

MATE.

gh Sy

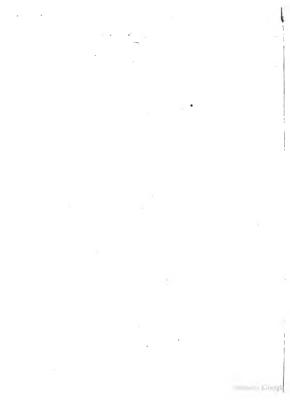

# HISTOIRE

D E

### FRANCE.





# HISTOIRE

D E

## FRANCE.

DEPUIS L'ÉTABLISSEMENT DE LA MONARCHIE

JUSQU'A LOUIS XIV.

Par M. l'abé VELLY.

TOME DEUXIEME.





### APARIS,

Chez SAILLANT & NYON, rue Saint-Jean-de-Beauvais. DESAINT, rue du Foin Saint-Jacques.

M. DCC. LXX.

Avec Aprobation , & Privilege du Roi.



÷



## PRÉFACE.

L'ACCEUIL que le Public a fait aux deux premiers volumes in - 12 de cete Histoire, ne permet ni de lui dissimuler quelques inadvertances, ni de laisser sans réponse quelques critiques où l'on croit apercevoir tantôt plus d'érudition que de certitude , tantôt plus de zele que de science, quelquesois plus de chicane que de folidité. On s'étoit d'abord imposé la loi de tout entendre, de profiter de tout, & cependant de garder un profond filence; la réflexion ensuite a détruit ce système, peut-être le meilleur, souvent aussi très-dangereux dans ses conséquences. Si c'est devoir & justice de se rétracter lorsque l'on s'est trompé. accident trop ordinaire à l'humanité, c'est en mêmetemps fimplicité de se taire quand on n'a rien avancé, que fur des autorités, on ne dit pas incontestables, où les trouver? mais adoptées par le plus grand nombre : ce sont précisément celles qu'on apele ailleurs décifives. Nous parlerons donc, mais seulement dans des préfaces , à mesure que cet ouvrage paroîtra : disferter fur chaque papier courant, ce seroit une trop grande distraction au travail qui nous ocupe.

On ne s'arêtera néanmoins ni aux fautes d'impresse lette à l'Asfion, ni aux diférentes manieres d'ortographier cer-tur du lorred tains noms propres; minuties qu'on a pu nous repro-page 190.



cher, mais qui ne méritent point l'atention du lecteur, toujours plus curieux de choses que de mots. Indulgent, il voudra bien lire Trophime au-lieu de Trophyme; modeste & réservé, il poura dans son cabinet substituer Malufe à la place de Malus; cependant, de peur d'être démenti par un homme tel que Cordemoi (a), il ne publiera point d'un ton emphatique, que jamais personne ne s'est servi de ce dernier nom : intelligent enfin & fage , il se permettra de décider tout bas, s'il faut écrire Faramond, Marculfe, Fécan, ou bien, comme autrefois Pharamond, Marculphe, Fécamp. Mais il ne cherchera point à établir une espece d'inquisition inconnue jusques - là dans la littérature, & ne criera point à la barbarie, lorsque fans égard à la nouvele ortographe, Filosophie, on écrira tout bonnement Philosophie. C'est positivement la même dispute. Quelque parti du-moins qu'il prenne, on lui supose assez d'équité pour excuser l'Auteur, qui, en adoptant l'un plutôt que l'autre, n'a eu en vuc que de conserver l'ancienne étymologie (b).

Ibid. p. 179,

Nous mettons pareillement au nombre des chicanes de mot, le nom de Vouillé, donné à la fameuse bataille gagnée par Clovis sur Alaric. C'est grand dommage affurément, que le critique, à cete coasson ait employé inutilement une page d'érudition. Eh! Monsteur, lui dira-t-on, oubliez tous vos voyages sur les tieux, a bandonnez pour un moment les annie quaires du pays, laissez-la les tombeaux & la dissertation functive du P. Routh, J'squite: tout cela ne fait reine à la dispute présente. Il ne s'agit point ici de ce Vouillé, arosé par la petite riviere d'Auxence, qui vous paroit à juste titre trop vossin de Potiters: il est

<sup>(</sup>a) Hift. de France, tom, I, pag. 138. (b) Pharamundus, Marculphus, fisci campus.

question d'un bourg plus célébre, que les uns apelent Vouglé, que les autres, par adoucissement, nomment Vouillé, fondés sans doute sur son origine latine Vouglia (a). C'est celui-là même que Grégoire de Tours place à dix milles de la capitale du Poitou (b). mais qu'il ne dit point situé sur les bords du Glein, quoique vous l'affuriez d'un ton si positif : ce qui prouve bien que les scavants ne jouissent pas du privilege de l'infaillibilité. Que cete vérité du-moins les rende plus indulgents envers ceux qui n'ayant pas leurs lumieres, n'en sont que plus exposés à s'égarer après eux & avec cux.

C'est, ainsi que ne trouvant aucun éclaircissement fur le lieu nommé dans nos anciens auteurs, tantôt Sarcingum, tantôt Sarcinium (c), persuadés d'ailleurs que ce pouvoit être le Sarnaium que M. de Valois place dans la forêt d'Iveline (d), nous avons dit après & avec M. de Cordemoi (e), « que faint » Léger fut livré à Chrodobert , comte du Palais , » qui lui fit trancher la tête dans la forêt d'Iveline » & que les miracles qui suivirent sa mort, l'ont fait » apeler forêt Saint-Léger ». Nous reconnoissons de bonne foi que nous nous fommes trompés avec ce celebre Historien , critique d'ailleurs delicat & judicieux (f) · ce fut dans le diocese d'Aras que le saint évêque reçut la couronne du martyre (g).

QUANT au titre d'Archevêque donné à faint Remi de Reims, & à faint Loup de Sens, il ne demande

<sup>(</sup>a) Baudrand, Diction, géogr au. mot Vouglé. (b) Hist, Franc. lib. 1, apud Duch. tom. 1, pag. 190.

<sup>(</sup>c) Duch. tom. 1 , pag. 611 , 611.

<sup>(</sup>d) Notit. Gall. pag. 430. (e) Hist. de Franc. tom. 1, pag. 367. (f) Mém. de Trév. Juillet 1703.

<sup>(</sup>g) Duch. tom. 1, p. 613.

135.

marquer en fon lieu l'origine de cete dignité inconnue dans les premiers fiecles de l'églife, est plus que sufifante pour prévenir toute erreur. Tele est encore la dénomination de Loraine : on a cru qu'après l'avoir Ibid p. 182. fixée à Lothaire II, on pouvoir l'employer de même par anticipation, pour ne point fariguer les lecteurs, qui ne sont pas tous aussi scavants que l'austere cenfeur veut le paroître. Du-reste nous félicitons beaucoup M. Marion , chanoine de l'église de Cambrai , qui a eu le bonheur de trouver encore en terre les corps de ceux qui furent tués à la bataille de Vincy ou Vinchy, lieu situé entre le Catelet & Cambrai, où l'abave de Vaucèles possede une bonne ferme. Sans doute que tous ces corps étoient très-reconnoissables, bien étiquetés, télement numérotés enfin, qu'on ne pouvoit s'y méprendre. Quoi qu'il en foit, nous lui protestons, avec tout le respect dû à son mérite, que nous n'avons d'autre part à la note qui femble jeter des dontes sur une découverte aussi rare, que de l'avoir Daniel, hift. empruntée du célébre P. Daniel, qui conjecture que

le champ de cete bataille pouroit bien être la plaine tom. 1, p. 316. d'Imchy, petit village entre Aras & Cambrai. Nous avions cru l'avoir cité ; c'est une omission.

> On trouve mauvais que nous n'ayons point pris le ton décifif sur la véritable situation du lieu que les manuscrits des continuateurs de Frédégaire, & du Gesta Francorum apelent Latofao , Latofago , Lucofuo , Leucofao , Locofico , & même Lufao. Mais que pouvions-nous faire de mieux dans une circonstance où tous les grands hommes, car tous les scavants sont tels, nous paroiffent étrangement divifés ? Celui-ci prétend que tous ces différents noms n'expriment qu'un feul & même endroit : celui-la au-contraire affure qu'on ne peut absolument regarder Lufao de l'auteur des Gestes, comme le même lieu que Frédégaire nous indique

indique fous le nom de Latofao. Si l'un alegue fes voyages nombreux pour preuve de son opinion. l'autre répond qu'il n'a pu voir sur les lieux des traces qui n'existent plus (a). Le premier décide avec autorité, que la seconde bataille de ce nom (b) gagnée par les François de Neustrie contre ceux de l'Austra-sie, se donna précisément sur le téritoire où se trouve le village de Lafau entre Laon & Soissons ; ce qui lui donne ocasion d'étaler beaucoup d'érudition : par exemple, « que la moitié de ce village s'apele Âlemans, parce que les Austrasiens y furent deux fois n taillés en pieces ; que cete terre d'Alemans étoit » aparemment royale, puisqu'elle apartient à M. le duc "d'Orléans ; que c'eft un pays cultivé & non stérile, » puisqu'on voit par des titres de cinq, fix, & sept » cents ans, que quantité d'anciens monasteres y avoient » de bon bien; enfin qu'il y a une secondé seigneurie » dite la Motte, nom que l'on donnoit autrefois à ces » éninences qui couvroient un tas de corps de foldats » morts à la guerre ». Le second, peu touché de tant de jolies choses, qui lui paroissent autant de horsd'œuvres, foutient fur le même ton qu'il faut chercher ce célebre champ de bataille entre Laon & la forêt des Ardennes, au-delà d'Eschery (c). Un troisieme le place à Loixi, dans le Laonnois (d); un quatrieme à Lifou, dans les environs de Toul (e); un cinquieme dans le diocese de Sens en Gâtinois (f). Efrayé de tant d'incertitudes, nous nous fommes dit avec le bon Palémon de Virgile (g):

Non nostrum inter vos tantas componere lites.

<sup>(</sup>a) Lettre importante sur l'histoire de France, pag. 4. (b) Il y place auffi la premiere ; mais il n'est ici question que de la seconde,

<sup>(</sup>c) Lettre importante fur l'hift. de France , pag. s. (d) Rerum Gall. fcript. tom. 1 , pag. 451.

<sup>(</sup>e) Idem , ibid.

<sup>(</sup>f) Idem , ibid. pag. 410. (g) Bucol. Virg. Eclog. 3.

Modestie, dira-t- on, bien digne d'un pauvre berger; foit: mais quel autre parti prendre? Nous n'avons pas encore aquis ce degré de science, qui donne le ton élevé, décidé, absolu. Ce n'est qu'aux génies du premier ordre, aux ames ensin qui ont vieilli dans l'érudition, qu'il apartient de dire avec une noble confiance après le Corrége, & moi auss je suis peintre : ed joanche lon pittore.

Ibid. p. 282, 81, 84.

UNE autre querele aussi peu fondée, est le reproche qu'on nous fait d'avoir pris le Nasium de Frédégaire pour le petit Nancy, ou plutôt, car toujours des difputes de mots, pour le petit Nancey, & encore mieux le petit Nançois : ce qu'on pouvoit bien dire il y a cent ans; ce qui se trouve aujourd'hui du dernier ridicule. On convient à la vérité qu'il est assez sur la route d'Andelau à Toul; mais on nie que ce foit celui dont parle l'Hiltorien cité. La raison en est décisive ; c'est que ce lieu n'est qu'un mechant village où jamais il n'y eut d'antiquités. Nas , au-contraire , situé dans un agréable vallon, ofre je ne fcais combien de curiofités, « On v » trouve de beles inscriptions, des médailles Romaines. » des murs de Molaique, des restes d'un chemin militaire » construit suivant les regles de Vitruve, des urnes, » un petit Antinous long d'un doigt, un aquéduc enfin » à la hauteur de trois pieds ». Ce Nas est donc précisément cete seconde cité des Leuquois, mentionnée fous le nom de Nasium dans la géographie de Ptolomée, dans l'itinéraire d'Antonin, & dans la table de Peutinger. Raisonnement admirable assurément, & de plus très-scavant, mais qui ne conclut rien contre nous. Nous en inférons au-contraire que ce Nas n'est donc point le Nasium dont parle Frédégaire; il ne lui donne point comme à Toul le nom de cité ; mais fimplement celui de château : Nasio castro capto (a). Envain le

<sup>(</sup>a) Fredeg. chron. apud Duch. tem. 1, pag. 751.

critique objecte qu'on ne découvre au petit Nancy ou Nançois aucune marque d'édifice confidérable. Combien de palais autrefois célébres, dont il ne reste plus de vestiges! Antoin & Fontenoy, misérables villages, peuvent être ruinés de fond en comble ; mais la gloire que Louis XV s'y est aquise, n'en sera pas moins éternifée dans les fastes de l'histoire.

Nous ne répondrons de même à la remarque sur les ouvrages de faint Eloi , qu'en oposant au censeur les propres paroles de l'Auteur de la vie de cet illustre Prélat. Multas sanctorum ex auro, argento, atque gemmis fabricavit thecas five tumbas : puta Germani Parisiensis, Severini Agaunensis, Quintini, Luciani Bellovacensis, Genovefa, multorumque aliorum (a). " Il » a fait plusieurs châsses de Saints en or, en argent. » en pierreries; teles que celles de faint Germain de » Paris, de faint Séverin d'Agaune, de faint Ouen-» tin , de faint Lucien de Beauvais , de fainte Génen vieve, & de plusieurs autres n. Mauvaise traduction, Ibid. p. 186 . s'écrie le sévere Aristarque : j'ai vu toutes ces chasses , & j'ai décidé irrévocablement , qu'aucune ne peut être de la façon de faint Eloi. « Il est bon d'avertir qu'il n'en a fabriqué aucune : l'ufage n'en étoit pas encore » venu de son temps. M. Baillet qui dit le contraire. » n'est pas en regle : l'abé Chastelain plus sage & plus » littéral, affure que l'ouvrage du faint évêque fut un » fépulcre » Voilà donc une nouvele chicane de mots. Qui la décidera ? Le critique, ou l'auteur critiqué ? Non fans doute : personne n'est juge dans sa propre cause. Ce sera donc le scavant du Cange. Ouvrons son excélent Glossaire : Theca , dit ce célebre antiquaire, qui à cete ocafion cite les expressions mêmes de

<sup>(</sup>a) Ex vita fancti Eligii Noviom. Episcop. per B. Audoen Rothom, Parlus. apud Duch. tom. 1, p. 630. b ii

faint Ouen, est une cassette ou cofre où l'on renferme les ossements des Saints, capsa sandorum reliquis in-struda, capsa dida qu'od capiat in se atque servet aliquid : ex graco , Kaula , gallice , cháffe (a). Jusqu'à quand les sçavants nous donneront - ils leurs doctes fonges comme autant de décifions infaillibles ?

Mémoires de cembre , 1753, pag. 1997.

Mais un reproche plus grave, s'il étoit fondé, est Trévoux, Dé- celui qu'on nous fait dans les Mémoires pour l'histoire des Sciences & beaux Arts, où l'on nous acuse de ne pas toujours ménager nos termes, quand nous avons ocasion de parler des divers ordres du clergé : reproche diché fans doute par un zele plus délicat que réfléchi, qui s'alarme de tout, que rien ne tranquilise. Rassurez - vous cependant célèbres Aristarques, on n'oublie pas si aisément les grands principes qu'on a puisés en de bonnes écoles. Nous sommes pénétrés du respect le plus profond pour le faint fiege, pour le corps épiscopal, pour tous les ministres de Jésus - Christ, & en particulier pour vous , qui sçavez réunir dans un degré si éminent . & la science & la piété : mais l'histoire est l'écho de la vérité. Elle nomme chaque chose par son nom; elle le doit, ou elle perd son être & fon existence. Hé quoi ! je pourai , sans encourir l'indignation de la noblesse, le corps le plus fenfible à l'honeur , nommer traître & perfide tout gentilhomme qui suscite des révoltes dans le royaume; & l'on me fera un crime de peindre de ses vraies couleurs l'orgueuil indomptable & l'opiniatreté séditieuse de quelque pontife qui troublera la tranquilité publique ? Les ministres de l'église, dit le P. Daniel (b). font sujets aux emportements de la passion comme les autres hommes : un historien doit donc les traiter de

<sup>(</sup>a) Du Cange, Gloff. aux mots thesa & capfa. (d) Hift. de Franc. tom. 3 , p. 198.

même. Ce n'est pas lui qui, en racontant leurs atentats . manque au respect dû à leurs personnes sacrées : ce sont eux-mêmes qui , en s'écartant de l'ordre , manquent à ce qu'ils doivent à leur caractere, à la religion, à l'Etat, au monde entier.

Nous avons dit que le bibliothécaire Anastase parle des choses anciennes suivant les préjugés de son siécle, lorsqu'il assure que Pepin ala au-devant du pape Etienne II, descendit par respect & l'acompagna Ibid P. 2186 comme un simple écuyer, marchant à pied, & tenant son cheval par les rênes. Qu'a donc ce récit de si incroyable, demandent nos illustres Journalistes? Rien, répondra-t-on, que d'être absolument contraire à l'usage de ce temps-là, & au témoignage de tous nos anciens historiens. On n'en voit aucune trace, ni dans les Annales de saint Bertin , qui disent simplement que ce pontife vint en France pour demander du secours (a); ni dans les Annales de Metz, qui racontent « que le monarque se fit amener le saint pere » à Pont-Yon ; qu'il le reçut avec honeur ; que le » pape, le lendemain de fon arivée, parut devant le » roi avec fon clergé, fous la cendre & le cilice ; qu'il » se prosterna à ses pieds, le conjurant, par les mérites » de faint Pierre , de délivrer Rome de la tyrannie » des Lombards (b) ». Ces mêmes Annales (c), celles de Fulde (d), celles de Moissac (e), Thégan (f). & l'auteur de la vie de Louis le Débonnaire (g), ne mettent pas plus de cérémonie dans l'entrevue de cet

<sup>(</sup>a) Duch. tom. 3, pag. 151.

<sup>(6)</sup> Duch. tom. 3, pag. 176. (c) Duch. tom. 3 , pag. 174.

<sup>(</sup>d) Duch. tom. 3, pag. 541.

<sup>(</sup>e) Duch. tom. 3, pag. 147.

<sup>(</sup>f) Duch. tom. 1, pag. 178. (g) Vita & actus Lud. pii Imper. apud Duch. tom. 1, pag. 147.

empereur & du pape Etienne IV. Thégan obscree feulement que rous deux descendirent de cheval; que le prince se prosterna pour recevoir la bénédiction du pontife, qu'ils s'embrasserent ensure de Reims. Ce nétoit donc pas encore la coutume alors qu'un roi, & s'ur-tout un roi de France, s se si simple s'exper du pape. Anasser a donc consondu les temps, ou par gnorance ou par malice: c e que nous avons di relever dans un ouvrage où l'on se propose de faire connoitre les discrents utages. On voit par - là que notre principale atention et de puiser, autant que nous pouvons, dans les sources; s' que nous consultons, autant qu'il suu, les monuments de l'hissor.

Ilid. p. 1997. Un autre crime, du-moins aussi grand, peut-être plus impardonnable, c'est d'avoir dit que certains moines s'oublierent jufqu'à mettre au nombre des Saints ceux qui leur donnoient généreusement des richesses mal aquises. Mais ne voit - on pas par une infinité d'exemples, que pour être réputé un faint personnage parmi les anciens cénobites, il sufisoit de leur faire du bien ? Lifez le moine anonyme de Saint-Denis : Dagobert est un Saint (a). Consultez les vrais monuments de l'histoire : c'est un prince adultere, qui eut en même-temps trois femmes; un tyran qui surchargea son peuple d'impôts pour satisfaire tout à la fois à l'insatiable avidité de ses maîtresses, & à sa profusion envers les monasteres. Ecoutez les religieux de Citeaux : Thibault; comte de Champagne, est un homme tout en Dieu (b) : parcourez les faftes les plus autentiques de la monar-

<sup>(</sup>a) Gesta D. Dagob. Reg. scripta à Monach. Camob. S. Dionys. apud Duch. tom. t , pag. 587.

<sup>(</sup>d) Fragm. ex L. 4. vitz S. Bernard, auct. Gaufr, Monach. Clarevall. apud Duch. tom. 4., pag. 413.

chie , c'est un séditieux , né pour le malheur de la France, qu'il ne cessa de déchirer par ses rébellions : vrai brigand, qui croyoit réparer par ses prodigalités envers les moines, des ravages que toute la terre lui reprochoit si justement. D'où vient cete diférence de pinceaux. C'est que ces bons solitaires ne voyoient dans ces deux princes que des fondateurs généreux & des bienfaiteurs prodigues. On nous défie de citer aucun 1bid. p. 1999. Saint connu de l'Eglise, qui par ce moyen ait obtenu les honeurs d'un culte religieux. N'est-ce pas donner à entendre que nous avons réélement avancé cete impiété? Mais nous défions à notre tour de prouver une acufation si odieuse, à moins qu'on ne veuille prendre les moines pour l'Eglise; ce qui est bien éloigné de notre pensée. Ouand on impute de pareilles choses, il faut du-moins quelques fondements, fans quoi, dironsnous avec les censeurs, il est aife de voir contre qui se tournera la réstexion du lecteur atentif, judicieux, impartial.

Nous voici maintenant à la plus triomphante de Leure importoutes les critiques. C'est celle de l'auteur d'une lettre toire de Franfur l'histoire de France : critique importante , sage , mo- ce , à Paris , derée. Chaque terme mérite d'être murement pelé. Cri- cheq Chaubert. tique importante, c'est le titre modeste que le censeur 1756, pag. 1. lui donne. Il s'agit en éfet de sçavoir si Pharamond a régné quelques mois plutôt ou plus tard : ce qui n'est pas l'objet principal de notre travail : ce que nous n'avons cependant pas négligé, quoi qu'en dise le sévere censeur, qui nous acuse d'avoir adopté des dates au hazard: acusation finguliere, qui déshonore la vraie science, en la faisant soupconner d'une rusticité qu'elle n'a pas réélement (a). Oui, Monfieur, pouvons-nous

<sup>(</sup>a) On en apele aux Foncem. aux la C. de S. P. &c. vrais sçavants, qui joignent toutes les graces de l'urbanité à ce que l'érudition a de plus épi-

lui dire avec toute vérité, nous avons lu comme vous, & peut-être avec moins de précipitation, ces paroles de Prosper (a) : Xiste regit l'église Romaine. Eclipse de soleil arivée cete année. Pharamond regne en France. Mais malheureusement nous ne sommes pas austi familiers que vous avec les éclipses : plus malheureusement encore; nous n'avons pas ces yeux scavants qui pénètrent jusques dans la pensée d'un auteur qui écrivoit il y a plus de mille ans, pour lui faire dire ce que de fait il ne dit pas. Quel est donc ce Xiste, dont il est ici parlé ? l'ouvre l'art de vérifier les dates (b), & i'v trouve fon exaltation placée en 432 : car ce ne peut être ce pontife de même nom , qui fut ordonné en 257 , & mourut en 259 : encore moins celui qui a tenu le siège de Rome depuis 119, jusqu'à la fin de 128. Le couronnement de Pharamond, suivant la chronique, est postérieur à l'intronisation de Xiste III : il faudroit donc le reculer de plufieurs années. De grace, Monfieur, levez-moi cete dificulté, ou plutôt capitulons. Vous avez bien voulu, en faveur du marquis de Saint - Aubin, retarder d'une année le regne du premier monarque François: je ne vous demande que quelques mois ; c'est un terme si court , si-tôt écoulé ; il sufit cependant pour nous mettre d'acord. Quoi, ni les Pétau, ni d'autres fameux critiques, ne pouront vaincre l'inflexibilité de votre cœur ? Vous aimez la fingularité ; on respecte votre goût : convenez du-moins que ni la Chronique , ni son trente - neuvieme Xiste , ni tous vos beaux raisonnements, ne concluent rien que dans une imagination préocupée. Si Prosper a pu prendre un pape pour un autre, ou si rien n'est plus confus que sa chronologie, ainfi que le remarque le

(b) Pag. 363.

fçavant

neux & de plus abstruct. Ils sont vis-à-vis des demi-sçavants, ce qu'un homme véritablement pieux est relativement à un faux dévot. (a) Pross. Aquit, Chton, apud Duch. tom. 2, pag. 198.

scavant Pierre Pithou (a), quele idée voulez-vous que j'aye d'un système édifié sur un fondement qui croule de tous côtés (b)?

CRITIQUE sage : aparemment de cete sagesse cabaliftique à qui tous les cabinets font ouverts ; mais pour y voir ce qui n'y est pas réélement , non pour y remarquer ce qui s'y trouve éfectivement. De-là cete acufation plus que finguliere, que nous n'avons pas même connu le recœuil de Duchesne. Heureusement pour ceux qui vivent aujourd'hui, que cete lettre fans doute n'ira point à la postérité. Quele étrange idée donneroit-elle du dix-huitieme fiecle ? Qui pouroit y reconnaître cete politesse de mœurs, cete finesse d'esprit, cette délicatelle de railon, qui l'élevent audessus de tous ceux qui l'ont précédé? Or pour prouver au cenfeur que nous connoissions cete précieuse collection, nous alons lui démontrer que lui-même ne parle que d'après les autres ; qu'il n'a pas lu les originaux, ou que du-moins il ne les entend pas. Grégoire de Tours ne dit point , comme il l'avance avec une intrépidité peu commune, que l'empereur paroît n'avoir eu d'autre objet que de rendre Clovis arbitre de l'Occident, ainsi que lui - même l'etoit de l'Orient : il dit simplement que Clovis reçut d'Anastase un brevet de consul . & que depuis ce moment le prince Franc fut apelé comme conful & auguste (c). C'est ce que nous avons rendu par le terme de patrice, non d'après un Ibid. pag. 14.

Ibid. pag. 11.

<sup>(</sup>a) Dach. tom. 1 , pag. :96.

<sup>(6)</sup> J'en dis aurant des autres dares , fur-tout de celle de la baraille qu'Aërius gagoa contre Attila. L'art de vérifier les dates , la place comme nous en 411. Nous exhortons le critique à lire avec atention cet excélent ouvrage. Il y vera Mérovée couronné en 447 ou 448, & mort en 416. Que devicodront alors ces huit années dont it nous acufe de reculer cet évé-

<sup>(</sup>e) Greg Turon. hift. Franc. fib. 1 , apud Duch. com. 1 , pag. 191.

xvii

copiste ignorant, épithete un peu familiere au critique; mais sur l'autorité de M. de Valois (a), qui prétend que cete dignité étoit la même que celle de conful ; mais fur le témoignage d'Aimoin (b), qui n'y niet pareillement aucune diférence : après avoir dit que le conquérant de la Gaule fut nommé patrice, il ajoute qu'auffi-tôt il prit la robe consulaire : mais enfin par la raison que le consulat strictement dit n'étoit que passager, au-lieu que le patriciat étoit à vie. Où donc le censeur a-t-il pris qu'il y avoit une parfaite égalité entre les confuls & les empereurs ? Ce n'est pas l'idée qu'on en a communément : seroit-ce pour cela même qu'il auroit adopté cet étrange paradoxe ? Où a - t - il vu que le titre de patrice n'auroit fervi qu'à dégrader Clovis ? Pepin , Carloman , Charlemagne lui - même se seroient donc déshonorés en prenant cete qualité, qui, dans fa véritable origine, n'annonce qu'un pere, un tuteur, un protedeur de l'empire (c)? Quel titre plus glorieux? Lifez, Monfieur, lisez Zozime (d): vous y verez que le patriciat surpassoit toutes les autres dignités. Lisez Walafride Strabon (e), vous y aprendrez que dans les empires les patrices étoient les premiers après les Césars. Lifez tous les hiftoriens de l'empire, ils vous diront que cete dignité, la plus éclatante du monde après celle d'empereur, a été souvent donnée aux rois & aux princes étrangers, qui s'en faisoient honeur (f). Lisez enfin , [ car il m'est bien pardonnable de chercher à vous convaincre que j'ai lu des ouvrages de plufieurs

Ibid, pag. 113

genres], lifez le dictionnaire de l'académie Fran-

<sup>(</sup>a) Hadr, Valef, tom. 6, rerum Franc.

<sup>(</sup>b) Aimoin. Monac. hift. Franc. apud Duch. tom. 3 , pag. 13.

<sup>(</sup>c) Hugo Flaviniae. in chron. pag. 113.

<sup>(</sup>e) Walfrid. Strabo. lib. de rebus Eccles. cap. 31. (f) Procop. lib. 1, de bello Goth, cap. 1, lib. 2, cap. 6, &c.

coife (a), vous y trouverez cete phrase remarquable: On ne parvenoit ordinairement au patriciat, qu'après avoir passe par les plus grandes charges, comme de sonsul de préset du pretoire, de préset la ville. Ainsi, soin de dégrader le premier de nos monarques chréciens, je n'ai fait que lui donner un titre peutetre plus noble, du-moins plus stable. Que devient donc le ridicule de ce sentiment que j'ai cru pouvoir adopter? Le procès est instruit : c'est au public toujours équitable à prononcer.

CRITIQUE modérée : c'est la derniere qualification de cete lettre si importante. Bien des gens peutêtre refuseront d'y souscrire, quand ils veront qu'avant que de l'avoir mérité, on nous reproche de ne chercher qu'à multiplier les éditions, la ruine du public, mais la richesse des auteurs & des libraires. Ceux qui nous connoissent nous rendront sur cet article toute la justice qui nous est dûe : ceux qui ne nous connoissent point, atendront du-moins l'événement pour nous condaner. Quant à nous, contents du témoignage de la conscience, nous protestons que nous ne scavons point répondre à de teles imputations. S'il nous est échapé quelque chose qui puisse déplaire à ce cenfeur modèré, nous nous en disculpons d'avance : c'est que nous étions pleins de son énergie. Ce n'est point emportement de cœur, c'est, comme il le remarque très-judicieusement, pure vivacité de la plume. Nous l'exhortons seulement à mettre plus de décence dans ses disputes littéraires , à ne point confondre l'amour-propre avec la raison, ni l'aparence avec la réalité; enfin à ne pas ériger ses idées en décisions infaillibles.

<sup>(</sup>a) Tom. 1, au mot patriciat,

On ne donne aujourd'hui que la moitié du regne de faint Louis : il est fi beau , si étendu , si fécond en événements remarquibles , qu'on n'a pu le renfermer dans un seul volume. Nous donnerons la suite séparément , & le plutôt qu'il nous sera possible.



HISTOIRE



## HISTOIRE

### FRANCE.

#### LOUIS VI, die le Gros.

LOuis avoit été couronné quelques années avant la : mort du roi fon pere : mais la coutume étoit que le prince affocié fût sacré de nouveau, lorsqu'il devenoit seul posses- sacré à Orseur du trône. Cette cérémonie se fit à Orléans par Daim- léans, bert, archevêque de Sens. Ce qu'elle offre de plus remarquable, c'est que les évêques, après lui avoir ôté son épée, Sugrinvin. lui en donnerent une autre, en l'avertiffant que Dieu la lui 4. Duch. p. metteit en main pour s'en servir contre les infracteurs des 295. loix. On lui présenta ensuite les autres marques de la royauté, le sceptre & la main de justice, en lui disant qu'il devoit les employer pour la désense des églises & des pauvres opprimés. Il reçut enfin l'onction royale, & fut proclamé roi. Il avoit fait ses preuves de sagesse & de valeur avant de parvenir au trône : ses vertus y monterent avec lui, & ne l'abandonnerent point. Tome II.

Duch. 1, 4. p.

L'archevéque race fusseur couronnés dans l'église métropolitaine de desheims est Rheims. Hugues Capet, Henri son petit-fils, & Philippe forcé de lui fon arriere petit-fils, y avoient reçu l'onction sacrée, c'est pour cela que quelques-uns de nos rois l'appellent la fainte Epift. Lud. églife leur mere, & la capitale de leur royaume. Mais Rodolfe, élu par le clergé de cette ville, avoit pris possession de sa dignité, sans attendre le consentement de Philippe, qui, pour le punir, en avoit nommé un autre appelle Gervais. Louis ne voulut être facré ni par les mains du premier, qui. conformément aux décrets des papes & du concile de Clermont, refusoit l'hommage-lige de fidélité, ni par le ministere du second, qui n'étoit pas universellement reconnu. Rodolfe imagina de s'opposer au couronnement du prince, fous prétexte qu'il ne pouvoit se faire que dans sa métropole. Le dessein du prélat étoit d'engager le monarque à abandonner son concurrent : Ives de Chartres le devina . & & s'offrit de lui ménager les bonnes graces du roi. Louis confentit que l'archevêque vînt le faluer à Orléans, & qu'il se trouvât à l'affemblée qu'il avoit indiquée dans cette ville. On y agita la question des investitures. Toute la France. Ros. apil. 60. malgré les prétentions des papes, croyoit avec faint Augustin, que les églises ne tenant leurs biens temporels que des souverains, elles ne pouvoient les posséder que dépendamment d'eux. C'étoit la tradition constante de l'église Gallicane, qui, à cette fameuse objection du pape, Qu'avezvous à démêler avec le roi? répondoit avec le faint docteur au nom du monarque, Pourquoi voulez-vous posséder mes terres? Ainsi toute l'assemblée conjura le roi de ne point reconnoître l'archevêque, qu'il ne se sût soumis à l'hommage. Rodolfe prit enfin son parti, & fit le serment avec la cérémonie ordinaire, qui étoit de mettre ses mains entre celles du prince en signe de servitude. L'évêque de Chartres crut

Lugdun.

190. ad Pac devoir informer Rome de cette démarche, qu'il justifie par chal. sum.pont. l'exemple de tout ce qu'il y a eu de plus saints prélats dans l'empire François. Le pape, trop occupé contre l'empereur Henri V, se vit réduit à dissimuler, & nos rois demeurerent en possession de donner l'investiture des grands bénéfices.

Cette importante affaire étoit à peine terminée, que : Louis se vit obligé de prendre les armes pour soumettre quelques mutins. On l'a déja dit : quoique la France fut un France à l'aassez grand Etat, il s'en falloit beaucoup que son roi sut un vénement de prince puissant. Le domaine royal, très borné dans son Couronne. étendue, ne comprenoit guère que Paris, Compiegne, Melun, Etampes, Orléans, Bourges, & quelques autres villes peu confidérables. Le reste étoit en propriété aux vassaux de la couronne, qui, à la vérité, faisoient hommage au roi; mais qui, à cela près, étoient de véritables fouverains sur leurs terres, exigeant des tributs de leurs fujets, levant des troupes d'autorité, absolue souvent plus puissants en hommes que le monarque qu'ils reconnoissoient pour maître, lui accordant ou lui refusant, selon leurs caprices, les secours qu'ils lui devoient en vertu de leur hommage. Le comble de l'embarras, c'est que mille petites souverainetés situées dans l'étendue des domaines du prince, divisoient ses forces & affoibliffoient fon pouvoir. La communication des villes de son district avec la capitale se trouvoit coupée de tous côtés : celle d'Etampes par Montlhéri, Châteaufort & la Ferté-Baudouin, qu'on croit être la Ferté-Alais; celle d'Or- Apud Duch. léans, par le fort de Puiset, qui seul coûta trois années de 1-4-P- 22guerre : celle de Melun, par le château de Corbeil, dont le comte nommé Eudes, fils de Bouchard de Montmorenci, l'un des principaux barons du royaume, eut presque toujours les armes à la main contre son maître. On raconte que ce seigneur allant faire la guerre au roi, dit à sa femme : Comtesse, donnez-moi vous-même mon épée. C'est un Comte qui Suger, în vite la recoit de votre main : bientôt devenu roi , il vous la rapportera Lud. Grof. ne teinte du fang de son ennemi. L'événement fit voir que c'étoit moins une prophétie qu'une bravade : l'orgueilleux Eudes, dès le même jour, fut tué d'un coup de lance dans le combat. Voilà ce qu'il faut continuellement avoir présent à l'esprit, tant pour avoir une idée juste de l'état de la France sous les premiers Capétiens, que pour pouvoir apprécier le mérite d'un prince qui sçut dompter cette multitude de tyrans, toujours redoutables, lorsqu'ils se

AN, 1108. Il foumet les Rochefort.

liguoient ensemble, & se secouroient mutuellement \*. Le plus féditieux de ces vassaux étoit Guy de Rochefort:

seigneurs de ce fut aussi le premier qui porta la peine de sa défection. On lui enleva Chevreuse & plusieurs autres petits châteaux

A, 14.

d'où il faisoit des courses continuelles dans le Parisis. La Suger. ibid. mort du rebelle ne finit pas la querelle. Hugues de Crécy, fon second fils, héritier de sa haine & de son courage, portoit par-tout le fer & le feu. Ce jeune brigand, outré contre le comte de Corbeil, qui, fidele pour cette fois, ne voulut point entrer dans la conspiration, l'attire à une partie de chasse, le fait prisonnier, & le conduit chargé de chaînes au château de la Ferté-Baudouin. Louis y vole avec sa célérité ordinaire, prend la place, délivre le comte, & avec lui Anselme de Garlande, sénéchal de France, qui avoit été pris par les affiégés. Cet échec déconcerta les factieux, dont la plupart implorerent la clémence du roi. Hugues, furieux & désespéré de cette désertion, entreprit de s'en venger sur Milon, vicomte de Troies, qui en avoit donné l'exemple, le surprit en trahison, & le promena lié & garoté de châ-Chron. Mo- teau en château. Mais ne voyant aucune place d'où le Monarque vainqueur ne pût le délivrer, il le fit étrangler \*\*, & jeter par la fenêtre, afin que l'on crût qu'il s'étoit tué luimême en voulant se sauver. Le crime cependant sut découvert. L'affassin, condamné à se justifier par le duel, n'eut pas la hardiesse de s'exposer à cette épreuve, persuadé, selon la superstition du temps, qu'il y avoit toujours un miracle tout prêt pour confondre l'imposture. Il vint se jetter aux pieds de Louis, lui remit ses terres, & se retira par pénitence

rin. apud Duch. 1. 4. P. 266.

à Cluny où il prit l'habit de moine. Cerebelle terraffé, Louismarche contre un autre seigneur fire de Puiset. de même nom , l'investit dans son château de Puiset , le fait prisonnier, & l'envoie sous bonne garde à Château-Landon en Gâtinois. Le comte de Corbeil ayant été tué sur ces en-

Pour évicer la confusion, on s'est décerminé à rapporter de suite toutes ces victoires , plus utiles qu'éclatantes.

<sup>\*\*</sup> Abominabili genere mostis, quod vulgo murt vocatur, innocentem nolle fuffocavit. Murt, morth, mutre, ou murdre, elt quand un homme est tué, de nuit ou en repos, dehors ou dedans la ville. Du Cange, au mot morth.

trefaites, Hugues, pour obtenir sa liberté, céda au monarque ce comté dont il devoit être l'héritier. Mais bientôt les hostilités recommencerent, & un second accommodement n. 19, 20, 21 fut fuivi d'une troisieme révolte. Alors le roi ne ménage plus rien; il affiége le Puiset pour la troisieme fois, défait le comte de Blois qui venoit au fecours de la place, la prend & la ruine iusqu'aux fondements. Le séditieux cependant vivoit, & dans un combat avoit tué Anselme de Garlande, sénéchal & favori du prince. La crainte de son ressentiment ne lui permit pas de demeurer dans le pays. Il fut long-temps errant & vagabond. Il se détermina enfinà passer dans la terre fainte, qui étoit alors le refuge des brigands comme des véritables pénitents. Il mourut avant d'y arriver.

Un autre tyran plus redoutable encore & plus méchant le comte de (c'étoit Thomas de Marle, feigneur de Coucy) exerçoit le com toutes fortes debrigandages fur les églifes de Rheims, de Laon & d'Amiens. On vint avertir sa sérénité, c'est l'expression de l'abbé Suger, que ce comte, le plus scélérat des hommes, portoit par-tout la défolation; qu'il avoit pillé la ville de Laon, brûlé Notre-Dame, faccagé quantité de villages, égorgé plusieurs prêtres, massacré l'évêque Galderic, & que les foudres lancés contre lui , loin de ralentir sa fureur , ne faisoient que l'irriter. Louis y court avec sa promptitude accoutumée, emporte Crécy & Nogent, places alors très confidérables, force la tour de Laon, défait les troupes du factieux, dont la prise & la mort affurent le repos de la province. & revient à Paris avec la gloire toujours chere aux bons princes, d'avoir exterminé les brigands & foulagé les malheu-

La reconnoissance est rarement la vertu des grands. Philippe, comte de Mante, oubliant qu'il ne tenoit sa puissance conjuration formée par que de la générofité du roi fon frere, ofa fe révolter à l'exem- Philippe fon ple de tant de tyrans, devenus ses alliés par son mariage avec frere. Elisabeth héritiere de Montlhéry . Neveu d'Amaury de

reux.

Il diffipe la

\* La maifon de Montlhéry, étoit une branche eadette de Montmorency. Bouchard I, feigneur de cette illufte baronie, fur pere de Bouchard II, & de Thibaud, furnommé Fil-énope, fortellier du toi Robert, qui ent pour fon partège les feigneuries de Bray-fur-Seine & de Montlhéry, Gui fils de ce Thibaud, eut trois enfants, Milon de Bray, Gui de Rochefort, & Alix, femme de Hu-

Montfort, l'un des plus puissants barons du royaume, frere utérin de Foulques d'Anjou, qui fut depuis roi de Jérusalem, il sçut les engager dans sa querelle & dans sa révolte. Mais il avoit une protection plus puissante encore dans la personne de Bertrade sa mere, femme consommée dans toutes les rufes d'un fexe qui possede si bien l'art de séduire ceux mêmes

n. 17.

qu'il a le plus cruellement offensés. On remarque en effet qu'elle avoit tellement fasciné l'esprit du vieux comte d'Anjou, que malgré l'affront qu'il en avoit reçu, on le voyoit fouvent à ses pieds, recevant ses ordres avec tout le respect d'un mortel vis-à-vis d'une déesse. Le jeune prince, sier de tant d'avantages, couroit le pays, ravageoit la campagne, pilloit les pauvres, renversoit les églises, & refusoit de comparoître à la cour des pairs, où il avoit été cité pour ses brigandages. Louis, indigné de cette conduite, raffembla promptement ses troupes, alla mettre le siege devant Mante, & l'attaqua avec tant de vigueur, qu'il l'obligea de capituler. De-là il marche du côté de Montlhéry, qu'il enleve au gendre d'Amauri, pour le donner au vicomte de Troies, qui lui jure une éternelle fidélité.

AN. 1110. nouvel ennemi en la per-

Ainsi finit cette guerre, qui pouvoit avoir des suites sa-Il trouve un cheuses par le nombre, la puissance, & la qualité des seigneurs conjurés; mais qui ne fervit qu'à faire éclater le coumi en la per-fonne du roi rage & l'activité du prince. Tout rentra dans le devoir. Ces l'Anglecerre, expéditions, aussi glorieuses qu'utiles, parce qu'elles avoient pour objet le bonheur & la sûreté du peuple, se firent en différents temps & à diverses reprises. Il seroit difficile d'en déterminer précisément l'époque \*. Mais bientôt le monarque se vit obligé d'en venir aux mains avec un ennemi plus puissant & plus redoutable.

C'étoit Henri I, fils de Guillaume le Conquérant, qui de

gues, fire de Puiset. Milon eur de l'héritiere du vicomté de Troies, Guy Trouf-iel, pere d'Elisbeth, mariée à Philippe, comte de Manne, sils du roi Philippe & de la reine Bertrade, Guy de Rochefort eur d'Elisbeth de Crécy, un fils de. même nom , qui mourat sans postétité , Hugues de Crécy , & deux filles , toutes deux mariées , l'une à Louis le Gros , qui sur obligé de la répudiet , l'autre à Anselme de Garlande, sénéchal de France, Mêzerai, abrigé chron. tome 2. page

<sup>\*</sup> L'ast de vérifier les dates place ces événements dans les années 1114 & 3115.

cadet, fans autre partage que les tréfors de son pere & une pension de ses freres, devenu roi d'Angleterre, avoit encore usurpé la Normandie sur son aîné, & forcé le duc de Bretagne à lui faire hommage. Maître d'une des plus riches provinces de France, beau-pere de l'empereur Henri V, oncle du comte de Blois, l'un des plus grands terriens du royaume, il disputoit de crédit & d'autorité avec le souverain dont il se reconnoissoit vassal. On s'appereut enfin, mais trop tard, de la faute qu'on avoit faite de ne point s'opposer aux conquêtes d'un prince, dont les grands talents rendoient la puiffance encore plus formidable. On prit donc les armes, & depuis ce moment jusqu'au regne de Charles VII, on ne vit plus qu'une alternative de guerres & de treves entre la France & l'Angleterre. On compte plus de cent vingt traités, tous rompus presque aussi-tôt que signés.

Le sujet de la premiere querelle sur la forteresse de Gisors. Sujet de la située sur les frontieres de l'isle de France & de Normandie. querelle : de-On étoit convenu qu'elle demeureroit entre les mains d'un glois. feigneur qui n'y recevroit ni Anglois, ni Normands, ni François; ou que si elle tomboit au pouvoir de l'un des deux princes, on la feroit raser dans l'espace de quarante jours. Pagan ou Payen, c'étoit le nom du gouverneur, gagné par argent, ou intimidé par des menaces, se laissa corrompre & livra la place au roi d'Angleterre. Louis ne l'eur pas plutôt appris, qu'il envoya un gentilhomme au monarque Anglois, pour lui demander ou la démolition du château, ou le combat de corps à corps. Les deux armées applaudirent à ce défi. Elles n'étoient féparées que par la riviere d'Epte, sur laquelle il y avoit un pont qui tomboit en ruine. Quelques mauvais plaifants se mirent à crier, qu'il falloit que les deux rois se banis- n. 15. fent sur le pont qui tremble. Henri, loin d'accepter la proposition, n'y répondit que par une raillerie. On en vint à une

La ressource du vaincu fut de soulever les grands de la Les deux France, & de susciter une guerre civile qui occupât le roi rois font la chez lui. Le plus féditieux comme le plus puissant des rebelles, étoit Thibaut, comte de Blois, de Chartres & de Cham-

bataille, où les Anglois furent défaits & repouffés jusqu'à

Meulan.

pagne. Irrité que le monarque lui eût refusé la permission de bâtir une forteresse sur un fief du domaine royal, il se liqua avec le comte de Poitiers, le duc de Bourgogne & plusieurs autres seigneurs de la couronne, & fit une fâcheuse diversion en faveur du roi d'Angleterre son oncle. Louis qui dans ces occasions étoit toujours d'une activité merveilleuse, se mit promptement en campagne, secondé de Robert comte de Flandre, l'un des plus braves guerriers de son siecle. Le comte de Blois fut battu dans trois différents combats, l'un auprès de Meaux, l'autre auprès de Lagny, & le troisieme à une lieue de Puiset. Henri cependant simple spectateur de ces cruelles tragédies, demeuroit tranquille dans sa capitale de Normandie, d'où il se contentoit d'envoyer quelques troupes aux factieux. Louis, pour l'obliger à les rappeller, fit faire des courses jusqu'aux portes de Rouen, où l'on brûla quelques villages. Alors le prince Anglois parut à la tête de

Chron. Se. fon armée, remporta quelques avantages fur les François qui n'étoient pas toujours fur leurs gardes; mais il ne put faire aucune conquête. Il se fit un traité de paix, où tous les rebelles furent compris. La principale condition étoit, que Guillaume, fils de Henri, feroit hommage pour la Normandie entre les mains du roi, qui lui céda le château de Gifors.

1; 30 14.

La destinée de Louis étoit d'avoir toujours les armes à la main : il avoit à peine terminé cette guerre, que Thibaut, Nouvelle par une nouvelle révolte dont on ignore le motif, l'obligea guerre & nou- d'entrer dans la Brie qui étoit du domaine des comtes de tre les deux Blois. Cette expédition ne fut pas heureuse. Le roi surpris & monarques, défait, eut la douleur de perdre le plus fidele de ses vassaux. C'étoit Robert comte de Flandre, qui dans la déroute fut

O'deie, I. 11, renversé de fon cheval, & tellement froissé de sa chûte, qu'il en mourut quelques jours après. On accusoit le roi d'Angleterre d'être le premier moteur de toutes ces rebellions: Louis à son tour, pour lui susciter des affaires, se servit habilement de la disposition où il trouva Foulques V, comte d'Anjou. Ce scigneur avoit époulé Sybille, fille unique d'Helie comte du Maine, & par la mort de son beau-pere étoit devenu maître de ce comté. Gagné par la cour de France, & affuré de son secours, il refusa d'en faire hommage au prince An-

glois .

glois, & scut engager dans son parti plusieurs seigneurs Normands; entre autres Robert de Bellesme, & Hugues de Me- 13 & 14. david. Henri, sur la nouvelle de cette ligue, passe la mer, s'affure du comte de Blois, furprend Bellesme qu'il fait prifonnier, & force le comte d'Anjou à lui demander la paix, que Louis, après de vains efforts, se voit lui-même contraint d'accepter. Ainsi tout l'avantage de cette guerre demeura au monarque Anglois, qui augmenta encore sa puissance par le mariage de Guillaume Adelin son fils avec la fille cadette du comte Foulques, qui eut pour dot le comté du Maine. Il en s. fit un second qui le rendoit de plus en plus redoutable à nos rois, dont les plus puissants vassaux devenoient ses plus proches alliés: ce fut celui d'une de ses filles avec Conan, fils & héritier du duc de Bretagne. Leur petit-fils, Conan IV, fut pere de Constance, qui eut de Guy, comte de Thouars, Alix femme de Pierre de Dreux, arriere-petit-fils de Louis le Gros. C'est par cette alliance que la Bretagne est entrée dans la maifon royale pour n'en plus fortir.

Malmesb. L

fille de Humbert, comte de Maurienne & de Savoie; fem- Mariage du me d'un rare mérite, qui fignala sa générosité par la fonda-tion de l'Abbaye de Mont-martre, & sa religion par les soins se de Savoie. qu'elle donna à l'éducation des princes ses enfants : elle les faisoit venir soir & matin, pour les instruire elle-même à la piété & à la vertu. Le roi son mari l'aima toujours avec beaucoup de tendresse, & sit pour elle ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avoit encore fait : il voulut que les Chartres & autres monuments de cette nature fussent également datés des années de son regne & de celles du couronnement de la prin- Diplom. cesse. Quelques critiques ont cru voir dans cette condescendance une preuve authentique & de la foiblesse du mari, & de l'ambition de la femme : jugement fondé fur la conduite d'Adelaide, qui austi-tôt après la mort de Louis, se remaria à Mathieu de Montmorenci, connétable de France. Mais cette seconde alliance qui paroîtroit singuliere de nos jours, étoit alors autorifée par plufieurs exemples.

Ce fut vers ce même temps que Louis épousa Adelaide, An. 1115.

Tels étoient les intérêts des cours de France & d'Angleterre, telle la position des deux monarques, qu'ils ne pou-Tome II.

voient être long-temps en paix. Trop voifins, trop jaloux l'un de l'autre, ils trouvoient encore dans l'inquiétude de leurs prend de ré- vaffaux des occasions aussi fréquentes que spécienses de se rablir le fils livrer à leur inclination guerriere. Si quelque seigneur Frandans le duché çois étoit mécontent, il cherchoit à s'appuyer de l'Anglede Norman. terre : fi quelque Normand vouloit brouiller, il avoit recours à la France, toujours sûr d'en être protégé. On ne s'occupoit enfin de part & d'autre qu'à trouver des prétextes pour rompre. Louis en avoit un très légitime, qu'il faisit avec d'autant. plus d'empressement, qu'il étoit plus propre à lui faire honneur. C'étoit le rétabliffement de Guillaume Cliton, dit Courte-cuisse, fils de Robert, que son frere Henri retenoit prisonnier depuis la bataille de Tinchebrai. Le roi commençoit à fentir qu'il avoit manqué de politique en laissant prendre pied Chron. Mau- en France aux Anglois. Il éprouvoit une partie des maux que in. Duch. 1. Philippe son pere avoit prévus, & se reprochoit de n'avoir pas déféré à ses sages conseils. Il voulut réparersa faute; mais il n'étoit plus temps. Henri étoit devenu si puissant, que Louis, quoique très bien intentionné pour la famille de Robert , n'osa entreprendre de la rétablir par ses seules forces. Il conseilla donc au jeune Guillaume d'employer tous ses efforts pour se faire un parti en Normandie, l'assurant que s'il venoit à bout de former une ligue en fa faveur, il prendroit

hautement sa protection. Le succès passa l'attente du monar-

de grand-maître de l'hôtel pour ce qui regarde la maison du

ter exactement des fonctions de leur emploi. On leur donna

4. P. 365.

que. Plufieurs feigneurs Normands, le comte de Flandre & le comte d'Anjou promirent au prince de le seconder de touteleur puissance. Mais lorsqu'il fut question de conclure le traité avec le roi, le comte Foulques refusa de s'y engager, qu'à la condition rétablis dans d'être rétabli dans la charge de grand sénéchal de France. sa charge de héréditaire dans sa maison depuis le regne de Lothaire. On chal de Fran- a déja dit que cette charge étoit à-peu-près la même que celle

grand fenégalcus.

li traiteavec

Du Cange, roi, que celle de connétable pour la guerre, que celle enfin ou mot Senefde comte du palais pour l'administration de la justice. Le peu de sejour que les vassaux du premier rang faisoient alors. à la cour, ne permettoit pas aux comtes d'Anjou de s'acquitdonc un substitut, qui exerçoit en leur place, mais toujours avec dépendance & sous l'obligation de l'hommage. Ce n'est pas le seul exemple de charges de la couronne fieffées à des seigneurs de moindre rang que ceux qui en étoient propriétaires. Il y avoit long-temps que cet office étoit rempli par les Garlandes, ministres & favoris de Louis le Gros. Ces seigneurs, fiers de la protection du monarque, profiterent des révoltes de l'Angevin, pour lui refuser certains devoirs & certains honneurs. Le comte ne parut pas dans les commencements y faire beaucoup d'attention : mais craignant enfin Hugo de Clede laisser éteindre son droit, il se servit habilement de la cir- rus. Duch. s. constance pour y rentrer. Louis qui avoit besoin de lui, le confirma dans la possession de la premiere charge du royaume : Guillaume de Garlande lui en fit hommage, & après lui, Etienne son frere, qui, quoique diacre, lui succéda dans un emploi qui donnoit le commandement des armées, avec le pouvoir de juger à mort : chose jusque-là sans exemple, & qui scandalisa tous les gens de bien. Mais il avoit toute la Chron, Mens faveur; & plus roi que ministre, il laissa murmurer, & ne rin. p. 373. s'occupa que du soin de jouir de sa grandeur.

On ne sera peut-être pas fâché de trouver ici le détail des articles arrêtés à ce fujet dans une conférence que le roi voulut bien accorder au comte d'Anjou. Ils sont tirés des mé- Hugo de Chemoires d'un homme de qualité, auteur d'autant plus croya- riis, ibid. 6 ble, qu'il fut lui-même le négociateur de cet accommodement. On y voit en même temps une esquisse des devoirs du grand fénéchal, des obligarious de son substitut qu'on appelloit simplement sénéchal, de la grandeur de nos rois, de l'étiquette de leur cour & des mœurs de ces anciens temps. I. Si le comte vient à la cour , les maréchaux du seigneur-roi lui prépareront un logement convenable, le sénéchal ira au-devant de lui, l'accompagnera jusque dans son appartement, avertira le monarque de son arrivée, le conduira au palais, & le ramenera à son hôtel. II. Lorsque le roi, la couronne en tête & dans les cérémonies d'éclat, mangera en public, le comte aura un fiege couvert d'un riche tapis, & demeurera assis jusqu'à ce que l'on ferve. Alors fe levant & biant fon manieau, il recevra les plats des mains du sénéchal, & les placera devant le roi & la reine :

ce qui se pratiquera de même à chaque service. Le repas fini , le comte, toujours accompagné du sénéchal, retournera à son hôtel monté sur un cheval de guerre, appellé destrier, coursier, ou cheval de lance, dont il fera présent au cuisinier du roi. Quant au manteau dont il se sera servi dans la cérémonie, il le donnera de même au dépensier du roi. Le cuisinier & le panetier à leur tour lui enverront, l'un un morceau de viande, l'autre deux pains & trois chopines de vin, que le sénéchal distribuera aux lépreux. III. Si le comte se rend à l'armée royale, le sénéchal aura soin de lui faire dresser un pavillon capable de contenir cent personnes, lui fournira des béies de sommes, des cordes, des paisseaux, un cavalier & deux hommes de pied. Au départ du roi pour la guerre, le comte commandera l'avant-garde, & au retour il fera l'arriere-garde, sans qu'il puisse essuyer aucun reproche de la bouche du roi, quelque chose qui arrive. IV. Lorsque le comie aura rendu un jugement en France, il demeurera stable & irréfragable. S'il s'éleve quelque contestation sur une sentence rendue par les juges François, le roi mandera au comte qu'il ait à venir l'émender : s'il ne peut pas se rendre aux ordres du monarque, on lui enverra les écrits de part & d'autre, & ce qu'il décidera ne poura être réformé. L'auteur ajoute qu'il a vu , & que plufieurs ont vu avec lui , l'exécution de tous ces articles dans plusieurs jugements revus & annullés en Anjou, dans les deux armées d'Auvergne, & aux couronnements de Bourges & d'Orléans. On lit d'ailleurs dans un hittorien du même fiecle, que le prince Henri, fils du roi d'Angleterre, se rendit à Paris le jour de la Purification, pour servir le roi à table, en qualité de grand sénéchal de France.

Monte, an. 1169. apud Du Cange.

Il déclare la d'Angleterre.

Cet accommodement fait, la ligue fut aisément conclue. guerre au roi On convint qu'on entreroit en Normandie par trois endroits différents. Le roi & Amauri de Montfort du côté de la France. le comte de Flandre du côté du pays de Caux, & le comte d'Anjou du côté du Maine. Alors Louis envoya demander au roi d'Angleterre la liberté du duc Robert, & fur son refus, qu'il étoit facile de prévoir, lui déclara la guerre. Les quatre armées se mirent aussi tôt en campagne, & furent jointes par un grand nombre de seigneurs & de gentilshommes Normands, que Guillaume Cliton avoit engagés dans son parti. Les principaux étoient Guillaume de Gournay, Etienne, comte d'Aumale, Henri, comte d'Eu. Eustache de Breteuil, Richer de l'Aigle, Regnaud de Bailleul, & Robert de Neubourg : tous prirent les armes en faveur du jeune prince, & le proclamerent duc de Normandie.

AN. 1116. Order, 1, 12.

Succès des

Le roi cependant surprit Andely, se saisst de Gué-Nicaise, forteresse importante sur la riviere d'Epte, & s'em- princes lipara de la ville de l'Aigle. Le comte de Flandre avec son gués, armée s'avancoit aussi dans la haute Normandie, mettant tout à feu & à fang. Henri lui fit dire que s'il continuoit à dévaster le pays, il iroit en personne porter la désolation jusqu'à Bruges. Il n'en recut d'autre réponse, finon qu'on lui épargneroit la peine de ce voyage. Le comte en effet conduisit ses troupes jusqu'aux portes de Rouen, d'où il envoya défier le monarque Anglois qui ne parut point. Désesperant enfin de l'attirer au combat, il fit le degat dans les fauxbourgs, ruina les murailles d'un parc où Henri avoit quantité de bêtes fauves, & se retira. Le comte d'Anjou d'un autre côté mit le fiege devant Alençon, qu'il emporta fous les yeux du roi d'Angleterre & du comte de Champagne, qui étoient venus au secours de la place. D'autre part Amauri de Montfort sçut si bien gagner le gouverneur d'Evreux, qu'il l'engagea à lui livrer la ville & le château, qui furent confiés aux princes Philippe & Fleuri, fils du feu roi & de la reine Bertrade.

Taut de mauvais succès effrayerent Henri, mais beaucoup moins que la perfidie d'un de ses favoris & de quel- du roi d'Anques officiers de sa chambre, qui, dans le même temps, conspirerent contre sa personne. Il en fut si consterné, que sure, in rine sçachant plus à qui se fier, il trembloit lorsque quelqu'un ta Lud. Greffi, de ses domestiques l'abordoit. On le vit souvent pendant la nuit changer cinq à fix fois de lit & de gardes. Il avoit toujours à son chever une escouade de gens armés de toutes pieces, l'épée nue, & prêts à fondre sur ceux qui auroient osé l'approcher. Exemple terrible, qui prouve que celui qui se fait trop craindre, n'est jamais sans inquiétudes ni sans alarmes, & que la plus grande sureté des rois est dans l'estime & l'amour de leurs sujets. Henri fut plus de quinze jours

sans pouvoir surmonter ses frayeurs. Mais enfin le supplice des coupables, dont le chef eut les yeux crevés & fut honteusement mutilé, lui fit reprendre courage & le soin de ses États.

Il dérache le comte d'Anjou de la ligue.

Bientôt secouru d'Alain, duc de Bretagne, & de Thibaut, comte de Champagne, il se vit à la tête d'une armée aussi nombreuse qu'aguerrie. Alors tout changea de face. Le comte d'Eu & le seigneur de Gournay, devenus ses prifonniers, se virent contraints de lui remertre toutes leurs . forteresses. Le comte de Flandre blessé au visage à l'attaque du château de Bures dans le pays de Caux, mourut quelques jours après de sa blessure, qu'il envenima, dit-on, par ses débauches. Cette mort fut suivie de celle d'Engelran de Chaumont, qui s'étoit emparé d'Andely au nom du roi. Mais la défection de Foulques d'Anjou eut des fuites bien plus funestes pour la France. Ce comte, gagné par argent, oublia tous les ferments qui l'attachoient au monarque François comme vaffal, comme officier domeftique, comme allié; & se détachant de la ligue, il se déclara pour le roi d'Angleterre.

Henri, raffuré par tant d'avantages, résolut enfin d'aller Brenneville, chercher le roi, qui étoit en marche pour surprendre le châçois font de teau de Noyon, où il avoit une intelligence. Les deux armées se joignirent dans la plaine de Brenneville. Il y avoit fi peu d'ordre dans les troupes Françoises, qu'on eut à peine le loisir de mettre l'avant-garde en bataille. Elles se battirent néanmoins avec tant de bravoure, qu'elles culbuterent les premiers escadrons Anglois, & les renverserent sur l'infanterie. Cet avantage, qui devoit assurer la victoire, fut la cause d'une défaite entiere. Les François qui se croyoient victorieux, commencerent à se débander, pour courir au pillage. Henri profita de cette faute, & les chargea avec tant d'impétuosité, qu'il les mit en déroute. Ce fut envain que Louis fit des efforts incroyables pour ramener ses troupes au combat : tout prit la fuite, lui-même pensa être fait prisonnier. On raconte qu'un Anglois ayant saisi la bride de fon cheval, se mit à crier, Le roi est pris. Ne sçais-tu pas, lui dit ce prince en plaisantant, qu'au jeu des échecs on ne prend jamais le roi? En même-temps il lui décharge un si furieux coup d'épée, qu'il le renverse mort à ses pieds. Ainsi débarassé, il se jetta dans une forét où il erra long-temps à l'aventure, jusqu'à ce qu'une semme du pays le conduisit à Andely.

Cette victoire ne fut point une de ces opérations décifives, qui emportent la ruine d'un parti. Les débris de l'armée de fuite. Mo Françoise s'étant rassemblés auprès du monarque, elle se déntion de trouva presque aussi nombreuse qu'auparavant. Louis ayant Louis. encore reçu quelque renfort, envoya défier une seconde fois Henri, qui n'osa accepter le combat. Les effets prouvérent que ce n'étoit point une simple bravade. Le roi alla aussi-tôt mettre le siege devant Juri, place alors très considérable, la prit, la brûla, & s'avança jusqu'à Breteuil, sur la riviere d'Iton, à quelques lieues d'Evreux. Ne voyant enfin aucune armée paroître, il marcha droit à Chartres, résolu de la réduire en cendre, pour punir les révoltes continuelles du comte de Champagne. Mais le clergé & les bourgeois de cette malheureuse ville vinrent au-devant de lui en procession, portant une chemise de la sainte Vierge, criant miféricorde. & le conjurant de ne point venger sur les siens l'injure qu'il avoit reçue d'un étranger & d'un vassal rebelle. Ce bon prince touché de leurs larmes, fit retirer ses troupes, & facrifiant fon reffentiment à fa religion, renonça au plaisir

loix de l'honneur & de l'Etat. Pendant que Louis donnoit au monde l'exemple de la modération la plus rare, Gélase II, poussé à outrance par l'em- les deux roise. pereur Henri V, se retira en France, asyle ordinaire des papes persécutés. Déja le roi se préparoit à aller au-devant de lui, pour l'affurer de sa protection, lorsqu'on reçut la nouvelle que le pontife venoit de mourir en l'abbaye de Cluny. Il eut pour successeur Gui, archevêque de Vienne, oncle de la reine, qui prit le nom de Calixte II, & se sit médiateur entre les deux rois. Le traité de paix fut enfin conclu. On remit en liberté les prisonniers qu'on avoit faits de part & d'autre. Louis rendit les places qu'il avoit prises : Henri renouvella son hommage pour la Normandie, & le malheureux

quelquefois trop flatteur, d'une vengeance autorifée par les

16

Guillaume Cliton demeura dans l'état où il étoit auparavant fans autre foutien que son mérite & sa naissance. Le roi cependant l'aimoit toujours, & lui donna guelgues années après, des marques effentielles de sa bienveillance.

AN. 1219. Naufrage de toute la famille royale d'Angleterre Orderic. p

Henri, vainqueur des Normands rebelles, tout glorieux de la paix qu'il venoit de conclure avec la France, la palme dans une main, & l'olive dans l'autre, s'embarqua au port de Barfleur pour retourner en Angleterre. Il étoit seul sur son bord: Guillaume son fils aîné, Richard son cadet, quatre de 338. 6 fuir. ses fils bâtards, quatre de ses filles naturelles, & plus de cent soixante personnes des meilleures maisons d'Angleterre montoient un autre vaisseau. C'étoit une jeunesse licentieuse: elle se livra à toute l'intempérance de la débauche. Malheureusement les matelots, excités par leur exemple, burent avec tant d'excès, que ne scachant plus ce qu'ils faisoient, ils allerent briser leur bâtiment contre un rocher. Guillaume se jetta dans un esquif, & cût gagné terre aisément: mais appercevant la comtesse du Perche, celle de ses sœurs qu'il ainioit le plus tendrement, il voulut voguer à fon secours. Déja il l'avoit sauvée, lorsque tant de gens se jetterent sur son bateau, qu'ils le coulerent à fond. Tout périt, princes, princesses, seigneurs & matelots. Naufrage épouvantable, qui fut regardé comme une juste punition du ciel, qui ensevelissoit dans les flots de l'Océan une infame jeunesse, livrée à l'exécrable crime des villes qu'il avoit abîmées dans une mere de soufre & de bitume. Châtiment nécessaire dans ces fiecles groffiers, où fi l'on en croit les mémoires des chanoi-Chron. Man- nes d'Etampes contre les religieux de Morigny, cette abomination s'étoit glissée jusque dans les monasteres.

rin. p. 374-

Ce tragique événement fit revivre la faction du fils de 21, 22, 23. Robert. Les Normands regardoient Henri comme un usurpa-Nouvelle teur : tous témoignoient une extrême envie d'avoir Cliton ligue pour ré-tablir la fa- pour leur duc. La noblesse, assemblée à la Croix-saint-Leumille de Ro- froy , s'obligea par ferment à le rétablir dans l'héritage de ses peres. Amauri, comte de Montfort, fut le premier qui se dé-Malmesh. L. clara en sa faveur : le roi promit de l'appuyer ; & le comte d'Anjou, gagné par Amauri, lui donna avec le comté du Maine, Sybille, sa fille cadette, Tout étoit concerté de façon

que

que le fuccès paroiffoit infaillible. Mais le monarque Anglois, AN, 1120, perfuadé qu'en ces rencontres , prévenir l'ennemi , c'est le 21, 22, 23, désarmer, passa si promptement la mer, & avec de si grandes forces, qu'il eut bientôt diffipé la ligue. Montfort-sur-Rille , Pont-Audemer , Gifors , Evreux lui ouvrirent leurs portes; & la fortune, dans un combat qui se donna auprès du Bourg-Teroude, lui livra les chefs des conjurés, qu'il traita avec sa férocité ordinaire. Geoffroy de Tourville, Odart du Pin. & Luc de la Barre eurent les veux crevés. Ce dernier l'avoit vivement offensé par des chansons très piquantes : le plaifir d'une vengeance fignalée fit oublier à Henri qu'il étoit roi. Le comte de Meulan, pour sauver sa vie, fut obligé de lui abandonner toutes ses places. Hugues de Neuchatel demeura cinq ans prisonnier, & Hugues de Montfort ne fut remis en liberté que dix-huit ans après.

Tant d'avantages ne raffuroient point le roi d'Angleterre. La guerre Par-tout il irouvoit des François avec les révoltés preuve le nilme. Henti engage non équivoque que Louis les foutenoit. Il étoit d'ailleurs l'empereur bien informé que ce prince faifoit de grands préparatifs de lever des guerre : il craignit qu'une si puissante protection ne ranimat que la France. les restes du parti de Cliton. Ainsi sans rien ménager davantage, il fit faire des courses sur les terres du domaine royal, Mais ne se sentant pas affez fort pour résister seul à tant d'ennemis, il fit lui-même une ligue avec l'empereur pour fondre en France, l'un par la Normandie, l'autre par la Champagne. Cet empereur étoit Henri V, gendre du monarque Anglois. Quoique réconcilié avec le pape au fujet des invef-

titures, il confervoit un vif ressentiment de ce qui s'étoit passé au concile de Rheims, où le roi avoit souffert qu'il fût excommunié. Ce fut donc autant pour se venger, que pour

foutenir les intérêts de fon beau-pere, qu'il leva une armée formidable de Lorrains, d'Allemands, de Bavarois & de Sa- Suger n. ar. xons, résolu d'exterminer une ville où il avoit recu un si Pas- 312. fanglant affront. Louis averti de son dessein, ordonna que tous les vassaux de la couronne se trouveroient à certain jour sous les murailles de Rheims, avec le nombre d'hommes

qu'ils devoient fournir.

On peut remarquer à cette occasion la différence qu'il y Tome II.

11, 22, 13. Zèle des la d. fense du tolanme.

avoit entre les forces du royaume & celles du roi. Lorfque le monarque faifoit la guerre pour ses intérêts particuliers, il n'avoit d'autres troupes que celles qu'il pouvoit rassembler françois pour des terres de fon domaine : mais quand il s'agissoit de la cause commune, toutes les querelles donnestiques cessoient : chacun couroit aux armes, & tous les feudataires marchoient avec plus ou moins d'hommes, felon l'étendue & la dignité de leurs fiefs. On n'avoit point vu depuis long-temps une union aussi grande qu'elle parut en cette conjoncture. Tout devint foldat, feigneurs, bourgeois, prêtres & moines. Les Idem, ibid, feuls pays Rémois & Châlonnois fournirent plus de foixante

mille hommes, tant cavalerie qu'infanterie. Ceux du Laonnois & ceux du Soiffonnois n'étoient pas en moindre nombre. Ceux d'Orléans, d'Etampes & de Paris formoient une troifieme armée au-moins égale. Il n'y eut pas jusqu'aux comtes

de Champagne & de Troies, qui se trouverent au rendezvous avec les autres vaffaux de la couronne, préférant l'intérêt de la patrie aux avantages qu'ils pouvoient espérer de leur union avec le roi d'Angleterre : ils commandoient le quatrieme corps de bataille. Le cinquieme composé de Bourguignons, étoit fous les ordres de leur duc & du comte de Nevers. Rodolphe, comte de Vermandois, prince du fang royal, partagea fes troupes en deux corps : celles de Saint-Quentin & du Vermandois, armées de pied en cap, furent placées fur l'aîle droite; celles de Ponthieu, d'Amiens & de Beauvais sur la gauche. Le comte de Flandre accourut aussi à la défense du royaume, suivi de dix mille braves qui furent rangés fur la derniere ligne pour soutenir les autres.

Jamais, dit Suger, abbé de Saint-Denis, qui étoit decette expédition avec les fujets de son abbaye, les rois de la troifieme race ne s'étoient trouvés à la tête d'une armée aussi nombreufe. Il la compare à une nuée de fauterelles qui couvre la furface de la terre. On fait monter le seul contingent de l'île de France, de la Champagne & de la Picardie, à plus de deux cents mille hommes : ce qu'on auroit peine à croire, fi on ne sçavoit que dans ces anciens temps la profession la plus commune étoit celle des armes. On voyoit peu d'eccléfiastiques, encore moins de marchands; point de

praticiens, presque point de financiers.

Idem , ibid.

. L'empereur effrayé de ce prodigieux armement, n'ofa se commettre contre de si grandes forces, & repassa précipitamment la Moselle & le Rhin : lâcheté qui finit la guerre n'ole se comavant qu'elle fût commencée. Cependant l'officier & le fol- mettre contre dat demandoient à grands cris qu'on les conduisit fur les ter- de fi grandes res d'un ennemi qui avoit osé former des desseins pernicieux contre la France, qu'ils appelloient la mauresse & la reine de l'univers. Si leur fuite honteuse, disoient-ils, ne nous permet pas de châtier leur insolence dans notre patrie, allons porter le fer & le feu jusque dans leur pays où nous donnions autrefois des loix. C'étoit aussi le sentiment du roi ; mais touché par les prieres des archevêques, des évêques & des religieux, qui le supplioient avec larmes d'épargner tant de malheureux, qui n'avoient d'autre crime que d'avoir un maître, il prit le parti de congédier fon armée. Il auroit bien voulu l'employer contre le roi d'Angleterre ; mais l'intérêt du prince n'étoit pas celui du feudataire, & l'accroiffement de l'un emportoit de nécessité l'affoiblissement de l'autre. Ces mêmes seigneurs, qui avoient pris les armes avec tant de zèle contre un étranger qui menaçoit d'envahir la France, auroient refusé de marcher contre un vassal qu'ils avoient intérêt de soutenir pour balancer la puissance royale. On faisoit alors une grande distinction entre les guerres de la nation & les guerres du souverain.

Louis vainqueur fans livrer de combat, vint à Saint-Denis Bienfaits du rendre à Dieu d'humbles actions de graces pour le fuccès l'abbaye de S. d'une expédition si glorieuse. Il fit de riches présens à l'ab- Denis. baye, & lui remit la couronne du roi son pere, qu'il rete- 1dem p. 3130 noit injustement. Car de tout temps, dit Suger, notre monastere a eu droit sur les couronnes des rois après leur mort. Il ajouta à cette grace celle de lui rendre tous ses privileges, entre autres ceux de la foire du Landy, qui se tenoit entre la ville & la Chapelle, à côté du grand chemin. Ce n'étoit encore que le commencement de ses bienfaits : il lui confirma par son autorité royale le droit de grande voirie, \* c'est-à-dire, de haute,

\* Tous Gentilshommes qui ont voirge en leur terre pendent larron de quelque larrecin que il ait fet en leur terre... Car eus tiennent leurs batailles devant eus de toutes chofes, fors de grands meffes, que nous avons nommés par-devant; & ils ont leurs mejores AN. 1124.

moyenne & baffe juffice dans tout l'espace qui est entouré de croix & de colonnes de marbre : monuments plus terribles aux ennemis , continue le même auteur, que ceux que le véritable Hercule sit élever aux extrémités de l'Espagne.

An. 1125, 26. Henrifairla paix avec la France, Ibid.

L'empereur cependant, devenu méprifable à ses sujets. & s'affoibliffant chaque jour, mourut quelque mois après faretraite honteuse: vérifiant en sa personne, dit l'abbé Suger, la tradition constante des anciens, que tout perturbateur du royaume & de l'églife, genilhomme ou roturier, cont e lequel on aura. été force d'exposer les chasses des faints Apotres de France, doit. s'attendre au châtiment le plus sévere, & perira malheureusement dans l'année. Apparemment qu'elles n'avoient pas été découvertes contre le roi d'Angleterre, le principal moteur decette guerre, car il n'en mourut point: mais il ne réuffit pasdans ses tentatives sur la marche de France. Amauride Montfort, foutenu de l'armée du Vexin, rendit tous ses efforts. inutiles. C'est ainst que Louis, quoiqu'absent, triompha de deux grands monarques : victoire la plus glorieuse que la France eût remportée de long-temps, & qui donna la pius haute idée de sa grandeur & de sa puissance. Après cela, ditl'historien de ce prince , toute la terre se tut devant lui. Henri. trop heureux d'avoir pacifié les troubles de Normandie, se vit obligé de faire la paix, qui fut enfin durable.

Ce que c'étoit que l'origame.

C'eff dans cette guerre contre l'empereur qu'on voit pour la premiere fois paroitre à la tête de nos armées, ce tameux étendard fi connu fous le nom d'oriflamme. C'étoit une efpece de gonfanon de fimple tafetas rouge ou couleur de feu, fans brodene, ni figure \*, fendu par en bas en trois différens endroits , ce qui formoit comme trois queues, entouré de houppes de foie verte \*\*, & fuffendu au bout d'une.

dans leurs tertes, & les prennent, & les mettent ès cors des chassiaux, & les baillent à leurs hommes, & pais s'eus treuvent sur leurs hommes sausse molure, si droit est eur. & en puent lever soixante soles d'amende, Statut. S. Lud. 1. 1. c. 38, apud: Du Cange, au mor Firsius.

\* Oriflamme est une banniere.

Aucun poi plus forte que guimple;

De cendal roujoyant & simple;

Sans pourtraiture d'autre affaire,

Guill, Guiart.

\*\* Es tenoit en fa main une lance à quoi l'oriflamme étoit attachée, d'un vermeil.

lance dorée \*. L'origine de ce mot, si l'on en croit du Cange, se tire également de l'or de la lance, de la couleur du tafetas, & du nom général de ces fortes de bannieres qu'on appelloit flammes : nom qu'on donne encore aujourd'hui à certains pavillons de nos vaisseaux. On lit dans nos vieilles histoires que l'oriflamme fut apportée du ciel à Clovis ou à Charlemagne, & qu'elle y remonta du temps de Charles VII. Ce font de ces petits contes apocryphes, dignes des fiecles où ils furent imaginés, fiecles d'ignorance & de superstition.

L'oriflamme, dans son origine, n'étoit autre chose que la banniere qu'on portoit aux processions de S. Denis, & dans Gaguin. les guerres particulieres que les moines de cette abbaye avoient contre ceux qui vouloient usurper les biens de leur églife. Les comtes du Vexin, protecteurs, vidames, ou comme on parloit alors, avoués des religieux, alloient la prendre fur l'autel des faints Martyrs, lorsqu'ils partoient pour quelque expédition militaire, & la rapportoient en grande pom- d'ffett. 18. fur pe, quand la campagne étoit finie. Philippe I, ayant réuni ce comté à la couronne, nos rois par cette réunion contractérent les mêmes engagements envers cette abbaye. Si même on en juge par les termes dont use en cet endroir l'abbé Su- Groffi. p. 312. ger, il paroîtroit qu'en vertu de cette acquisition, ils étoient devenus comme feudataires de S. Denis. Mais ils ne faifoient point hommage, leur qualité de souverains les dispensant de traite des enfeicette servitude. La coutume étoit de recevoir ce saint étendard des mains de l'abbé, à genoux, sans chaperon, ni ceinture, après avoir fait ses dévotions à Notre-Dame de Paris & dans l'église de l'apôtre de la France. Quelquefois le mo-

Du Cange .

In vita Lud.

gnes de France.

narque le portoit lui-même autour de son cou, sans le déployer. Louis le Gros est le premier de nos rois, qui l'ait été prendre en cérémonie sur l'autel de faint Denis. Ses successeurs insensiblement s'accoutumerent à s'en servir, & peu-à-peu

famit, à guife de gonfanon à trois queues, & avoit en tour houppes de soye verte. Chron. Flamandes, c. 67.

<sup>\*</sup> Es si portez seul d'entre les rois l'oristamme en bataille, c'est assavoir, un glaive. (lance) tout dore, où est attaché une banniere vermeille. Ravul de Preselles, Hultoite. de Saint Dennis, l., 1c., 4t. Voyez Du Cange, 2u mot Auristamma.

il devint leur principale enseigne. Ce qui n'empêchoit pas AN. 1125. qu'on ne portât en même temps la banniere de France. C'étoit, dit-on, un velours violet ou bleu céleste à deux endroits.

Funçois, p.

Le Gendre, semé de sleurs de lis d'or, plus plein que vuide, quarré, & fans aucune découpure par le bas. L'un & l'autre étendards n'étoient confiés qu'aux plus renommés chevaliers. On ne les portoit que dans les grandes expéditions. Il y en avoit un beaucoup moins grand pour les petites guerres que nos monarques eurent à foutenir pendant près de deux cents ans contre les comtes & les ducs, quelquefois même contre de fimples gentilshommes.

Si l'oriflamme ne parut point dans les armées de Charles VII, c'est que ce prince ne put l'aller prendre à saint Denis, qui étoit au pouvoir des Anglois. Les victoires qu'il remporta fans elle, accoutumerent insensiblement à s'en pasfer. Elle tomba enfin dans l'oubli & demeura enfevelie dans Fdib. Fug. la pouffiere. On affure qu'en 1594, lors de la réduction de Paris, on la voyoit encore au tréfor de cette abbaye, mais

Clermone contre le comte d'Auver-

à demi-rongée des mittes. Louis avoit à peine posé les armes, qu'il se vit obligé de Le roi mar- marcher au secours de l'église de Clermont, dont l'évêque cae au recours de l'églife de chaffé de fon fiege, réclamoit fa protection contre les violences du comte d'Auvergne. Il s'y rendit accompagné de Foulques comte d'Anjou, de Conan duc de Bretagne, du comte de Nevers, & de plufieurs autres grands seigneurs; Suger. Pag. forca les passages des montagnes, assiégea Clermont, le prit par composition, & contraignit le rebelle de rétablir le prélat dans tous fes droits.

AN, 1132.

Mais quelques années après (en 1132), le même comte oubliant fes ferments, recommença fes premieres vexations contre l'évêque. Le monarque y vole une seconde fois, suivi des mêmes feigneurs & du comte de Flandre, franchit de nouveau les montagnes, s'empare de plufieurs forteresses, se rend maître de Montferrand, & met le siege devant Clermont. Le duc d'Aquitaine accourut au secours de son vassal: l'Auvergne relevoit alors de la Guienne : mais ayant reconnu du haut de la montagne toutes les forces du roi, il lui écrivit

Lim. P. 315, dans les termes les plus foumis ; Seigneur roi , falut , respect,

honneur. Le duc d'Aquitaine qui est votre homme, supplie votre majesté de ne pas dédaigner de recevoir son hommage, & de vouloir bien le maintenir dans tous ses droits. Car si la justice exige qu'il vous serve comme son maître, elle veut aussi que vous le protégiez comme votre vassal. Si le comte d'Auvergne qui tient de moi son comté, comme je le tiens de vous, est coupable de quelque crinte, je m'engage de le représenter à votre cour toutes les fois & en tels lieux qu'il vous plaira. Enfin pour ôter tout doute sur la sincérité de mes sentiments, je m'offre à donner autant d'ôtages que votre grandeur jugera à propos, pour sûreté de la promesse que je fais de me soumettre au jugement des pairs de votre royaume. On voit par cette lettre qu'on a cru digne de la curiofité du lecteur, combien jusque dans ce temps de troubles & de révoltes, l'autorité royale étoit respectable, même aux yeux des vassaux les plus puissants, & qui se piquoient le plus d'indépendance. Louis recut les hommages, les ferments & les ôtages qu'on lui offroit. Le duc de fon côté se montra sidele à sa parole, se rendit à Orléans avec le comte d'Auvergne qui demanda pardon au roi, & la paix fut rendue à l'église de Clermont.

Cette guerre entreprise en faveur du clergé, & si glorieu. An. 1127. fement terminée à l'avantage des eccléfiastiques, ne put leur 11 est exinspirer ni reconnoissance ni respect pour le généreux défen- communié par seur de leurs biens & de leurs privileges. Ils se plaignoient Paris, que le monarque se mêloit de la nomination des bénésices. & mettoit la main sur leurs revenus. La chose sut portée si loin, que le roi, pour les faire rentrer dans la foumission, crut devoir se saisir de guelques terres de l'archevêgue de Sens & de l'évêque de Paris. Ce dernier nommé Etienne, eut recours aux armes ordinaires, & lança les foudres de l'églife fier les dates, contre ce même fouverain qui s'en étoit toujours montré le P. 1999 plus zélé protecteur. Cependant Honoré II, qui tenoit alors le fiege de Rome, déclara l'excommunication abufive, & leva l'interdit. Il n'en fallut pas davantage pour réveiller le zèle du dévot abbé de Clairvaux. Bernard s'en plaignit amèrement dans une lettre au fouverain pontife. « Nous espé- Frist. S. » rions, dit-il, que la sévérité du prélat opéreroit la conver- Bernardi 13 & » fion du prince. Votre indulgence déplacée détruit nos ef- 14. ad Honor,

» pérances. Tout est perdu, l'épiscopat deshonoré, & la re-» ligion exposée aux insultes des libertins ». Mais comme cette lettre ne produisit aucun effet sur l'esprit du pape, il lui en écrivit une seconde, où les termes sont très peu ménagés, Ejufd. Erift. Louis y est traité d'impie, toujours prêt à attaquer la religion, 49. adcumd. qu'il regarde comme la peste de ses Etats & l'ennemi de sa couronne. C'est un second Hérode qui cherche à étouffer, non plus Jésus naissant dans une crêche, mais triomphant dans son église: un persécuteur enfin qui en veut moins aux présats de son royaume qu'à l'Esprit de Dieu qui les anime. Voilà ce qu'on appelloit alors zèle de la maison du Seigneur, & ce que bien des gens nommeroient aujourd'hui fanatisme. La paix se fit néanmoins,

& le roi ne se vengea des évêques que par ses bienfaits.

Il venge la te de Flandre.

La France commençoit à jouir des douceurs de la paix. mort du con. lorsque Louis se vit obligé de reprendre les armes pour punir les affaffins du comte de Flandre. C'étoit Charles de Danemarck, prince que ses vertus ont fait surnommer le bon, le justicier, le défenseur de l'église, & le pere des pauvres. Il ne laissa pas cependant de s'attirer la haine de quelques scélérats, dont il fut forcé de réprimer les brigandages, mais fur-tout d'un oncle & d'un neveu, nommés les Van-Straten, gens accrédités & puissants, l'un prévôt de saint Donat de Bruges, & l'autre maire de la ville. Furieux d'avoir été con-'Sug. p. 215. traints d'ouvrir leurs greniers en temps de famine, & de vendre leur bled à juste prix, ils conspirerent avec plusieurs de leurs femblables contre la vie du comte, l'attaquerent au pied de l'autel le mercredi des cendres, lui couperent la tête & la main droite qu'il avançoit pour donner l'aumône. Ils courent auffi-tôt les rues, se jetent sur les officiers ou amis du comte, & moins affouvis que las de meurtres & de carnage, se retirent dans le château & dans l'église de saint Donat, où ils se retranchent contre la fureur du peuple.

Chron. de Flandre.

> Le roi n'eut pas plutôt appris cette nouvelle qu'il monta à cheval pour aller châtier les parricides. Il les ferra de si près qu'il les prit pour la plupart, & en fit une févere justice. Le maire eut les yeux crevés, le nez & les bras coupés : enfuite élevé sur une roue, il sut percé de mille fleches qu'on tiroit

3:6. l'une après l'autre, pour le faire fouffrir plus long-temps. Le

prévôt

prévôt fut attaché à une potence, ayant fur sa tête un chien que l'on battoit sans cesse, & qui furieux des coups qu'il recevoit, déchargeoit fa rage fur le coupable, dont il déchira tout le visage. Les autres complices qui s'étoient refugiés dans le château, n'eurent pas un fort plus heureux : tous furent précipités du haut en bas de la tour.

Charles ne laissoit point d'enfants, mais beaucoup de pré- Il donne le tendants à sa succession. Les principaux étoient Baudouin, comté de comte de Mons, dont l'aieul avoit été dépouillé de ce com- Guillaume té; Arnoul de Danemarck, fils de la fœur de Charles; Thierri Cliton. d'Alfaco, fils de Gertrude, fœur de Robert le Frison, Etienne de Blois, frere du comte de Champagne, & Guillaume Cliton, fils de Robert, duc de Normandie. Le roi étoit juge de ce grand différend, parce que la Flandre étoit un fief mou- 12vant de la couronne. Il l'adjugea au prince Normand, soit qu'en effet il crût son droit meilleur, soit qu'il voulût le rendre affez puissant pour troubler le roi d'Angleterre dans son

rovaume & dans fon duché.

Henri comprit aisement le dessein de Louis; & pour op-poser ligue à ligue, il crut devoir s'attacher la maison d'An-sile de conte jou, dont il redoutoit la puissance. Le monarque n'avoit éposie Maqu'une fille, Mathilde, veuve du dernier empereur, qu'il thilde, fille avoit déclarée son héritiere : il la fit épouser à Geoffroi, sur-gletere. nommé Plantagenet, fils du comte Foulques. Une couronne a de puissants attraiss: le comte charmé de la voir passer dans sa famille, prit hautement le parti d'un prince qui la lui assu- mest. 1. hist. roit. Les noces se firent à Rouen avec une magnificence qui n'avoit point eu d'exemple dans les regnes passés. Geoffroi cependant ne fut point roi d'Angleterre : l'orgueuil & l'avarice de son épouse lui firent donner l'exclusion : cet honneur étoit réservé au prince Henri son fils, tige de l'illustre branche des Plantagenets.

La fortune de la maison d'Anjou alloit toujours en crois- Le comte fant. Foulques reçut, vers le même temps, une ambassade Foulgues de la part de Baudouin II, roi de Jérusalem, qui lui ostroit & foule Méte, héri-sa couronne, & Mélésinde sa fille. Le parti étoit trop avanta-tier de Jérugeux, pour permettre au comte de délibérer. Il partit auffi-tôt après le mariage de son fils, & se rendit dans son nouveau 1. 13.

Tome II.

royaume, où il foutint glorieusement les espérances qu'on avoit conçues de lui. Il eut de la princesse Mélésinde plusieurs enfants, qui hériterent de ses États comme de ses vertus. Ainsi sa postérité se vit en même temps en Asie sur le trône de Jérufalem, & en Europe fur celui d'Angleterre. L'élévation de ces princes, celle de la famille de Tancrede en Sicile, celle de la maison de Bourgogne en Portugal, tout confirme à la France le nom glorieux de mere des rois.

Guillaume, Thierri eft rede Flandre.

Cependant le roid'Angleterre, peu content de s'être affuré Mort de du comte d'Anjou, mit tout en œuvre pour engager Thierri d'Alface à ne pas abandonner ses prétentions sur la Flandre. connu conte Ce n'étoit qu'avec un sensible regret que ce comte se voyoit privé d'un si riche héritage : il entra sans peine dans les vues du monarque Anglois. Aidé des troupes du comte de Champagne, toujours d'intelligence avec Henri, il se présenta devant Lille, qui lui ouvrit ses portes; & bien tôt il se fit un sonlévement presque général en sa faveur. Louis y courut avec fa célérité ordinaire, & vint affiéger la place où Thierri s'étoit enfermé. Mais sur la nouvelle que le roi d'Angleterre s'étoit avancé jusqu'à Epernay sur la Marne, il se vit contraint de renoncer à son entreprise & de voler à la désense de ses Etats. Henri n'avoit cherché qu'à faire diversion : il ne jugea pas à propos d'attendre le monarque. & se retira sans entreprendre rien de plus. Guillaume cependant ne perdit pas courage. Il apprit que son rival avoit investi Alost: il l'alla chercher. lui donna bataille, & le défit entiérement. Mais poursuivant les fuyards avec trop d'ardeur, il fut bleffé au bras d'un coup de pierre, lancée par un arbalêtrier, & mourut quelques jours après, regretté de la plupart de ses sujets, qui ne pouvoient lui reprocher autre chose qu'un peu trop d'avidité pour les richesses : vice ordinaire à sa famille, augmenté peutêtre par lesmalheurs de sa situation. Cette mort assura la Flandre au comte Thierri. Louis aima mieux en faire un allié. que d'entreprendre une guerre dont le succès pouvoit être douteux.

lippe.

Les fatigues, beaucoup plus que les années, avoient excouronner son trêmement altéré la fanté du roi. Ce sage monarque, pour file ainé Phi- éviter les dissensions trop ordinaires dans les successions,

fongea, à l'exemple de ses prédécesseurs, à s'associer son fils ainé, nommé Philippe, prince de grande espérance. Il fur facré & couronné à Rheims par l'archevêgue Raymond, jeune prince. Mais il ne survêcut pas long-temps à son élévation. Un jour suger, p.3130 qu'il étoit à se divertir avec quelques seigneurs dans un des fauxbourgs de Paris, un pourceau effaré vint se jeter entre les jambes de son cheval qui s'abattit. Le jeune roi fut tellement froissé de sa chute, qu'on put à peine le transporter dans une maison voisine, où il mourut la nuit suivante. Cet accident remplit la cour & la ville de deuil & de tristesse. Le roi fur-tout étoit inconsolable. On vint enfin à bout de l'engager à faire facrer son second fils Louis. Ce fut le pape lui-même qui le couronna, douze jours après la mort de Philippe. Les troubles de Rome avoient obligé le pontife à se retirer en France. Voici quelle en sut l'occasion.

Le pape Honoré II étant mort, les cardinaux qui avoient An. 1130. toute la confiance, pour éviter le trouble, se presserent de faire une élection, avant que sa mort sur publiée. Leur spres la mort choix tomba fur Grégoire, cardinal de S. Ange, qui prit le d'Hosoré II. nom d'Innocent IL Cette élection faite clandestinement, fans attendre le jour préfix, & dans un autre lieu que celui où elle se devoit faire, trouva un grand nombre de contradicteurs. Les autres cardinaux, joints à quelques prélats, s'affemblerent à S. Marc, suivant la coutume, & du confentement du clergé, de la noblesse & du peuple, procla- 317 6318. merent unanimement le cardinal Pierre de Léon, qu'ils nommerent Anaclet II. Les deux élus se fraperent mutuellement d'anathêmes, & causerent dans l'église un schisme qui dura plusieurs années. Innocent avoit de son côté seize cardinaux : tout le reste du sacré college, les seigneurs Romains, Roger, roi de Sicile, & toute la maison de Léon, très puissante dans Rome, étoient pour Anaclet. Ainsi le premier, trop foible en Italie, fut contraint d'en fortir, pour venir chercher un asyle en France.

Le roi affembla à Etampes un grand nombre d'archevê-ques, d'évêques & d'abbés, pour décider qui des deux pour lanodevoit être reconnu. On s'attacha moins, si l'on en croit cent. l'abbé Suger, à juger laquelle des deux élections avoit été faite 18id.

selon les formes & le plus canoniquement, qu'à examiner le mérite & la conduite des contendants. Il y a des occasions, ditil, où l'on se trouve comme forcé de passer par dessus les regles ordinaires. Maxime quelquefois dangereuse: mais alors on n'en sçavoit pas davantage. Les deux élus avoient également l'estime & l'approbation publique; ainsi l'on se trouva dans un grand embaras. Innocent néanmoins l'emporta : il avoit pour lui le suffrage de S. Bernard, l'oracle de son siecle. L'exemple de la France fut bientôt fuivi de l'Allema-Malmesh. L. gne, de l'Angleterre, & généralement de tout ce qui est en decà des Alpes, excepté de l'Ecosse. Le roi d'Angleterre, foit scrupule, soit politique, pencha austi quelque temps du côté d'Anaclet, dont le droit étoit plus apparent. Le faint abbé vint enfin à bout de le tirer de son irrésolution. Ne craignez point, lui disoit-il; songez seulement comment vous répondrez à Dieu de vos autres péchés : pour celui-là, je m'en charge.

1. h:flor. Novel.

AN. 1111. par le pape.

Innocent ne devoit un si grand succès qu'à la protection Louis fe-cond fils du de Louis : il embrassa avec plaisir l'occasion de lui marquer roi, est sacré sa reconnoissance, & s'offrit de donner lui-même l'onction royale au prince Louis, fon fecond fils. Il convoqua pour cet effet un grand Concile à Rheims, où le roi se rendit, & s'affit fur un même trône avec le pontife. On prit jour pour la cérémonie, & tous les prélats reçurent ordre de s'y trouver en habits pontificaux. On n'avoit point encore vu de sacre plus auguste : il fut fait par un pape, en présence Chron. Mau- d'un grand roi, de plus de quatre cents évêques, & d'un nombre infini de princes & de grands feigneurs. Une autre circonstance qui déplut aux Italiens, c'est qu'Innocent alla prendre en grande pompe le jeune prince à l'abbaye de S. Remi où il logeoit, & le conduisit par la main à l'église cathédrale, où le monarque l'attendoit avec toute sa cour, ses évêques & ses abbés. Ce spectacle & la joie publique, donnèrent beaucoup de confolation au roi, qui reprit le chemin de Paris avec la reine, le nouveau monarque, & toute leur

rin. p. 379.

fuite.

Le couronnement de Louis le jeune affermit d'autant plus Mort de la tranquillité du royaume, que les princes étrangers n'ad'Angletene, voient ni la volonté, ni le pouvoir de la troubler. Le roi

d'Angleterre s'étoit flatté de tirer de grands avantages de fon alliance avec la maifon d'Anjou : il fut cruellement trompé dans son attente. Les deux époux ne cessoient de lui redemander la Normandie, qu'il avoit promis de leur céder; & comme il ne cherchoit qu'a éluder, ils passerent des prieres aux reproches, & des reproches aux menaces les plus infolentes. Henri en fut si outré, qu'il tomba malade de chagrin, & mourut en quatre jours. Ce prince avoit de grandes qualités; mais il étoit cruel & injuste, toujours dévoré de foucis & d'inquiétudes, justement malheureux parce qu'il ne s'étoit élevé que par des crimes. Les Anglois vengerent en quelque sorte sa mort, en présérant Etienne comte de Boulogne, son neveu, à la princesse Mathilde sa fille: ce qui caufa de grands troubles en Angleterre & en Normandie.

C'étoit une occasion favorable de reconquérir ce riche Le roi est duché : mais les infirmités de Louis ne lui permirent pas atraqué d'une d'en profiter. Il fouffroit depuis long-temps d'une violente ladie, & se diarrhée, qui l'abattit tellement qu'il ne pouvoit presque prépare à la plus agir. On l'entendit souvent se plaindre du malheur de la condition humaine, qui réunit rarement le sçavoir & le pouvoir. 319. C'est peut-être de-là que vient ce proverbe : Si jeunesse scavoit & vieillesse pouvoit, jamais disette n'y auroit : c'est dumoins le fens des paroles que l'abbé Suger lui met à la bouche. Le religieux monarque ne fongea plus qu'à se préparer à sa dernière heure. On dit même qu'il conçut le desfein d'abdiquer, de se faire moine, & de changer les ornements royaux contre l'humble habit de saint Benoît : il ne paroît pas néanmoins qu'il l'ait exécuté. Un jour qu'il se croyoit plus près de fa fin, il demanda le viatique avec beaucoup d'instance, & le recut avec une si grande serveur, qu'il tira les larmes des yeux de tous les affiftants.

Les forces cependant lui revinrent un peu : il se fit transporter à Melun, ensuite au tombeau des faints apôtres de la France. Les habitants de la campagne accouroient en foule un peu de fur son passage, pour voir le généreux défenseur qui les avoit protégés contre l'oppression des tyrans. On le combloit de bénédictions : tour retentissont de ses éloges. Telle est la ré-

AN. 1116. Il recouvre

AN. 1136.

compenie des bons princes: des leur vivant ils jouissen de leur gloire. Il fin présent à l'églis de faint Denis de tour chachapelle, qui étoit d'une grande richesse. C'étoit, entre autres choses, un livre des évangises garni d'or & de pierces précieuses, un encensoir aussi d'or, du poids de quarante onces, des chandeliers du même méral, pesant cent soixante onces, un calice d'or enicht de diamants, dix chapes d'étosse de soite. & une hyacinthe d'un prix inestimable, qu'il avoit eue de la reine Anne, sa mere. De Saint Denis il se rendit à Bérity, à trois lieues de Compiegne, où il reçut une députation qui lui su d'auant plus agréable, qu'elle lui annonçoir pour son fils le plus grand part qui stit a lors en Europe.

Guillaume IX, duc d'Aquitaine, touché d'un sentiment de dévotion, résolut d'aller en pélerinage à saint Jacques de Compostelle, en habit de pénitent, nu - pieds, & demandant l'aumône. Mais avant que de partir, il fit un testament, par lequel il déclaroit Eléonore, sa fille aînée, l'héritiere de tous ses Etats, à condition cependant qu'elle épouseroit le fils ainé du roi. Louis reçut en même temps la nouvelle, & de la disposition. & de la mort du duc, qui ne put achever son voyage. Son corps fut transporté en Galice, & enterré dans l'églife du faint apôtre. On lit néanmoins dans quelques légendes, qu'il fit semblant de mourir, & que s'étant dérobé des fiens, il se retira dans une grotte près de Florence. Il y vécut, dit-on, dans les exercices d'une pénitence fi auttere, qu'il mérita d'être mis au nombre des faints. Les religieux appellés Blancs-manteaux, Guillelmins ou Guillelmites, se glorifioient autrefois de l'avoir pour instituteur. Ces petits contes, si contraires à tous les témoignages de l'histoire, n'étoient pas rares dans les siecles où on les écrivoit. On y voit encore que l'empereur Henri V fit courir le bruit qu'il étoit mort, & se retira dans un hôpital à Angers, où il acheva ses jours au service des malades. Le pieux pénitent ne voulut cependant pas mourir ignoré : il se découvrit à son confesseur, & fut reconnu de la princesse Mathilde sa femme, qui avoit épousé en secondes noces Geoffroi, comte d'Anjou. Etrange dévotion que celle qui ouvre la porte à l'adultere & au concubinage.

L'em , ibi

Les offres des Aquitains n'étoient point de nature à être refusées. Le roi, par cette alliance, réunissoit à la couronne une grande partie des pays fitués au-delà de la Loire; le jeune Louis Poitou, la Gascogne, la Biscaye, & plusieurs autres domai-re, princese nes jusqu'aux Pyrénées. Il sit donc partir son sils avec une de Guienne. fuite digne de son rang & de sa fortune. C'étoient, fi l'on en Idem, p. 324. croit l'abbé Suger, cinq cents gentilshommes choisis, à la tête desquels on met I hibaut, comte de Champagne, Radulfe Chron. Mande Vermandois, Guillaume de Nevers, & Rotrou du Per- 111, p. 382. che, qui tous étoient accompagnés de l'élite de leurs vassaux, Ce fut dans ce brillant équipage que le jeune prince apriva à Bordeaux, où le mariage se sit avec toute la magnificence possible. Les nouveaux mariés se rendirent ensuite à Poitiers, & Louis y sut couronné duc de Guienne; titre qu'il joignit toujours depuis à celui de roi, non-seulement dans les actes publics, mais même fur fon fceau.

Le roi cependant étoit revenu à Paris, où les chaleurs ex- Mort du roi cessives de l'été le sirent retomber dans sa premiere maladie, Gros. qui le réduifit enfin à l'extrémité. Il réitéra fa consession, & reçut de nouveau le viatique. Il fit ensuite étendre un tapis à terre, & par-dessus des cendres sur lesquelles on le coucha; & ayant fait le figne de la croix, il y mourut âgé d'environ soixante ans dont il en avoit régné trente. Il est enterré à Saint-Denis. Sa vie fut écrite par l'abbé Suger; on en

disoit des leçons à l'office de son anniversaire. On ne peut lui refuser, ni les qualités qui forment le héros guerrier, l'activité, la valeur, l'intrépidité, ni les vertus qui font le bon roi, la douceur des mœurs, l'inclination à faire du bien, l'application au gouvernement, le zele de la justice, l'amour des peuples, la haine de l'oppression & de la tyrannie. Les rois, dit un illustre moderne, devroient toujours avoir devant les yeux les dernieres paroles qu'il dit à de l'Hist. de son successeur : Souvenez-vous, mon fils, que la royauté n'est ::90 qu'une charge publique, dont vous rendrez un compte rigoureux à celui qui seul disposedes sceptres & des couronnes. S'il eût excellé dans la politique comme en tout le reste, il auroit égalé, peut-être même surpassé les plus illustres de ses prédécesseurs. La France, avant qu'il eût pris les rênes du gouvernement,

Ibid.

Son éloge,

Abrégé chr.

étoit le théatre de mille horreurs. On y comptoit presque autant de tyrans que de seigneurs & de gentilshommes ; plus de police dans les villes, plus de justice dans les tribunaux, plus de sûreté fur les grands chemins. Tout ce qui s'appelle peuple gémissoit sous le plus dur esclavage. Dès que Louis put monter à cheval, il entreprit de réprimer ces brigands, & de rétablir l'ordre dans tout le royaume. Il en vint à bout, foit par ses exploits, soit par l'affranchissement des sers & l'établissement des communes : soit enfin en diminuant la trop grande autorité des justices seigneuriales.

Origine des Communes.

On l'a déja dit, dans ces anciens temps il n'y avoit de perfonnes libres que les eccléfiastiques & les gens d'épée. Les autres habitants des villes, bourgades & villages, étoient plus ou moins esclaves. On en distinguoit de deux sortes. Les uns M. le Gen- appellés sers, étoient attachés à la glebe, c'est-à-dire, à l'hédre, Mants ritage, se vendoient avec le fonds, ne pouvoient ni se marier, des François,

vus & Porcf-

France , tome

ni changer de demeure ou de profession, sans l'agrément du . Du Cange, maître, ni acquérit qu'à fon profit, ou du-moins à condition anx mots Ser- de lui payer à certains termes une certaine somme, tant pour eux que pour leurs femmes & leurs enfants. Les autres. qu'on nommoit hommes de poête, ne dépendoient pas aussi Lepore Da- servilement du seigneur, qui n'étoit maître, ni de leur vie, niel , hist. de ni de leurs biens. Toute leur servitude se réduisoit à lui payer 2, pag. 168. certains droits, & à faire pour lui des corvées. Les uns ni les autres ne formoient point ce qu'on appelle corps, & n'avoient d'autre juge & d'autre loi que le seigneur du lieu. De là tant de crimes impunis; les seigneurs étant le plus souvent les auteurs des homicides & des affassinats qui se commettoient dans le royaume. Alors on avoit recours à l'autorité du prince, qui les faisoit sommer de faire justice. Sur leur refus, il envoyoit ordre aux autres vassaux de le venir joindre avec les troupes qu'ils devoient lui fournir, pour l'aider à soumettre les rebelles. Mais souvent l'autorité royale n'étoit pas plus respectée que les loix. Les villes même de fon domaine ne se piquoient pas toujours d'exactitude à lui

leurs obligations,

envoyer leur contingent. Louis, réfolu d'obvier à tous ces maux, imagina une noubhifement & velle police pour lever des troupes, indépendamment de fes vaffaux. vasfaux, & une nouvelle forme de justice pour empêcher l'impunité des crimes. Il remit aux villes de fon domaine certaines redevances que les habitants payoient par tête, fe contenta d'un cens sur leurs maisons ou sur leurs terres, affranchit ceux d'entre eux qui étoient ferfs ou de morte-main, leur donna le droit de bourgeoisse, & leur permit à tous de se choifir un maire & des échevins. On vit alors renaître l'ancien gouvernement municipal des cités & des bourgs : mais ce fut à condition que ces villes, devenues autant de petites républiques, fous le nom de Communes, se chargeroient elles-mê- Orderic. 1. 2. mes de la levée des hommes qu'elles devoient au roi : que p. 836. chaque paroiffe marcheroit à l'armée fous la banniere du faint de fon églife, comme le monarque marchoit lui même fous la bannière de faint Denis: enfin, que les curés iroient avec eux pour leur administrer les sacrements. & pour les autres fonctions propres de leur ministere.

du roi dans celui de ses grands vassaux, en Bourgogne, en Normandie, en Flandre, & dans plufieurs autres ficfs de la couronne. De là l'autorité des maisons-de-villes, leurs officiers, leur iurisdiction & leurs revenus. On leur accorda de plus un cachet ou fceau particulier, le droit de cloche pour convoquer les bourgeois, celui d'un bestroy pour saire la au mot Comgarde; des loix enfin plus ou moins favorables, felon le plus ou le moins que ces nouveaux citoyens avoient donné pour se racheter de la dépendance : car ces privileges s'achetoient à prix d'argent. C'étoit toujours le fouverain qui les confirmoit; & pour les rendre plus solides encore, le seigneur qui les vendoit donnoit pour caution un certain nombre de gen-

tilshommes & de prélats du voisinage. Les premiers s'engageoient à prendre les armes pour les maintenir : les feconds promettoient de lancer tous les foudres de l'églife contre celui qui entreprendroit de les violer. Or comme toutes les villes n'étoient pas également riches, toutes ne purent pas obtenir les mêmes prérogatives. C'est de-là que vient cette multitude de coutumes plus ou moins avantageuses, qu'on voit encore aujourd'hui dans les cités, les bourgades & les

Ces établissements passerent insensiblement du domaine

Du Caree,

Tome II.

villes.

AN. 1137. Leurs Juffi- eccléfiaftiques & aux nobles , qui étoient jugés par leurs

pairs, demanderent aussi de n'avoir pour juges que des gens du peuple comme eux : ce qui fit qu'en plufieurs endroits les Le Gendre, juges des villes & villages se qualifierent pairs bourgeois. La justice néanmoins se rendoit au nom du seigneur, & il y avoit toujours appel à fon tribunal. Ce fut fur-tout cette trop grande autorité que nos rois entreprirent d'affoiblir. Voici comment on y parvint, tant fous ce regne que fous les suivants. On commença par envoyer des commissaires dans les provinces, avec plein pouvoir d'informer de la conduite des ducs & des comtes. Ils écoutoient les plaintes des particuliers, les jugeoient par eux mêmes, ou les renvoyoient aux grandes affifes du roi. On créa enfuite de grands baillis, qui, par l'attribution des cas royaux, qu'on aura occasion d'expliquer par la fuite, devinrent presque les seuls juges des affaires. Ceux-ci ayant abusé de leur autorité, furent remplacés par leurs lieutenants, qui fuccéderent à tous leurs droits. Enfin on introdusfit les appels des juges particuliers devant les juges royaux : ce qui acheva de détruire le trop grand pouvoir des justices seigneuriales.

Elles forment un troi- Les villes se peuplerent. On y vit renaître les sciences, les dans l'Etat.

arts & le commerce. Les villages se multiplierent, les campagnes furent cultivées : le payfan, devenu maître de fon industrie, & recœuillant pour lui le fruit de ses travaux, prit à ferme ou à cens ces mêmes terres qu'autrefois il faisoit valoir Idem, ibid. comme ferf, & au profit d'autrui. Les cités devinrent enfin. fi riches & fi puissantes, que pour les engager à contribuer aux nécessités de l'Etat avec moins de répugnance. on jugea à propos d'admettre leurs députés aux affemblées générales. Ce fut en 1034 qu'ils y parurent pour la premiere fois: mais seulement pour y représenter leurs besoins & leurs. facultés. Les honneurs augmenterent à proportion des fecours que ces communes fournirent dans les guerres particu-

> lieres ou générales. Elles formerent infenfiblement dans le zoyaume un troisieme corps, qui eut dans les diettes de la: nation une autorité égale ou même supérieure à celle de la no-

Ce changement procurade grands avantages au royaume.

blesse & du clergé. On l'appella tiers-état, nom inconnu dans les fiecles précédents, où les feuls nobles & eccléfiastiques avoient voix délibérative dans les affemblées ou parlements. Alors tout changea, & le nom de ces affemblées, qui furent nommées états généraux ou affemblées des trois états \*, & leur pouvoir qui ne fut plus le même que dans les premiers temps. Elles ne se tenoient plus que sous le bon plaisir du roi : on n'y délibéroit ni de la guerre, ni de la paix: tout se réduisoit à y représenter les griefs des peuples, à régler les subsides & la maniere de les lever, ou à nommer à la régence , lorsque le feu roi n'y avoit pas pourvu de fon vivant.

Enfants de

Louis VI eut d'Adélaide de Savoie huit enfants: Philippe affocié à la royauté, qui mourut avant son pere: Louis surnommé le Jeune, qui fuccéda au trône : Henri qui fut moine de Clairvaux, enfuite évêque de Beauvais, enfin archevêque de Rheims: Robert chef de la maison de Dreux, dont le petit-fils Pierre, dit Mauclere, fut comte de Bretagne par son mariage avec l'héritiere de ce comté: Hugues dont l'histoire ne nous a fait connoître que le nom : Pierre, qui eut d'Isabelle, héritiere de Courtenai, une longue fuite de descendants qui s'est perpétuée jusqu'à notre temps: Philippe archidiacre de l'église de Paris, qui céda au fameux Pierre Lombard l'évêché de cette capitale auguel il avoit été nommé: Constance qui fut mariée d'abord à Eustache, comte de Boulogne, ensuite à Raymond V, comte de Toulouse, duc

de Narbonne. On peut se former une idée de l'opulence de ce siecle & Idée de Pode l'état où étoient alors les arts & le commerce, par la def-tegne. cription que l'abbé Suger nous donne des richesses qu'il avoit ramassées dans son église de saint Denis. Ici ce sont des portes de fonte réparées au cifeau, dorces d'or moulu, & Suger, de refur lesquelles est représentée l'histoire de la passion, de la ré-bus in admin. furrection, & de l'ascension de Notre-Seigneur: là c'est un Duch t. 4. p. Christ d'or massif, du poids de quatre-vingts marcs, attaché 342, 43, 44. Sur une croix richement émaillée, & ayant à ses pieds les qua-

<sup>\*</sup> L'ancien nom de parlement possa à ces compagnies qu'on établit dans le reysume pour rendre en dernier reflort la justice aux particuliers, Le Gendre, Maurs des François , p. 122.

tre évangélistes; ouvrage des plus habiles orfevres Lorrains. qui étoient alors les feuls qui excellassent en ce genre. On ne voit par tout que tables d'or, dont le travail égale la richesse : une devant le corps du faint Apôtre de la France, pesant quarante-deux marcs, enrichie de toutes fortes de pierres précieuses, d'hiacinthes, de rubis, de saphirs, d'émeraudes, de topases & de perles : deux qui ornent les côtés du tombeau, du poids de quinze marcs: quatre autres enfin qui fervent de parement au maître-autel, toutes plus riches les unes que les autres.

On remarque encore parmi les raretés de cette églife une table de vermeil, préfent de Robert, abbé de Corbie, au-

Ibid. p. 348. trefois moine de faint Denis: un lutrin garni d'ivoire, où l'on voit en sculpture une partie de l'histoire ancienne : un aigle d'un travail admirable, doré d'or moulu : des vitres peintes à grands frais, où l'Apôtre saint Paul est représenté tournant la meule, & les Prophetes lui apportant des facs : sept chandeliers richement émaillés : un grand calice d'or , du poids de cent quarante onces, orné d'hiacinthes & de topafes : un vase précieux d'une seule émeraude, fait en forme Bid. p. 349. de gondole, que Louis le Gros avoit été obligé de mettre

en gage, & que l'abbé de faint Denis, avec la permission du monarque, racheta foixante marcs d'argent, fomme confidérable dans ce temps-là. Il feroit trop long de fuivre l'auteur dans fa description : ce léger extrait est plus que suffifant pour faire connoître la magnificence d'alors, & l'habileté des ouvriers, dans un fiecle où l'on commençoit à voir, à penser, & déja à disputer.

Frances Liences,

Ce fut en effet vers ce même temps que le goût des fophismes s'introduisit dans les écoles, & passa de la philosophie dans la théologie, qu'on embarassa de mille questions aussi subtiles que dangereuses. Il n'y avoit alors personne qui enfeignât les sciences utiles ni les belles-lettres : tout ce qui fe piquoit d'esprit, se jeta & se perdit dans les abstractions de la métaphyfique. Le premier qui donna des leçons de cette nouvelle dialectique, fut Rofcelin de Compiegne, fameux par ses erreurs. Il eut pour disciple & pour successeur le célebre Pierre Abélard, né au bourg de Palais, en Bretagne, personnage aussi connu par ses amours & ses malheurs, que par la beauté de son génie, l'agrément de son expression. & les graces de sa personne. La grande réputation du docteur Breton lui attira des envieux, & la subtilité de ses raisonnements le fit condamner au concile de Soissons. On l'accusa, les uns, d'enseigner qu'il y avoit trois Dieux. Conc. p. 885. les autres, de ne pas affez diftinguer les trois personnes. Ce fut envain qu'il pria le légat de faire examiner juridiquement fon ouvrage; envain qu'il offrit de le corriger, s'il s'y trouvoit quelque chose de repréhensible : il fut arrêté que le livre seroit condamné sans autre examen, & le malheureux auteur se vit forcé de le jeter au seu de sa propre main. On disoit, pour justifier l'irrégularité de ce procédé, que la harcieffe qu'avoit eue le docteur d'enseigner publiquement son traité, avant qu'il eût été approuvé par l'autorité du pape,

l'ouvrier emportoit toujours celui de l'ouvrage. Abélard avoit aussi étudié sous Anselme de Laon, l'un des De S. Victor. grands théologiens de fon fiecle, & fous Guillaume de Champeaux, depuis évêque de Châlons fur Marne, qu'on appelloit la colonne des docteurs. Guillaume enseigna longtems la rhétorique, la dialectique, & la théologie dans le cloître de la cathédrale de Paris. Touché du défir d'une vie plus parfaite, il fe retira dans une ancienne chapelle dédiée à faint Victor, où il fonda une communauté de chanoines réguliers. Louis le Gros autorifa ce pieux établiffement par des lettres-patentes datées de l'an 1113, & donna de grands hift. Parif. I. biens au nouvel ordre. Bien-tôt cette maifon devint une des plus fameuses écoles de la chrétienté; elle fut chef de congrégation, & plusieurs monasteres de chanoines réguliers

étoit un titre suffisant de condamnation : comme si le vice de

On vit aussi se former sous ce même regne deux ordres célebres, l'un dans le défert de Vosage, aux environs de des ordres de Laon. l'autre dans une folitude auprès de Muret, diocèse de Grand-Limoges. Le premier, fous le nom de Prémontrés, prit l'ha-mont, bit blanc, qui étoit celui des clercs: le fecond, fous le nom de Grandmont, prit l'habit noir, qui étoit celui des folitaires. Les Prémontrés ne portoient que de la laine, fans linge, ne fai-

fuivoient la même observance.

foient qu'un repas par jour, gardoient le filence, & brûloient de charité pour les pauvres. Ils eurent pour fondateur Norb. .. and un gentilhomme Allemand, nommé Norbert, que la no-Boll. 1. 19. P. blette de ses aieux, son bien, sa bonne mine, faisoient considérer à la cour de l'empereur; qu'une aventure presque semblable à celle de faint Paul fur le chemin de Damas, arracha aux vanités de ce monde, & que la fainteté de fa vie fit mettre au nombre des faints. Les Grandmontains, qu'on appelloit alors les Bons-Hommes, n'étoient dans les commencements, si l'on en croit leur auteur, ni prêtres, ni moines,

Beil. t. 4. P. 205.

ni hermites, mais une fimple communauté de pénitents, obligés d'interrompre fouvent leurs prieres pour aller mendier les besoins de la vie. Ils vivoient dans une si grande mortisication, que le pape, en approuvant leur institut, fut obligé d'en modérer l'austérité, Saint Etienne, vicomte de Thiers en Auvergne, est leur instituteur, & Grandmont, dans la Marche Limofine, est le chef lieu de l'ordre.

Cependant malgré tant d'exemples de vertus & tant d'éco-

Mœurs de ce temps,

Lauriere . ordon. des rois de France , t. rin. p. 375.

les de philosophie, les mœurs n'en étoient ni plus douces, ni plus exemptes de ridicules. On voit d'un côté des lettres du prince, qui accordent aux moines & aux prêtres le droit d'ordonner le duel entre leurs sujets libres ou sers; & de Chron. Mau- l'autre, des anathèmes lancés contre quiconque ofera distraire quelque chose d'une somme de vingt sous, destinée par un bon abbé à acheter du poisson pour régaler le monastère. La fimonie, ce monstre tant de fois foudroyé, régnoit toujours parmi le clergé & jusque dans les couvents. Les abbés de Morigni avoient acheté quelques églises & certains droits de dixmes, fous prétexte que c'étoit moins acheter que racheter. Les scrupules néanmoins vinrent affiéger & tourmenter leur

conscience. Mais la Providence divine, toujours attentive au bien de ses élus, leur envoya sur ces entrefaites un légat du pape, à qui ils exposerent leur embaras. Le charitable prélat, pour les rassurer, leur ordonna de la part de Dieu de recevoir ces mêmes acquisitions de la main de saint Pierre, & de continuer de servir le Seigneur en paix. Ce que je rapporte, dit l'auteur, pour instruire nos freres à prendre leurs précautions pour l'avenir, & à ne point s'inquierer du passé.

Le goût du merveilleux étoit toujours le goût dominant. On raconte, sur le témoignage de Pierre le Vénérable, qu'un certain comte de Macon étoit si méchant, si brutal, chron. an. qu'il ne connoissoit ni foi, ni loi. Cet impie en vouloit sur- 1120. tout aux églifes & aux monasteres, qu'il ne cessoit de piller & de prophaner. Tant de crimes exciterent enfin le couroux du ciel. Un jour que ce mauvais seigneur étoit assis en fon palais au milieu d'un grand nombre de chevaliers, on vit tout à coup paroître un grand homme noir, monté sur un cheval noir, qui forçant gardes & barrieres, s'avança, toujours chevauchant, jusque dans la falle de compagnie, & ordonna au comte de le suivre. Le malheureux, comme contraint par puissance invisible, sentant qu'il n'y pouvoit résister, se leva & descendit en tremblant jusqu'à la porte du château, où il trouva un autre cheval qu'il fut obligé de monter. Alors l'inconnu faisit les rênes de ce second coursier, & l'enleva lui & le cavalier à travers les airs, au grand étonnement de ceux qui étoient présents. Toute la ville accourut pour la merveille regarder, & si longuement le regarda montant & courant par l'air comme la vue naturelle des yeux peut porter. On l'entendoit criant d'une voix horrible : Secourez-moi , citoyens , secourezmoi! mais personne ne pouvoit lui prêter l'affistance qu'il demandoit. Il disparut enfin , & chacun s'en retourna chez: soi, bien effrayé, & convaincu que le Dieu des vengeances punit sans miséricorde ceux qui osent toucher aux biens de l'église.





## LOUIS VII, surnommé le Jeune.

AN. 1137-

de ses ancetres.

Louisne le LOUIS étoit encore en Guienne, lorsqu'il reçut la noufair point cou- velle de la mort de son pere. Il en partit ausli-tôt, laissant l'énouveau con-vêque de Chartres pour accompagner la reine, passa à tre la courtume Orléans, dont il châtia les bourgeois rebelles, & fe rendit en toute diligence à Paris, où il convoqua une affemblée des scigneurs & des prélats. On y délibéra des moyens les plus propres pour prévenir les féditions fi ordinaires alors dans les commencements de regne, & l'événement justifia la fagesse du choix : personne ne voulut ou n'osa remuer. Plus l'autorité des descendants de Hugues-Capet s'assermissoit, moins ils crurent devoir prendre de précautions. Ainfi le jeune monarque ne se sit point sacrer de nouveau, comme avoient fait la plupart de ses prédécesseurs.

Faulle opinion fur la naidance de ce prince.

chron. an. 1131. Dubou-119 6 116.

feript. Duch. ibid. p. 444.

Ouclques auteurs ont ofé avancer que ce ne fut point en vertu du droit de primogéniture que Louis succéda au trône: mais qu'il fut préféré, parce qu'il avoit l'esprit plus ouvert & plus cultivé que Robert de Dreux, son frere aîné, homme Nicol. Gill. groffier & de peu de génie. C'est une erreur qui n'a aucun fondement dans l'histoire, où l'on ne trouve rien qui ne la lai, hill, univ. détruise. Toutes les généalogies de nos rois le nomment le Parif. 1. 2. P. fecond des enfants de Louis le Gros. La chronique de Mori-Chron, Mau- gni, ouvrage d'un auteur contemporain, dit en termes prérin. 10m. 4. cis, qu'après la mort de Philippe, le roi suivit le conseil de ses Duch. p. 378. amis, qui l'exhortoient à faire couronner incessamment le jeune Louis, fon fecond fils . On lit la même chofe dans la Chron. anon. chronique du moine Geoffroi, dans les annales d'Albéric

\* Qui post Philippum natus erat.

des Trois Fontaines, & dans l'épitaphe de Louis VII, où il est qualifié le premier d'entre ses freres, autant pour sa piété

que par sa naissance \*.

La France ne s'étoit point vue depuis long-temps dans un Ax. 1138. calme si profond. Ce qui contribua le plus à cette heureuse d'Allemagne tranquillité, furent les funestes divisions qui agitoient alors & d'Anglel'Allemagne & l'Angleterre. L'empereur Henri V étoit mort terrefans postérité. Les Allemands au nombre de soixante mille . . s'affemblerent pour lui donner un fucceffeur. La diette partagée, choisit dix électeurs, qui élurent Lothaire, duc de VII. Duch. L. Saxe. On prétend que cette élection fut l'ouvrage du moine 12. Suger, qu'on nous représente comme le premier ministre François qui ait excité des guerres civiles en Allemagne. Il fe rendit à Mayence, dit-on, avec le cortege d'un souve- l'emp. L. 2. p. rain, & foit bonheur, foit intrigue, il vint à bout de faire donner l'exclusion à Frédéric, duc de Suabe, neveu du seu empereur. Ce jeune prince, excité par l'ambition autant que par le ressentiment le plus vif contre la France, protesta, avec Conrad fon frere, contre l'élévation d'un si redoutable rival. L'empire alors devint le théâtre de la guerre la plus fanglante: guerre qui ne finit que par la mort de Lothaire & le couronnement de ce même Conrad, qui lui disputoit le

sceptre impérial. L'Angleterre & la Normandie n'étoient pas moins agitées. Tout y étoit en combustion depuis la mort de Henri premier. Ce prince, par fon testament, avoit laissé tous ses Etats à l'impératrice Mathilde, sa fille, femme en secondes noces de Geoffroi Plantagenet, comte d'Anjou, Mais Etienne, comte de Boulogne, neveu de Henri, & frere de Thibaud, comte de Champagne, homme vif, hardi, entreprenant, s'empara de la succession au préjudice des légitimes héritiers. On courut aux armes de toute part : l'acharnement fut porté si loin, que ce beau royaume, victime de l'avidité & de la fureur des deux partis, vit périr presque un tiers de ses habitants. Ces cruelles diffensions qui désoloient les Etats voi- VII. ibid, sins, assuroient, comme on dit, le repos de la France, qui

AN. 1137.

<sup>\*</sup> Transit in heredem pius ille prior Ludovicus Nomine , fede , fide , nec pietase minus, Tome II.

AN. 1138,

n'étoit alors occupée que de disputes théologiques : disputes fouvent terribles dans leurs fuites, mais qui pour cette fois ne troublerent point la tranquillité de la nation.

Concile de Sens où Abélard eit condamné. Tom. 10. concil. page

1018.

Abélard obligé de brûler son livre sur la Trinité, n'avoit pas changé de sentiment. Il continuoit d'enseigner la même doctrine, avancant par écrit des propositions hasardeuses dont il ne donnoit l'explication que de vive voix. Saint Bernard, excité par Guillaume abbé de faint Thierri, l'accufa de mettre des degrés dans la Trinité avec Arius, de préférer le libre arbitre à la grace avec Pélage, & de diviser Jésus-Christ avec Nestorius. On assembla pour cet estet un concile à Sens, où le roi & le comte de Champagne voulurent être préfents. L'abbé de Clairvaux parla le premier avec une éloquence qui féduisit. Aux applaudissements de l'assemblée, l'accufé vit bien qu'il alloit être condamné : l'esprit, la mémoire, la parole lui manquerent tout-à-coup. Son embaras passa pour un miracle, tant étoit grande l'opinion qu'on avoit de sa facilité à parler. Ce trouble néanmoins ne l'empêcha point de fonger à fa sûreté; & pour prévenir un plus grand malheur, il appella de tout au pape. On ne laissa pas de condamner sa doctrine, mais on n'osa toucher à sa perfonne.

Le malheureux docteur partit auffi-tôt pour aller à Rome se justifier : mais il sut arrêté en chemin par l'abbé de Cluni, qui le réconcilia avec faint Bernard. Alors tout changea de face, & Abélard cessa d'être un hérésiarque. Il mourut deux ans après, accablé d'infirmités, laissant plusieurs ouvrages qu'on prétend n'avoir pas été inutiles au Maître des Sentences. C'étoit fans contredit l'un des plus beaux génies de fon fiecle: fon malheur fut d'avoir eu un cœur trop tendre & une réputation trop brillante. Héloife, fon époufe, lui furvécut près de vingt ans, & fut enterrée dans le même tombeau à l'abhaye du Paraclet, qui la reconnoît pour sa fondatrice. Nous avons encore les lettres qu'ils s'écrivirent depuis leur Choife, hip. separation. On y voit que leur retraite forcée n'avoit point affoibli dans leurs cœurs les fentiments qu'y avoit fait naître

ecclef tome 6. L. 20. p. 138.

une passion légitimée par le mariage. Vœux, monastere, s'écrie Héloise, je n'ai point perdu l'humanité sous vos impitoyables regles : vous ne m'avez point fait un marbre en me changeant mon habit. On reconnoît cependant un grand fond de piété à travers toutes leurs foiblesses. Les lettres d'Abélard témoignent plus de lectures, plus de solidité: celles d'Héloise ont

plus de vivacité, plus de feu, plus de tendresse.

Tel étoit l'état des affaires, lorsqu'il s'éleva en France un grand trouble à l'occasion du siege de Bourges. L'archevêque Albéric étant mort, le pape fit élire à sa place Pierre de la Châtre, homme d'une grande naissance, qu'il envoya prendre possession, sans attendre le consentement du roi. Le Chron. Maumonarque indigné de cette hardiesse, jura que Pierre ne se- rin. apud roit jamais archevêque de Bourges, permettant à cette église 386. de choisir tel autre prélat qu'il lui plairoit. Les chanoines en conféquence élurent Cadurcus, eccléfiaftique de la chapelle du roi, & archidiacre de leur Cathédrale. On s'échaufa depart & d'autre. La Châtre alla porter ses plaintes à Rome, où il fut facré par le pape, qui disoit que le roi étoit un jeune homme qu'il falloit instruire, & ne pas accoutumer à de pareilles entreprises. Paroles aussi indiscretes qu'indécentes dans la bouche d'un homme qui devoit sa grandeur à la protection que la France lui avoit accordée contre la puissante faction d Anaclet. Le nouvel archevêque cependant, après s'être affuré du fuffrage de Rome, revint pour prendre le gouvernement de son diocèse: mais les habitants de Bourges, fidèles aux ordres du monarque, ne voulurent point lui permettre l'entrée de leur ville. Innocent ne s'étoit point attendu à tant de résistance de la part d'un jeune homme. Il en fut outré, mit toutes les terres du roi en interdit, & défendit de célébrer l'office divin.

Le prélat, chassé de son siege, se retira auprès du comte de Champagne, qui le prit sous sa protection. C'étoit Thibaud, homme à canoniser, si l'on en croit les dévots de ce temps, qu'il affectoit de combler de ses bienfaits. On raconte qu'in jour il alla trouver faint Norhert, pour lui offrir tous Norl. 6. 12. 6. ses biens & lui demander l'habit de Prémontré. C'étoit de 841. quoi enrichir à jamais le nouvel ordre, qui par cette donation entroit en possession des comtés de Chartres, de Blois, de Meaux, & de Troies. Mais il n'étoit pas facile de détruire

Le roi se

tant de seigneuries : le royaume en eût été affoibli. Cette confidération détermina le pieux fondateur à ordonner à fonprofélyte de rester dans le monde, pour y porter le joug du Seigneur avec celui de la chafteté conjugale : commandement auquel il se soumit avec d'autant plus de résignation, qu'il en avoit plus coûté peut-être pour le donner. Cette démarche néanmoins lui fit beaucoup d'honneur parmi les Cénobites, qui le regardoient comme un héros chrétien. Bien des gens au contraire en jugeoient peu avantageusement. Le comte, fi l'on s'en rapporte à leur témoignage, n'étoit rien moins qu'un dévot : mais un homme ruse, fier, malin, dont toute la politique se réduisoit à troubler l'Etat; un intriguant, qui avoit part à toutes les querelles, petites ou grandes, qui s'élevoient dans le royaume; un rebelle enfin, qui mettoit

toute son application à nuire au souverain.

400.

AN. 1141.

Il arriva fur ces entrefaites que Raoul, comte de Vermandois, répudia fa femme, sous le prétexte ordinaire de parenté. Spicileg. P. Le roi qui l'aimoit comme son ministre, & le considéroit comme son parent, lui sit épouser Pernelle ou Pétronille, sœur cadette de la reine Eléonore. Ce divorce fit grand bruit. On répandit que les quatre évèques qui avoient prononcé la sentence de léparation, n'avoient point vérifié, selon les formes, si les deux époux étoient véritablement alliés dans un degré défendu. La comtesse se plaignit amérement. Le comte Thibaud, fon cousin-germain (d'autres disent son pere ) appuya si fortement ses plaintes auprès du pape, qu'il l'engagea à excommunier Raoul, s'il ne quitoit sa seconde semme pour reprendre la premiere.

AN. 1141.

Louis étoit un jeune prince de vingt ans, vif, ardent & brave : irrité des perpétuelles intrigues de Thibaud, il raf-Il fair une semble ses troupes, & fond sur la Champagne, où il met tout rude guerre à feu & à fang. Le comte, pouffé à outrance, demanda graau come de Champagne, ce, & l'obtint à condition qu'il agira de tout son ponvoir pour qu'il regarde faire lever l'excommunication fulminée contre Raoul, & comme l'au- l'interdit où le pontife romain avoit mis les terres de l'obéifbrouilleries, fance du roi. Il en vint à bout; mais le monarque avoit à peine congédié fon armée, que le pape lança de nouveaux foudres. Louis crut que tout ce qui avoit été fait, n'étoit qu'un

jeu de l'artificieux vaffal, pour l'amuser. Il reprit aussi-tôt les armes, & le dépit dans le cœur, le flambeau à la main, rentra de nouveau fur les domaines du rebelle, furprit Vitry & fit mettre le feu à l'églife paroiffiale, où plus de treize cents personnes qui s'y étoient refugiées périrent victimes des flammes. C'étoit un emportement de jeunesse : bientôt la réslé- Duch 1. 7. P. xion fit place au repentir. Le jeune prince, rendu à lui-même, concut toute l'énormité de son action. Il pleure, il se désespere, il croit à tout moment voir la foudre prête à l'écraser. Il ne fut pas difficile, dans ces circonftances, de lui perfuader de donner la paix au comte, de rétablir l'archevêque de Bourges dans son siege, & de faire vœu d'aller au secours de la Terre-Sainte : pénitence qu'on croyoit alors la plus efficace pour expier les plus grands crimes. Il est nécessaire de reprendre la chose d'un peu plus haut.

Les conquêtes des croisés en Asie s'affoiblissoient de jour AN. 1144. en jour. Les premiers conquérants n'étoient plus, & les États Etat du royaume de qu'ils avoient fondés avec tant de gloire , menaçoient une Jérusalem, prochaine ruine. On en comptoit quatre : le comté d'Edesse, qui avoit pour souverain Josselin de Courtenai II du nom : le comté de Tripoli, où commandoit Raymond de Toulouse, arriere petit-fils du fameux comte de Saint-Gilles : la principauté d'Antioche, qui étoit possédée par Raymond de Poi- Guillel. Tyr. tiers, frere du dernier duc d'Aquitaine, oncle de la reine 1. 16. c. 26. Eléonore : le royaume ou la baronnie de Jérusalem qui étoit gouverné par Baudouin III, fils du comte Foulques d'Anjou & de la princesse Mélésinde. Le premier comprenoit le pays des environs de l'Euphrate : le second & le troisieme s'étendoient le long de la mer de Phénicie : le quatrieme étoit borné par les trois autres & par l'Idumée en tirant vers l'Egypte. L'union de ces princes les auroit rendus invincibles; leurs divisions & leurs jalousies causerent leur perte. Sanguin, foudan d'Alep & de Moful, profita de cette méfintelligence. vint mettre le siege devant Edesse, & l'emporta après plufieurs affauts. Déja il se préparoit à pousser plus loin ses conquêtes, lorsqu'il fut affassiné par quelques-uns de ses eunu-

ques. Mais il avoit un fils austi brave & plus habile encore.

qui lui succéda dans sa puissance comme dans ses projets. C'étoit Noradin, si fameux dans les histoires de ce temps par les grandes choses qu'il exécuta.

An. 1145. fade.

Les chrétiens d'Orient, près d'être accablés par une puis-S. Bernard fance fi formidable, folliciterent vivement une nouvelle croiest chargé de sade. La premiere avoit commencé par la France : ce sut préchet une encore à elle qu'on s'adressa pour la seconde. Saint Bernard à qui il avoit été donné de dominer les esprits, sut chargé de la prêcher, non-seulement dans le royaume, mais dans l'Allemagne & dans la Flandre. Il le fit avec tant d'ardeur, qu'il alla, dit-on, jusqu'à promettre au nom de Dieu que cette expédition seroit heureuse. Le roi vouloit en être : Bernard l'en pressoit : Suger au contraire faisoit tous ses essorts pour le détourner d'un voyage où il y avoit tout à craindre & rien à espérer. L'estime qu'il avoit pour ces deux grands hommes, balança quelque temps fa réfolution. Tous deux en effet étoient recommandables par un rare mérite, quoique d'un genre différent. Le premier, moins encore par le brillant de l'esprit que par une grande réputation de sainteté, s'étoit attiré une confidération personnelle qui est au-dessus de l'autorité même : le fecond , par un génie supérieur , soutenu par une vaste capacité & une probité reconnue, s'étoit acquis dans l'esprit du public une confiance qui honore la vertu même. L'abbé de Clairvaux, avec l'air & l'enthoufiafme d'un prophete, en avoit toute l'inflexibilité : l'abbé de Denis avoit plus de connoiffance du monde, il étoit auffi plus retenu, plus infinuant; & fa fermeté n'alla jamais audelà des bornes. L'un & l'autre agissoient par de grandes vues : Bernard ne fongeoit qu'aux intérêts de la religion : Suger cherchoit en même temps le bien de la religion & de l'Etat. Mais il ne fut point écouté. Le prophete l'emporta sur le fage & religieux politique. Le jeune monarque étoit fi frape de l'action barbare qu'il avoit commise à Vitry, qu'il crut ne pouvoir expier qu'en Palestine, un crime qu'il eût mieux réparé dans son royaume par une bonne administration.

On convoqua pour cet effet un parlement à Vézelai en

vaux parut à côté du roi. L'homme de Dieu harangua avec tant de véhémence, qu'il inspira à tous les assistants le désir de s'enrôler pour cette pieuse expédition. Le monarque

tôt il fe leve, & plein d'un saint enthousiasme, fe jete aux pieds de Bernard, pour recevoir de sa main une croix que le pape lui avoit envoyée de Rome. La reine, foit bienféance, foit tendresse pour son mari, suivit son exemple, & fut

& du clergé : on l'appelloit auparavant Synode ou Plaids. La de Vezelai ou réputation de faint Bernard & l'esprit du temps y amenerent les François

de ce terme \*, pour exprimer une affemblée de la nobleffe un si grand nombre de prélats, de seigneurs & de gentils- prennent la hommes, qu'on fut obligé de le tenir en pleine campagne. On y avoit dreffé une espece de théâtre, où l'abbé de Clair-

parla ensuite, & son autorité acheva de déterminer ceux VII. 1. 4. P. que l'éloquence du prédicateur avoit déja fortébranlés. Auffi-113.

elle-même imitée par un très grand nombre de feigneurs. Les principaux étoient Alfonse de Saint Gilles, comte de Toulouse; Thierri d'Alface, comte de Flandre; Henri, fils principaux du comte de Champagne; Guy, comte de Nevers; Renaud, toilés, Ibid, p. 413. fon frere, comte de Tonnerre; Robert, comte de Dreux, 14. frere du roi; Yves, comte de Soiffons; Guillaume, comte de Ponthieu: Guillaume, comte de Varennes; Archambaud de Bourbon, Enguerrand de Couci, Geoffroy de Rancon, Hugues de Lufignan, Guillaume de Courtenai, Renaud de Montargis , Ithier de Thoci , Gauchet de Montgeai , Everard de Breteuil, Dreux de Monchi, Manassés de Bullis, Anseau de Trenel, Guérin son frere, Guillaume Bouteil-Icr. & Guillaume Agillon de Trie.

On nomme parmi les prélats, Simon, évêque de Noyon, Geoffroy de Langres, Aluin d'Arras, Arnoul de Lisieux, Herbert, abbé de saint Pierre le Vif de Sens. & Thibaud. abbé de fainte Colombe, de la même ville.

Cette pieuse fureur passa de la noblesse au peuple : on Empresse. crioit de tout côté, la croix, la croix. Le faint abbé en avoit ment du peufait une provision immente, qui fut bientôt distribuée. Il se ple pour se

Le Gendre, Histoire de France, tome 2, page 350.

246.

vit obligé de mettre une partie de ses habits en pieces pour y suppléer : foible ressource qui ne tarda pas d'être épuisée. Ceux qui n'avoient pu en avoir des mains de l'homme de Dieu, déchirerent leurs vêtements pour s'en faire à eux-mê-Bernard, epift, mes & fe les attacherent, fuivant la coutume, fur l'épaule droite. Telétoit l'empressement de s'engager pour cette sainte milice, qu'il ne resta dans plusieurs bourgs que les femmes & les enfants. Il sembloit que les François, dégoûtés du riche pays que leurs ancêtres avoient conquis, alloient chercher un autre établissement dans une nouvelle terre. On entH ft. Univ. voyoit une quenouille & un fuseau à quiconque pouvoit se croifer, & ne le faisoit pas. Il n'y eut pas jusqu'au sexe le plus foible, qui ne voulût avoir part à cette pénible entre-

2. part. p. 71.

dans un pélerinage auffi long que dangereux. L'affemblée défère le commandement

Bernard , qui le refuse. Bern. c. 4.

236.

Frid. c. 37.

Un bruit se répandit tout-à-coup que l'abbé de Clairvaux de Chartres avoit des révélations & faisoit des miracles. Un de ses disciples publia dans un écrit, qu'à fa parole les aveugles avoient de l'armée à vu, les boiteux avoient marché, & les malades avoient été guéris. Toute la France se trouva si fort prévenue que le Gauf. vita S. luccès de cette expédition dépendoit du faint homme, que dans une affemblée tenue la même année à Chartres, on lui offrit le généralat de l'armée. Mais l'exemple de Pierre l'Her-Bern, spift. mite étoit trop récent : Bernard avoit trop d'esprit pour s'exposer au même ridicule. Il refusa donc un emploi qui ne convenoit point à un homme de son état; & content de celui de prédicateur & de thaumaturge, il partit pour l'Allemagne, Otho, Frifing. où il fit taire un autre moine, qui, sans avoir la mission du L. t. de geft. pape, ofoit exhorter les peuples chrétiens à prendre les ar-

prise : la plupart des femmes des croisés suivirent leurs maris

mes pour secourir lenrs freres d'Asie. On peut compter parmi les autres prodiges de fa mission, Autre affem. qu'il préchoit par-tout en François aux Allemands, & qu'il blée à Eram- scut également persuader comme en France. L'empereur décide que les Conrad III du nom, Henri, duc de Suabe, son frere, & son croités pren- neveu Frédéric, qui lui succéda depuis à l'empire, deman-

dront le che-min de terre, derent la croix avec empressement, & la reçurent avec res-Idem ibid. c. pect des mains du zélé missionnaire. Cet exemple fut bientot suivi d'une multitude infinie de prélats, de princes, de

feigneurs, de gentilshommes & de foldats, qui accouroient en foule de toutes les parties de l'Allemagne, pour s'enrôler dans cette pieuse guerre. Bernard, après avoir embrasé la Germanie du même feu qu'il avoit allumé en France, se rendit à l'affemblée d'Etampes, où de concert avec les envoyés de l'empereur, il fut décidé qu'à l'exemple des derniers conquérants de la Palestine, les deux nations iroient par terre jusqu'à Constantinople. Ce fut la premiere faute des nouveaux croifés, qu'une trifte expérience auroit dû engager à prendre des précautions contre la perfidie des Grecs. Le chemin par mer étoit en même temps & le plus court & le moins dangereux. Le roi de Sicile offroit des vaisseaux, des vivres, & toutes les choses nécessaires pour le transport de l'armée. Mais la crainte de ne pouvoir passer tous en même temps, l'affurance que le grand nombre devoit vaincre, l'imprudence enfin attachée à ces expéditions d'outre-mer, firent rejeter ces offres avantageuses.

Cependant ce même parlement qui venoit de prendre L'abbé Saune résolution si contraire à la bonne politique, sit paroitre royaume, une rare prudence dans le choix d'un régent du royaume. It faloit pour cet emploi un homme également agréable au prince, aux grands, & au peuple, un génie confommé dans les affaires par une longue expérience, capable sans hauteur, bon sans foiblesse, équitable sans dureté, modéré sans basfesse, ferme sans prévention. Tel étoit l'abbé Suger, perfonnage aussi distingué dans le monastere par ses vertus, que dans le confeil du roi par ses lumieres. Ce furent ces considérations qui réunirent tous les suffrages en sa faveur. On lui Chon. Manavoit affocié le comte de Nevers, l'un des plus braves & des rin. Duch. 1, 4. plus honnêtes hommes de fon fiecle; mais il refufa abfolument cet honneur. Il avoit fait vœu d'être Chartreux, & l'exécuta peu de temps après. On jeta donc les yeux fur Raoul de Vermandois, qui fut chargé du commandement des ar-

Le sage ministre s'étoit toujours opposé fortement à la réfolution que le monarque avoit prise de s'eloigner de son royaume : il se défendit de même d'accepter un emploi dont per Guillem. il sentoit tout le fardeau. Mais l'assemblée tint ferme dans Tome II.

Vita Suger

mées fous l'autorité du régent.

fon choix, & le pape qui arriva sur ces entrefaites, lui ordonna de la part de Dieu de se soumettre à la volonté du prince, des seigneurs & de la nation. Le pontife Eugene III. étoit venu exprès pour donner au roi dans l'églife de faint Denis les marques de son pélerinage, c'est-à-dire, la panetiere & le bourdon, avec la bénédiction apostolique. Il lança les foudres eccléfiaffiques contre ceux qui pendant l'absence du fouverain oferoient entreprendre contre l'autorité royale, & obligea les églifes & les monasteres à fournir de grosses

Apud Duch. sommes pour les frais de cette expédition. La seule abbaye 1. 4. pag. 423. de Fleury fut taxée à mille marcs d'argent, somme prodigieuse pour ce temps-là. On s'attend sans doute à des repréfentations très vives de la part des moines. L'abbé en effet pleura, supplia, conjura: il en fut quitte pour trois cents marcs & cinq cents pelants d'or.

Départ du portrait de empereus

Tout étant prêt pour le départ, le roi, après avoir reçu roi: la récep l'oriflamme des mains de l'abbé de faint Denis, se mit en flantinople: marche à la tête de plus de deux cent mille hommes, & arriva heureusement à la vue de Constantinople. Il y fut reçu Manuel Com. avec toute la pompe imaginable. L'empereur envoya audevant de lui, non-seulement la noblesse de sa cour, mais le patriarche lui-même, avec tout le clergé de la ville impériale; honneur qu'il n'avoit point fait au roi de Germanie,

nene.

Nicer. in quoique son beau-frere. Cet empereur étoit Manuel Com-Man. 1, 1, 3, nene, jeune prince de vingt-cinq à vingt-six ans, d'une sigure aimable, d'un abord charmant, d'une prudence audessus de son âge, d'une éloquence qui séduisoit, d'une bravoure enfin qui sembloit le rendre digne du trône où sa naisfance l'avoit élevé. Mais toutes ces qualités étoient effacées par des vices plus grands encore. Débauché jusqu'au scandale, il vivoit avec la princesse Théodora, sa mere, avec aussi peu de précaution, que si elle eût été sa femme. Prodigue jusqu'à la sotise, il accabloit ses sujets d'impôts pour avoir de quoi fournir à l'avidité de sa maîtresse, des eunuques, & des ministres infames de ses passions. Perside jusqu'à la trahison, il n'y a point d'artifice dont il ne se soit servi pour perdre l'armée des croifés. Ce portrait si peu flaté n'est ni d'un François, ni d'un Allemand; on pouroit le soupçonner de préjugé & de mauvaise soi : il est tout entier d'un auteur grec, affez équitable pour aimer la vérité, affez ferme pour la dire.

C'est de Nicétas même qu'on apprend que Manuel, sous les dehors trompeurs de l'amitié, donnoit aux croisés des guides qui suivant ses ordres les engageoient dans des défilés où Idem 1. 1. 1. il les faisoit attaquer par ses troupes : qu'il leur fit fermer les 4. p. 41. portes de toutes les villes, où ils ne pouvoient acheter des vivres, qu'ils n'eussent premiérement déposé leur argent dans des paniers qu'on leur descendoit du haut des murailles; ce qui les exposoit souvent à être trompés, les Grecs disparoisfant quelquefois fans leur rien donner : qu'on mêloit de la chaux à la farine qu'on leur distribuoit, ce qui fit mourir une infinité de foldats : qu'on avoit fabriqué exprès une monnoie de bas aloi, qu'on leur donnoit lorsqu'ils avoient quelque chose à vendre, qu'on refusoit lorsqu'ils vouloient acheter : qu'il n'y eut enfin sorte de méchanceté qu'il ne leur fit, ou ordonnat de leur faire, pour servir d'exemple à leurs descendants, & les détourner de venir sur les terres de l'empire Grec. Ce sont les propres termes de l'historien de Manuel Comnene.

Mais de toutes ces perfidies, la plus déteffable fut celle An. 1148. qui livra l'armée de Conrad à la discrétion des Infideles. Ce Parmee de monarque féduit par les fausses caresses de l'empereur Grec, l'empereur accepta de sa main des guides, qu'il eût été plus prudent de Conrad. faire venir des Etats des princes Latins. Il se mit donc en marche fur leur bonne foi, & arriva heureusement à Nicomédie, où l'on délibéra fur le chemin qu'on devoit prendre pour aller à Antioche. Il y en avoit deux : le premier à droite, fur le bord de la mer, plus sûr & moins exposé aux embuscades, mais plus long du double: le fecond à gauche, beau-coup plus court, mais dans des déferts horribles, embaraffés (Ph. 6.6.77) de montagnes & de rochers, où l'on ne voyoit que bêtes fé- 95, 96. roces. Ce fut pour cette route stérile & impraticable que Conrad se détermina. Une autre imprudence plus grande encore, c'est, que sur la parole des Grecs, qui lui promettoient de le conduire en une femaine dans un pays abondant & fertile, il se laissa persuader de ne prendre des provisions que pour huit jours. Mais au bout de ce terme, il se trouva

AN. 1148.

engagé dans les détroits du mont Taurus, fans vivres, fans fourages, & presque sans eau. Tel étoit l'état de l'armée. lorfque, pour comble de malheur, les guides s'échaperent. l'abandonnant à la faim & aux fleches des Turcs, qui n'eurent que la peine de tuer des gens pesamment armés, excédés de fatigues, exténués d'inanition, incapables d'ailleurs d'agir dans un terrein où la lance, l'épée & la hache étoient inutiles. L'empereur bleffé de deux coups de fleches, & n'ayant plus auprès de lui que quelques troupes fugitives, se retira du côté de Nicée, où il arriva presque sans équipages & sans armes. On dit que de cette belle armée de foixante-dix mille hommes de cavalerie. & d'une multitude innombrable de gens de pied, il ne s'en fauva pas la dixieme pattie. Tout le reste sut massacré ou mené en esclavage.

Le roi traite avec l'empereur Gree d'égal à égal.

Le roi cependant ignoroit cette infame trahifon. Manuel n'oublioit ni caresses, iii amitiés pour surprendre sa consiance. Il lui fit demander une entrevue. Louis qui jugeoit des autres par lui-même, voulut bien entrer dans la ville, fuivi feulement de quelques seigneurs de son armée. C'étoit une imprudence : heureusement elle n'eut aucune suite fâcheuse: L'empereur, revêtu de ses habits impériaux, l'alla recevoir à la porte du grand palais, & du plus loin qu'il le vit, courut à lui, se jeta à son cou, & l'embrassa tendrement. Après les premieres civilités, ils s'affirent chacun fur un fiege, fans distinction, ni prééminence : ce sont les termes d'Odon de Deuil, moine de faint Denis, fecrétaire & aumônier du roi dans cette expédition. On voit dans le même historien un autre trait de cette noble fermeté, avec laquelle le jeune monarque François sçavoit tenir son rang, & défendre les prérogatives de sa couronne. Déja il avoit passé le détroit. lorsque Manuel l'envoya prier de revenir à Constantinople. pour y conférer de quelques affaires. Le roi lui sit dire que s'il avoit à lui parler, il prit la peine de le venir trouver luimême, ou du-moins de faire la moitié du chemin, afin qu'ils Iden. 1. 4. puffent traiter fur mer d'égal à égal. Le prince Grec fut obligé de prendre ce parti, & de s'avancer jusque sur les bords de

Odo, de Diog. 1. 3.

la Propontide. On y fit un traité par lequel l'empereur & le roi s'enga-

geoient, l'un à fournir des vivres à l'armée Françoise, l'autre à ne se faisir d'aucune place qui fût du domaine impérial. Ce premier article ne fouffrit aucune difficulté : mais lorfqu'il fut question de l'hommage que Manuel exigeoit des feigneurs François, on disputa beaucoup & long-temps. Le comte de Dreux, perfuadé que ce feroit déshonorer le fang de France que de reconnoître pour son seigneur quelque autre que le roi son frere, se détacha de l'armée avec ses seules troupes, & s'avança du côté de Numidie. L'évêque de Langres, Godefroy, qu'on peut appeller le Nestor des croisés, représenta vivement que cette prétention de Comuene étoit également honteufe pour le roi & injurieuse à la nation : qu'il ne falloit y répondre qu'en attaquant les villes d'Afie qui lui appartenoient : que c'étoit le seul moyen de le mettre essicacement à la raifon.

AN. 1148.

Idem , ibid.

Déja ce même prélat, homme d'une prudence confom- L'évêque de mée, à qui tous les artifices des Grecs ne purent jamais faire Langres proprendre le change, avoit proposé dans un confeil de se ren- de maitre de dre maître de Constantinople : action aussi légitime dans son Constantinoprincipe, qu'utile dans ses suites & facile dans l'exécution. " La haine des Grees contre les Latins, leurs ufurpations fur » les Etats des croifes qu'ils avoient dépouillés de Tarfe &

» de Mamistra, la nouvelle tentative qu'ils venoient de faire » fur Antioche, leurs ligues perpétuelles avec les ennemis » de la religion pour exterminer les chrétiens Francs, les em-» bûches ensin qu'ils ne cessoient de leur dresser depuis leur » entrée dans la Thrace, leur schissne, tout devenoit, non » pas fimplement un prétexte, mais un juste sujet de leur » déclarer la guerre. C'étoit affurer à jamais la conquête de » la Palestine, où l'on pouroit plus aisément faire passer des » fecours. Car il ne doutoit nullement du fuccès de l'entre-» prife. Les troupes de l'empereur n'étoient comparables en

» rien à celles du roi : les murailles de la ville menaçoient » ruine en plufieurs endroits : il ne s'agiffoit que de fe faifir

» des aquéducs qui lui fournissoient l'eau douce : les habi-» tants privés d'une chofe si nécessaire à la vie, se verroient

» bientôt obligés de fe rendre à discrétion ».

Cet avis si sage sut suivi des plus sensés; mais c'étoit le

Ibid.

petit nombre, chose ordinaire dans les plus grandes assemblées: la plupart y trouvoient plus de politique que de religion. « On avoit fait vœu de faire la guerre aux Mahomé-» tans : ce feroit le violer que d'en différer l'exécution pour » attaquer des Chrétiens. On rendoit hommage en France à » d'autres seigneurs qu'au souverain, pour les fiefs qu'on te-» noit d'eux : il ne seroit pas plus honteux de le faire à l'em-» pereur Grec : cela ne dérogeoit en rien à la fidélité qu'on » devoit au roi envers tous & contre tous ». Ce sentiment prévalut. On fit hommage, à condition néanmoins que si Manuel manquoit à ses engagements, les François ne seroient obligés à rien de ce qu'ils promettoient.

dernier.

L 16. c. 23.

Louis se mit aussi-tôt en marche, & s'avança du côté de Louis & de Nicée. Il étoit campé fur le lac d'Ascagne, lorsque Frédéric, traite de ce neveu de Conrad & son successeur à l'empire, vint lui apprendre le défastre de son oncle, & le prier de vouloir bien qu'ils conférassent ensemble sur le déplorable état où il se trouvoit. Le roi, sensible au malheur de ce grand prince, sit monter à cheval quelques-uns des principaux feigneurs de fon armée, & fe rendit avec eux au camp de l'empereur. On ne vit jamais rien de plus tendre & de plus touchant que leur Guill. Tyr. entrevue. Louis offrit aux Allemands tout ce qui pouvoit les consoler dans leur disgrace: Conrad de son côté promit de ne point se séparer des François, & de combattre toujours de concert les ennemis de la religion. Mais les fréquentes défertions des feigneurs qui lui demandoient chaque jour leur congé, firent bien-tôt évanouir cette généreuse résolution. Humilié de se voir si peu accompagné, chagrin d'ailleurs d'avoir perdu fa réputation & ses forces, honteux peutêtre de ne paroître que comme un fimple volontaire à la fuite du roi, il renvoya par terre une partie de l'infanterie qui lui restoit, & s'embarqua pour Constantinople, où il alloit attendre, disoit il, des renforts qui devoient le joindre incessamment. Il fut bien reçu, parce qu'alors il failoit plus de pitié que de peur.

Le roi cependant continua son chemin & passa le Méandre, fleuve aussi large que profond, à la vue des Turcs qui lancerent inutilement une grêle de fleches sur ses troupes. Les François armés de casques & de cuirasses, souffrirent si peu de cette multitude de traits, qu'ayant enfin gagné le bord, ils enfoncerent les premiers rangs des infideles, les poursuivirent jusque dans leur camp qu'ils forcerent, y firent un VII. c. 11. P. horrible carnage, grand nombre de prisonniers, & un riche 398. Duch to butin. Mais quelques jours après, les vainqueurs furent euxmêmes défaits par la faute de l'officier qui commandoit l'avant-garde.

Tel étoit l'ordre établi dans la milice Françoife, que deux Surprife & des principaux seigneurs commandoient alternativement, François par François par

l'un l'avant-garde, l'autre l'arriere-garde, & ordonnoient les Mahoméfouverainement du lieu où l'on devoit camper. Geofroy de tans, Rançon, l'un des premiers barons du Poitou, conduisoit ce jour-là le premier corps, portant l'étendard royal, précédé de la banniere de faint Denis, qu'on appelloit oriflamme. On étoit convenu qu'il iroit affeoir fon camp fur le haut d'une montagne, pour être toujours maître des défilés. Mais n'y trouvant ni fourages, ni cau, il descendit dans une plaine qui lui parut délicieuse. Les Turcs profiterent de cette imprudente démarche, vinrent à toutes jambes se faisir des hauteurs, & couperent tellement la communication entre le baron & le roi, qu'il leur fut impossible de se donner aucun fecours. Alors ceux des Mahométans qui étoient fur les aîles, fondirent avec impétuofité fur l'arriere-garde, & la chargerent avec tant de fureur, que la premiere ligne fut renveriée presque aussi-tôt qu'attaquée. La seconde soutint mieux le choc. Mais tel étoit le nombre des affaillants, telle la surprise des croifés, que l'armée chrétienne alloit être taillée en pièces, fi la nuit ne fût furvenue.

Le roi se désendit seul contre plusieurs Sarrasins, qui le pourfuivoient pour avoir fes éperons dorés. Il s'adoffa contre fauve d'un grand danger un gros arbre. & les repoussa si vivement, qu'il eut le temps par sa valeur, d'y monter. Les barbares l'y attaquerent à coup de fleches:

mais la bonté de ses armes se trouva à l'épreuve de leurs traits. Quelques-uns effayerent d'y grimper après lui : ftériles ef- 1. 16. 6. 27. forts. Louis sçut si bien se servir du sabre, coupant têtes & bras à ceux qui ofoient l'approcher, que les affaillants, ne le connoissant point, l'abandonnerent pour aller piller ailleurs,

Il descendit alors, monta sur un cheval sans maître, erra quelque temps à l'aventure: mais enfin, malgré l'obscurité de la nuit, il eut le bonheur de trouver les défilés des montagnes. & arriva heureusement au camp de son avant-garde, qui en vovant son roi en vie, se consola de la perte de la moitié de l'armée.

Il s'embarche.

030 . de D.og. 1.7.

On se remit en marche dès le lendemain. & après pluque à Antio- fieurs jours d'un pénible chemin, on alla camper fous les murs d'Attalie, petite ville maritime de la Pamphilie, fous la domination de l'empereur Manuel. Le gouverneur qui craignoit que Louis n'entreprît de venger sur lui toutes les persidies de fa nation, lui offrit des vaiffeaux pour transporter ses troupes en Syrie. Le voyage par terre étoit encore fort long & dans un pays ennemi: le roi accepta ses offres: mais le perfide Grec lui en fit amener si peu, & de si petits, que le monarque fut obligé de s'embarquer fans fon infanterie, qu'il laissa fous la conduite du comte de Flandre & d'Archambaud de Bourbon. Il n'en arriva pas la moitié à Antioche, où Louis fut recu avectous les honneurs imaginables. Raymond vint au-devant de lui à la tête de la noblesse du pays, & le conduisit comme en triomphe dans un palais richement orné pour le recevoir. La politique, plus encore que les égards justement dûs à un si grand roi, avoit ordonné cette superbe réception. Le prince d'Antioche avoit des vucs sur les villes d'Alep & de Céfarée, qui étoient à fa bienféance : il n'oublia ni caresses, ni présents, pour engager les François à l'aider dans cette entreprise. La reine follicitoit vivement en fa faveur : mais les prieres de la femme furent peut - être la

de grands su- d'attraits joignoit une grande vivacité d'esprit, mais coquette

410

jets de cha. u attratis joignoit une grande vivacité d'elprit, mais coquette grin de la part & galante jusqu'au scandale. Louis n'ignoroit point que le de la reine, & prince d'Antioche, quoique son oncle, avoit scu lui plaire: part pour Je. il avoit fur cet article plus que des soupçons. Quelques per-Guill. Tyr. fonnes mal avifées vinrent encore l'avertir qu'elle s'étoit amou-1. 16. c. 7. rachée d'un jeune Turc, nommé Saladin, qu'elle en avoit reçu bus Lud. VII. des présents, qu'elle avoit même porté la complaisance pour lui Duch t. 4. P. jusqu'au crime, en un mot qu'elle se comportoit moins en reine qu'cn

C'étoit une jeune princesse très bien faite, qui à beaucoup

cause de l'opiniâtre refus du mari.

qu'en femme prostituée. Ainsi plus Eléonore témoignoit d'envie de demeurer à Antioche, plus Louis avoit d'empressement à l'en tirer. Il refusa donc de se joindre aux Syriens, & répon- ris. an. 1150. dit constamment qu'avant toutes choses, il vouloit aller ac- P. 212. complir son vœu à Jérusalem. Raymond désespéré de ce refus, méditoit de s'en venger sur le roi : mais ce prince trouva moyen de s'échaper la nuit, & d'emmener la reine lorfqu'elle s'y attendoit le moins. Les François étoient campés aux environs d'Antioche: Louis se mit à leur tête, & partit pour la fainte cité, où l'empereur Conrad l'attendoit. Il y fut recu comme l'Ange de Dieu. Toute la ville sortit au-devant de VII. c. 17. lui, portant des rameaux, & criant comme les enfants des Hébreux : Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Son premier foin fut de visiter les saints lieux, toujours accompagné du roi, des barons & des prélats du royaume de Jérusalem : il laissa par-tout des marques éclarantes de sa magnificence & de sa piété.

On indiqua une assemblée à Ptolémais, appellée autrement saint Jean d'Acre, où tous les princes chrétiens d'O-gel Damas. rient se rendirent. Il y fut résolu qu'on assiégeroit Damas, ville aussi peuplée qu'opulente, qui incommodoit également Jérusalem, Antioche & Tripoli. Le jeune Baudouin joignit ses troupes à celles de l'empereur & du roi. C'étoit un prince de vingt ans, qui brûloit de se signaler aux yeux des deux plus grands monarques de l'occident : il obtint la pointe des attaques. La place extrêmement fortifiée à l'orient & au midi, n'étoit défendue à l'occident & au septentrion que par une prodigieuse multitude de jardins fermés de haies & de murailles, entrecoupés de mille petits canaux, & séparés les uns des autres par une infinité de chemins étroits qui formoient comme un labyrinthe, où l'on ne pouvoit avancer sans s'exposer au risque d'être chargé en tête, en queue, & en flanc. Ce fut par cet endroit que les croises donnerent le premier affaut, qui fut foutenu avec beaucoup de bravoure de la part des infideles. Mais enfin après cinq ou fix jours de réliftance, les affiégés toujours pouffés avec furie, furent obligés de se jeter dans la ville, dont tous les dehors demeurerent au pouvoir des chrétiens. On dit que Conrad voyant

Ibid. c. 20.

Tome II.

1. 77. 6. 4.

dans un de ces combats un Sarrafin armé de toutes pieces. qui avoit abattu un grand nombre de soldats, courut à lui & lui déchargea un si furieux revers sur le côté droit du cou, Ibid. c. 22. qu'il le fendit en deux comme en écharpe. Quoi qu'il en soit Guill. Tyr. de cette force prodigieuse ou fabuleuse, ce premier succès affuroit la prise de Damas, si la discorde ne se su mise parmi les affiégeants.

On comptoit tellement sur cette conquête, qu'on vit s'é-

Ils font obli-

gés de le le-ver par la per- lever tout-à-coup mille brigues pour en obtenir la propriété. fidie des Sy- Thierri d'Alface follicita si efficacement auprès de Louis, de Conrad, & de Baudouin, qu'ils lui promirent de lui en affu-Gesta Lud. rer la possession. Cette préférence sit des jaloux. Les barons de Syrie aimant mieux voir cette importante place au pouvoir des Turcs, que sous la domination du compte de Flandre, formerent le dessein d'en empêcher la prise. Ces traitres firent si bien par leur beaux raisonnements, qu'ils vinrent à bout de persuader aux princes croisés de transporter l'attaque du côté de l'orient & du midi, sous prétexte que c'étoit l'endroit le plus foible de la ville. On ne peut affez s'étonner de la simplicité de tant de braves guerriers, qui donnerent, sans y réfléchir, dans un piege aussi groffier. Mais ils ne furent pas long-temps à s'en repentir. Les infidèles s'emparerent de nouveau des jardins, où ils firent des retranchements inacceffibles; & les chrétiensen moins de cinq jours, commencerent à manquer de vivres, d'eau & de fou-

Le retour du roi en France.

reste de l'armée, on fut obligé de lever le siege. Il y en a cependant qui racontent la chose autrement, continue le même hiftorien des gestes de Louis le Jeune. Les uns assurent que cette trahison sut l'esset de la vengeance du prince d'Antioche, le plus perfide & le plus méchant de tous les hommes. Outré contre le roi son neveu, il mit tout en œuvre pour traverser son entreprise; & le malheur de la chrétienté voulut qu'il eût la gloire, ou plutôt le trifte avantage d'y réuffir. Les autres au contraire foutiennent qu'il n'y eut en ceci ni haine, ni jaloufie, mais une fordide avarice. Les Syriens, disent-ils, gagnés par les infidèles, moyennant une groffe somme d'argent, n'eurent pas honte de trahir

rage. La disette devint enfin si grande, que pour sauver le

Ibid.

leur confcience, la religion & l'armée. La trompenie fut découverte. Le roi & l'empereur en furent tellement irrités, qu'abandonnant l'attaque de la Palefine, & fes perifides habitants, ils s'embarquerent pour retourner dans leurs Etats. On a prétendu que Louis, en revenaut en France, fut pris fur mer par les Grees, & déliviré par les Normands de Siciler mais ce prince, dans une lettre où il raconte à l'abbé Suger toutes les circonstances de son retour, ne dit rien de cette aventure.

Tel fut le fuccès d'une expédition, où l'on ne s'étoit promis que victoires & conquêtes. On n'en rapporta que le regret d'avoir perdu fans aucun fruit, deux des plus belles armées qu'on cût jamais levées en Allemagne & en France. On doit toujours respeder les œuvres de Dieu, dit l'historien de cette croifade: elles sont essentiellement équitables & justes. Mais à juger des choses humainement, il doit paroûtre singulier qu'il ait souffert que les François, ceux de tous les peuples du monde qui témoignent le plus d'ardeur à son service , & le plus d'attachement à la foi catholique, ayent essuyé un si sanglant échec dans une guerre contre les ennemis de la religion. Ne pouroit-on pas dire au-contraire, qu'à juger des choses humainement, il étoit tout naturel que les princes croisés échouassent dans leur entreprise? On convient qu'avec des troupes aussi nombreufes que braves, ils pouvoient subjuguer toute l'Asie: Alexandre, avec bien moins de monde, la conquit sur des ennemis incomparablement plus puissants : mais pour cela il faloit dans les chefs une habileté égale à leur puissance, & dans les membres une dépendance qui répondit à leur courage. C'est au défaut de ces qualités si essentielles pour réussir, qu'on doit attribuer le peu de fuccès de ces fameuses expéditions. Des généraux sans expérience, & presque sans vues, conduisoient à l'aventure dans des régions inconnues, des multitudes de foldats fans discipline & fans subordination. Ils furent trompés, trahis, furpris, battus: ils le devoient être. La loi générale de la providence est de laisser agir les causes secondes: la conduite des croisés ne méritoit pas qu'elle y dérogeat par un miracle. Ce fut la réponse & en même temps la justification de saint Bernard.

1b:d. c. 13.

AN. 1148. Plaintes Math. Par. pag. 107. pag. 983. Vide Epift. 219. S. Ber.

Car tout le monde maudiffoit en France ce malheureux voyage qui avoit épuifé l'Etat d'hommes & d'argent. On se ontre laint déchaîna fur-tout contre l'abbé de Clairvaux qui l'avoit prêché. Les uns lui redemandoient un pere; les autres leurs enfants; quelques-uns, leurs freres; quelques autres, leurs amis: Chron. Norm. peu l'excusoient; tous, ou presque tous le condamnoienr. On disoit tout haut ce que le pape Innocent II n'avoit dit qu'en fecret & à fes amis: Faut-il qu'un moine décide de tout à fa fantaifie; que les princes ne puissent gouverner sans lui : que rien enfin ne foit bon, s'il n'en a la conduite? Que ne refte-t-il dans fon monaftere, occupé des devoirs de fon état, de la priere & de la méditation? Où font, s'écrioient les veuves & les orphelins, ces victoires qu'il promettoit de la part de Dieu? S'il eût été inspiré du ciel, il eût vu sans doute qu'il exposoit à une perte certaine ces pieux guerriers. Confid. 1.2. qu'il exhortoit à la conquête de l'Asie. Le faint abbé se justifioit par l'exemple de Moise, qui comme lui avoit promis aux Ifraélites de la part de Dieu de les conduire dans une terre de hénédiction, & qui vit périr la premiere génération dans les déferts. Les abominations des deux peuples forgerent le foudre qui les extermina. Mais la perte étoit trop grande & la douleur trop vive : on ne goûta que foiblement ces pieufes raifons.

Tandis que mille familles défolées éclatoient contre les Pabbé Suger, prophéties de faint Bernard, toute la France donnoit mille bénédictions à l'abbé Suger, qui avoit gouverné l'Etat avec une sagesse digne de tous les éloges. On avoit essayé d'inspirer au roi des foupçons fur la fidélité du vertueux ministre, qu'on accusoit d'abuser de son autorité. Le monarque ne scavoit qu'en croire. Mais lorsqu'à son retour il vit les maisons royales réparées, les châteaux fortifiés, les frontieres en fureté, tout en paix dans le royaume, il le combla de louanges, & l'honora, de concert avec le peuple, du glorieux nom de pere de la patrie. Le pieux abbé, en travaillant à la politique, n'avoit pas négligé les affaires de la religion. Il y eut deux conciles tenus pendant sa régence, l'un à Paris, l'autre à Rheims, tous deux préfidés par le pape Eugene III. Le premier n'étoit en quelque forte qu'une préparation au

Vita Suger.

fecond, que le grand concours d'évêques & d'abbés pouroit faire regarder comme écuménique; mais que les Italiens ne qualifient que d'affemblée de toutes les Gaules Cital- Rheims qui pines, parce qu'il y avoit peu de prélats de leur nation. On y condamne la doctrine de examina les erreurs de Gilbert de la Porrée, évêque de Poi- Gilbert de la

tiers, qui voulant trop philosopher, s'étoit écarté du droit Porrée, chemin. Il enseignoit que l'effence divine n'est pas Dieu: que Tome 10. les propriétés des personnes divines ne sont pas les personnes tros. 6 1121. mêmes: que les personnes divines ne sont attribut en aucune proposition: enfin que la nature divine ne s'est point incarnée, mais seulement la personne du fils. Ce qui est principalement à remarquer, c'est que la cause examinée, les cardinaux se leverent, & dirent : Nous avons entendu ce qui a été proposé : nous allons juger en particulier comment ces questions doivent être décidées. Ce discours plein de hauteur déplut aux évêques de France, qui se croyoient en droit de juger du dogme, aussi-bien que le pape, & à plus juste titre que les cardinaux, qui ne rapportent point leur institution à Jésus-Christ, Ils se rendirent dès le sendemain chez faint Bernard, & fignerent une profession de foi contraire à la doctrine de l'évêque de Poitiers. L'abbé Suger fut chargé de la présenter au souverain pontife, qui sans hesiter, répondit que le sentiment des prélats François étoit celui de l'églife Romaine. Ainfi tout le concile se rassembla : Gilbert fut interrogé de nouveau, acquiesça de bonne foi à la condamnation de ses erreurs, & retourna dans son diocèse, dit saint Bernard, aussi estimé, parce qu'il s'étoit soumis, que s'il avoit été vainqueur. Le clergé de France eut grand D. Delanfoin de faire inscrire sa confession de foi dans les copies qu'il mes ponsis, tira du concile de Rheims: mais les cardinaux, qui préten- p. 161. doient qu'il n'appartient qu'au pape, affifté de son conseil, de décider sur le dogme, empêcherent qu'elle ne sût insérée dans les actes originaux qui se conservent à la bibliotheque

Une autre prétention, non moins singuliere, étoit celle Extravagand'un gentilhomme Breton, nommé Eon de l'Etoile, qui fut ce d'un gen-tilhomme, amené à ce même concile. Ce fanatique, sur l'allusion grof-nommé Eon, fiere à cette conclusion des exorcismes, per eum qui judicaturus qui se disoit

Otho Frifing.

est. & à celle des oraisons de l'église, per eundem, se disoit être le fils de Dieu, & le juge des vivants & des morts. Interrogé De geft. perd. par le pape, il répondit tant d'impertinences, qu'il fut traité 1. 1. 6. 44, en infense plutôt qu'en hérétique. L'abbé Suger, comme régent du royaume, le fit mettre dans une étroite prison, où il mourut quelque temps après. Mais ce qui fait honte à l'humanité, c'est que cette fatuité eut des sectateurs. Quelques disciples d'Eon aimerent mieux se laisser brûler, que de renoncer à une extravagance fans exemple, qui par cette raifon même méritoit plus de compassion que de sévérité de la part d'un juge éclairé.

Le concile de Rheims fit plufieurs canons, dont guelquesuns font inférés dans le droit : on ne rapportera que les plus remarquables. Le second enjoint aux évêques & aux clercs d'éviter dans leurs habits la variété des couleurs, les découpures, & les ornements superflus. Le quatrieme déclare nuls les mariages des religieux, des religieuses, & des ecclésiastiques constitués dans les ordres sacrés. Le cinquieme ordonne que chaque églife aura un prêtre particulier qui ne poura être destitué que par le jugement canonique de l'évêque ou de l'archidiacre, & auquel on affignera la fubfiftance convenable sur les biens de l'église. Telle est la véritable origine des curés titulaires. Le sixieme défend aux avoués de rien exiger des églifes au-delà de leurs anciens droits, fous peine

de privation de la fépulture eccléfiaftique.

Origine & obligations des Avoués ou protecteurs des églises.

642.99.

Ou scait qu'anciennement les églises choisissoient parmi la noblesse un défenseur, nommé avoué, en latin advocatus. L'office de ce protecteur étoit de défendre le patrimoine de ces églifes, de plaider leurs causes, de rendre la justice à Synod. Carth. leurs vaffaux, & de tenir trois fois l'année, à l'exemple des comtes, les plaids généraux dans l'étendue de leurs districts. On en fait remonter l'institution jusqu'au regne des empereurs Honorius & Arcade. L'avoué étoit obligé de se trouver aux affifes des comtes, pour y foutenir les intérêts de fon églife, qui ne pouvoit rien distraire ou aliéner sans son attache. Les abbés mêmes, & quelquefois les évêgues, ne devoient être élus que de son consentement. Or comme la considération de l'honneur n'est pas toujours un motif assez puis-

fant pour déterminer les hommes, on se vit forcé d'y joindre celle de l'intérêt. On affigna donc aux avoués pour revenus la troisieme partie des lods, bans, ou amendes, avec une pen- Du Cance, fion annuelle plus ou moins forte, felon la richeffe de l'églife au moi Advoqu'ils protégeoient. Il leur étoit encore permis de s'approprier run, les terres incultes, de les faire valoir, & d'en percevoir les fruits, à condition de payer au seigneur la dixme toute entiere, & la moitié du terrage ou champart. Les prélats devoient en outre leur fournir une certaine quantité de vivres, lorsqu'ils venoient tenir les plaids. C'étoient, par exemple, pour quelques églifes, deux boiffeaux de froment, ou deux cents pains, deux porcs, de la valeur, l'unde vingt écus, l'autre de vingtcinq; dix poules, vingt fromages, dix œufs, deux urnes de vin, quatre de biere, & six boisseaux d'avoine. La générofité fut portée plus loin encore ; & pour se les attacher davantage, les prélats leur céderent une partie de leurs domaines, fous la feule obligation de la foi & hommage.

Tant d'avantages, loin d'affouvir, ne firent qu'irriter la cupidité des avoués, qui ne ceffoient de piller & d'usurper les biens de ces mêmes églifes qu'ils devoient protéger. La tyrannie fut enfin pouffée à un tel excès, que les rois & les fouverains pontifes furent obligés d'employer leur autorité pour réprimer leurs violences. Les princes les déposerent & en substituerent d'autres à leur place : les papes lancerent contre eux tous leurs foudres. Les conciles mêmes, fur-tout celui de Rheims, ordonnent qu'ils foient privés de la fépulture ecclésiastique, s'ils exigent des églises au-delà de ce qui a été réglé anciennement. Mais ce n'étoit pas encore attaquer le mal juíque dans la racine. L'éloignement de certains fiefs, ou leur fituation dans les domaines de quelques princes étrangers, avoit fait établir des fous-avoués, qui faisoient hommage à ceux qu'on appelloit grands, ou souverains avoués. Ces nouveaux officiers, moins puissants, par conséquent plus avides, ne s'occupoient que du foin de s'enrichir : c'étoient moins des confervateurs, que des destructeurs & des brigands. Les vexations allerent si loin, que ce même concile de Rheims n'y vit d'autres remedes que de les supprimer absolument. Subadvocatos verò vel exactores eorum modis omnibus prohibemus.

Can. 6.

AN. 1148. Héréfies des ec des Albigeois,

P-15. 1126. & feg.

qui annonçoient aux fiecles à venir la religion prétendue réformée. Les chefs étoient un moine défroqué, nommé Henri, des Vaudois disciple de Pierre de Bruis ; un certain Valdo , riche bourgeois de Lyon, & un appellé Pons, qui infecta tout le pays d'Albi de son hérésie. De-là ces noms si connus d'Henriciens. Bibl. Clun. de Vaudois, & d'Albigeois. Ce n'étoit pas tout-à-fait la même doctrine sur quelques articles, les uns admettant une partie des écritures, les autres les rejetant absolument : mais tous s'accordoient à ne vouloir ni autels, ni églises matérielles; à nier l'utilité de la messe & la présence réelle dans l'Eucharistie; à interdire le culte des images & l'adoration de la croix, à rejeter enfin l'autorité de l'églife, le baptême des enfants, les prieres & les autres suffrages pour les morts. C'étoit un reste de ces Manichéens si sévérement châtiés sous

£. 2.

le roi Robert, qui croyoient deux principes, l'un tout mau-Hill, Albig. vais, l'autre tout bon : le premier auteur de l'ancien testament, Dieu menteur, Dieu cruel, Dieu homicide: le second chef de la nouvelle alliance, Dieu véritable, aimable & miféricordieux. Ils furent condamnés dans différents conciles . abandonnés aux princes pour être punis corporellement, & la plupart brûlés. C'étoit alors la maniere de convertir : maniere très impuissante, comme on le verra par l'histoire des Albigeois, dont nous aurons occasion par la fuite de rapporter plus amplement les erreurs, la condamnation & le supplice.

Ay. 1150. mandie.

VII. apud. Duch. t. 4. p. 410.

Louis à son retour de Palestine trouva la guerre toujours Le roi in- vivement allumée entre les prétendants au trône d'Anglewestir Henri d'Anjou, du duché deNor yinrent le trouver pour lui demander justice d'Etienne, qui leur enlevoit contre tout droit un beau rovaume & un riche duché. La raison & l'équité appuyoient leur demande : le Gefla Lud. monarque prit en main leur cause, leva une puissante armée, s'empara de la Normandie, & la rendit au prince Henri qui lui en fit hommage. Le nouveau duc, pour reconnoître un si grand bienfait, céda du consentement de son pere à son généreux protecteur tout le Vexin Normand; c'est-a-dire, tout le pays qui est entre l'Epte & l'Andelle. Mais

AN. 1150.

Mais bientôt oubliant ses serments, il refusa de se soumettre au jugement du roi, qui le fit citer à la cour des pairs pour y rendre compte de sa conduite à l'égard d'un gentilhomme Angevin dont il avoit envahi les terres. Louis indigné de l'audace, entre à main armée dans la Normandie, s'empare de Vernon, & va mettre le fiege devant Neufmarché qu'il emporte d'affaut. Le duc, épouvanté de ses rapides succès, s'humilia, remit le gentilhomme en possession de ses châteaux, renouvella son hommage; & le roi naturellement

Hift. Lud.

bon, lui rendit les places qu'il avoit prifes fur lui.

Morts des

Le comte d'Anjou, Geofroi Plantagenet, ne furvécut pas long-temps à cette réconciliation. Il mourut au château du Loire , laissant trois fils , Henri , qu'il déclara héritier de comtes d'Antous fes Etats; Geofroi à qui il donna pour apanage Chi-pagne & de non, Loudun, Mirebeau; & Guillaume qu'il investit du Vermandois, comté de Mortain. Ce partage néanmoins n'étoit que con- ger & de S. ditionnel : il ordonnoit qu'au cas que son aîné vînt à bout de Bernard. rentrer dans les biens de sa mere . l'Anjou . la Touraine & le Maine reviendroient au cadet; mais Henri devenu roi n'eut aucun égard à cette disposition. Cette mort sut suivie de celle de Thibaud, comte de Champagne, que les moines de ce temps ont comblé d'éloges, parce qu'il les accabloit de biens. Ils nous le représentent comme le pere du AN. 1152. conseil, le tuteur des pauvres, le protecteur de la veuve & de l'orphelin: mais ses actions nous le peignent comme un esprit inquiet, remuant, brouillon, né pour le malheur de la France, qu'il remplit de troubles & de confusion. La vieillesse cependant, en le rendant plus modéré, l'avoit aussi rendu plus foumis & meilleur citoyen. Il avoit quatre fils & cinq filles. Henri, l'aîné, fut comte palatin de Troies; Thibaud, comte de Blois, Etienne, comte de Sancerre, & Guillaume le plus jeune, archevêque de Sens, enfuite de Rheims. L'aînée des princesses sur Duchesse de Bourgogne : la feconde, comtesse de Bar, la troisieme, duchesse de la Pouille; la quatrieme, comtesse du Perche, & la cinquième, nommée Alix ou Adelle, reine de France.

Le roi perdit vers ce même temps les deux plus brillantes lumieres de fon confeil, deux ministres amis & favoris du Tome II.

AN. 115

peuple comme du fouverain. Le premier étoit Raoul, comte de Vermandois, dernier prince de la feconde branche royale de ce nom. Il ne laiffoit point d'enfants, mais feulement une fœur, femme de Philippe, fils de Thierri, comte de Flander. Louis, par confidération pour la mémoire de fon frere, voulut bien lui céder la possession du Vermandois, ce fur par la suite le sujert d'une guerre très vive. Le fecond étoit le célebre Suger, homme né de lui-même, devenu abbé de faint Denis par se serurs, ministre de deux grands rois par sa profonde fagesse, régent ensin du premier royaume du monde par de grands talents, sourenus d'une probité plus grande encore. Le roi affitha à ses funérailles, & le pleura amérement. Saint Bernard lui écrivit pour le fortifier dans le dernier passage, & me lui survécur que très peu de temps.

Le pieux abbé à fon retour de Metz, où il venoit de rétablir la paix entre l'évêque & la noblesse, retomba dans ses douleurs d'estomac, & mourut à Clairvaux, chargé d'années & de mérite. Il avoit fondé soixante & dix-sept monasteres de son ordre, trente-cinq en France, onze en Espagne, fix dans les Pays-Bas, cinq en Angleterre, cinq en Irlande, cinq en Savoie, quatre en Italie, deux en Allemagne, deux en Suede, un en Hongrie, un en Danemarck; & ces différentes abbayes en avoient élevé encore autant dans les différents Etats où elles s'étoient établies. La do-Etrine, le zele & la piété qui brillent dans ses écrits, l'ont fait nommer le dernier des peres de l'église. Quelques-uns regardent ses sermons comme des chefs-d'œuvre de sentiment & de force : feu M. Henri de Valois , cet homme illustre du siecle passé, les préféroit, dit-on, à tous ceux des anciens, tant grecs que latins. Certains beaux esprits de nos jours n'en jugeroient peut-être pas de même, & ne goûteroient que médiocrement cette luxurieuse abondance d'expressions mystiques \*, de métaphores trop re-

<sup>\*</sup> Flos strique filma virginia . . . Flos campi, non hori; canpus enim fine omni hamano florest adminiculo, non fenimarus ab aliquo, non defidilus farculo . . . Sic comnino, fie virginis alvans florit; de involate, integras & catta Maria virlera; tanquam palcua sterni viroris florem protulere: . . . . cujus gioria in perpetuna non marcefeat S. Bern. Sern. 2. in Adv. Dom. Edit. D. Masilli. 1, 1, pap. 738 739 .

cherchées \*, d'allégories quelquefois peu nobles, presque toujours outrées \* \*, qui regnent dans la plupart de ses dis-

cours. Telle étoit alors l'éloquence de la chaire.

Mais ce n'est point par ses sermons qui nous restent, quoique pleins de feu, qu'il faut juger du mérite de ce grand homme. Un vrai chef-d'œuvre est la lettre qu'il écrivit à un jeune homme de ses parents, nommé Robert, qui après Bern. epist. 1. avoir fait profession à Citeaux, s'étoit refugié à Cluni, où il prit l'habit de l'ordre. On y voit briller une éloquence aussi tendre que vive, & qu'on n'a pas fait difficulté d'accompagner d'un miracle. L'homme de Dieu la dictoit en pleine campagne, lorfqu'il furvint tout-à-coup un violent orage. Le secrétaire voulut serrer le parchemin sur lequel il écrivoit : Non, lui dit le saint abbé, c'est l'ouvrage de Dieu. continuez hardiment. Il obéit, & quoiqu'il plut par-tout à

l'entour, la lettre ne fut point mouillée.

Le roi cependant vivoit toujours froidement avec la reine: leur mésintelligence dégénéra enfin en une si grande antipa-thie, qu'ils ne pouvoient plus se soustrir. L'un, né grave & Eleonore, qu'ils férieux, fuyoit les plaifirs & les amusements : l'autre, natu- fe remarie au duc de Norrellement coquette, s'y livroit sans mesure & sans retenue. mandie, Louis étoit d'une simplicité de colombe, d'une douceur que rien n'égaloit, d'une humilité même quelquefois peu féante pag. 410. dans un prince : Eléonore joignoit à la galanterie la plus décidée, la fierté la plus infultante, & le mépris le plus outrageux. Le prince ne cessoit de gémir en secret sur les désordres d'une femme qui ne respectoit ni son rang, ni sa perfonne : la princesse affectoit de se plaindre hautement d'avoir époufé un homme plus propre pour le cloître que pour le trône, un moine enfin plutôt qu'un roi. Cet orgueuil, ces dédains, ces discours, piquerent tellement le monarque,

Pluvia namque voluntaria quam fegregavit Deus heredirati fuz , placidè

prior & ablance the comment space agreement and a pattern prior & ablance the comment space are considered as the proper section of the comment of the comme milcente. Idem , ibid, Serm, 3. in vigil, Nativ. pag. 771.

AN. 1152.

qu'il réfolut de la répudier. Il le fit en roi qui scait ménager fa gloire jusque dans les circonstances où son honneur paroît le plus vivement blessé. Il ne fut question ni des intrigues d'Éléonore, ni des mécontentements de Louis. Quelques-

Gefla Lud. uns de ses parents ( sans doute sur quelques ordres secrets ) VII. c. 29. P. vinrent le trouver, disent les historiens de son regne, pour lui 411. Hift. représenter qu'il ne pouvoit garder la reine qui étoit sa parente egufd. p. 415. dans un degré défendu. Le roi répondit qu'il ne vouloit point la retenir contre la volonté de Dieu & la loi de l'églife. On affembla donc un concile à Beaugenci. La parenté fut prouvée, la fentence de divorce prononcée. Eléonore renvoyée. & la Guienne rendue.

On a beaucoup blâmé cette conduite du monarque. Les uns disent qu'il eût été mieux pour un mari d'ignorer ou de diffimuler de pareils affronts. Cela pouroit être : il faut convenir cependant que la circonstance étoit extrêmement délicate. On veut que les rois n'ayent plus rien de l'humanité: c'est faire honneur à leur dignité; mais en même temps c'est leur imposer un fardeau que l'expérience démontre au-dessus de leurs forces. Les autres prétendent qu'il devoit retenir la Abrégé de dot d'une princesse qu'il répudioit. Ils ne considerent pas sans PHist. Univ. doute qu'alors un roi de France n'étoit pas affez puissant pour commettre une telle injustice. On reproche à Louis XI d'avoir voulu envahir les États de l'héritiere de Bourgogne : on fait un crime à Louis VII de n'avoir pas dépouillé l'héritiere de Guienne. Ne verra-t-on jamais que contradiction dans les

> jugements des hommes? La princesse de Guienne séparée d'un époux qu'elle n'a-

voit jamais estimé ni aimé, se vit tout-à-coup l'objet des recherches de mille prétendants. Les plus confidérables étoient Thibaud. comte de Chartres & de Blois, Geofroi, comtede Chinon, & Henri, son frere, duc de Normandie & comte Chron. Turc. d'Anjou. Le premier se voyant refusé, forma le dessein de l'arrêter lorsqu'elle paffoit par ses Etats : mais elle sur assez heureuse pour s'échaper & gagner Tours. Le second défespérant d'être plus favorablement écouté, résolut aussi de l'enlever au port de Pile, par où elle devoit faire route : elle eut encore le bonheur d'éviter ce piege, & arriva en

2. part. p. 28.

Guienne sans aucun sacheux accident. Elle n'y fut pas plutôt, qu'elle écrivit au duc de Normandie, pour lui offrir l'Aquitaine & fa main. L'alliance étoit avantageuse aux deux partis. Henri acquéroit le plus beau duché de France : Eléonote époufoit un prince à la fleur de l'âge, bien fait, plein de feu, galant, brave, vigoureux, capable enfin de défendre ses c. 2. p. 605. Etats & de contenter ses désirs. Le mariage se fit donc avec un égal empressement de part & d'autre, mais sans beaucoup de cérémonie, six semaines après la sentence du divorce.

P. Daniel, Le Gendre, 1. c. p. 656.

Tant de promptitude fit soupçonner que c'étoit un coup An. 1153. prémédité. On lit quelque part que le duc Henri, dans un Le roi fe voyage qu'il fit à la cour, devint éperdument amoureux de leduc de Norla reine, qui loin de blâmer les sentiments d'un prince qu'elle mandie. croyoit digne d'elle, ne songea qu'à en faire son mari. Mais de Gui. prem. comme il y auroit eu du danger pour l'amant, si sa passion part. L 3. pag. eût été découverte, elle lui conscilla de s'éloigner, jusqu'à 108. ce que devenue libre & maîtresse de ses actions, elle pût le rappeller auprès d'elle. Il est du-moins certain que cette alliance alarma la France, qui ne voyoit point sans frayeur la Normandie, le Maine, l'Anjou, la Guienne & le Poitou. fous la domination d'un jeune homme, dont le mérite perfonnel relevoit encore la confidération que lui donnoit une si grande puissance. Le roi sur-tout en sut d'autant plus irrité, que la princesse par le contrat de mariage déshéritoit les deux filles qu'il avoit eues d'elle. Il commença à se repentir d'avoir investi Henri du duché de Normandie; & pour abattre

devenu trop redoutable. Mais cette ligue n'eut point d'effet, tant par l'adresse du duc, qui à force de foumillions sçut regagner l'amitié du roi. que par la mort subite du comte de Boulogne, qui mourut en se mettant à table. Cet événement dérangea toutes les vues d'Etienne, & lui en donna de nouvelles. Le monarque p'avoit plus d'enfants : les Anglois souhaitoient la paix :

fon fils, au comte de Blois, & au comte Geofroi, frere du nouveau duc d'Aquitaine. Tous jurerent de ne point quiter les armes, qu'ils n'eussent dépouillé un prince qui leur étoit

fa fierté, il se réunit au roi d'Angleterre, au comte Eustache, Chron. Nor.

Polidor.

215.

Mathilde confentoit que l'usurpateur demeurât toute sa vie paifible possesseur du trône : elle exigeoit seulement qu'il reconnût Henri pour son héritier : elle l'obtint d'autant plus aifément, qu'elle vint à bout de lui persuader que le duc étoit fon fils. Le prince & la princesse s'étoient aimés, & quoi-Vrg.l. l. st. F. qu'enfants de frere & de fœur, leur commerce n'en avoit pas été plus innocent. Le traité fut donc conclu & figné : nouveau sujet d'étonnement & d'inquiétude pour Louis. Dès que la treve qu'il avoit accordée fut expirée, il fe mit en campagne, fondit fur la Normandie, & mit le siege de-

vant Vernon, qu'il força de capituler.

clamé roi d'Angleterre, hommages pour les états de France.

Telle étoit la fituation des affaires, lorsque le roi Etienne mourut avec la réputation d'une valeur extraordinaire dans les combats, & d'une rare prudence dans le gouvernement. Henri, pro- Henri lui fuccéda fans aucune contradiction, & fut proclamé roi du consentement unanime de tous les ordres du renouvelle ses royaume, qui prit une nouvelle face sous un prince qui réuniffoit à la Normandie, l'Anjou, la Touraine, la Saintonge, le Poitou & la Guienne avec l'Angleterre. Le nouveau monarque, dans ce haut degré de prospérité, n'oublia point ce qu'il devoit au roi, de qui relevoient tous les Etats qu'il tenoit en-decà de la mer. Il lui fit demander la paix, qu'il obtint à condition de payer deux mille marcs d'argent pour le dédommager des frais de la guerre, & de renouveller un hommage qu'on eût bien voulu lui rendre pour tant de riches provinces. Cette bonne intelligence dura cinq ou fix ans. Henri presque tous les mois envoyoit au roi de riches préfents, l'appelloit dans toutes ses lettres son seigneur & son fouverain, & venoit de temps en temps lui faire visite à Paris. Louis fut pris d'une dévotion de faire un pélerinage au Mont Saint-Michel : le monarque Anglois vint le recevoir fur la frontiere de Normandie, l'accompagna dans tout fon voyage, le défraya magnifiquement, & lui fit rendre par fes vaffaux tous les honneurs que des fujets doivent à leur

1118.

roi. Louis épou-Alors régnoit dans les Espagnes Alfonse VIII, roi de fe Conflance, Léon & de Castille, prince également sage, vaillant & puissant, dont la France pouvoit attendre de grands secours,

fe, roi de

fur-tout du côté de la Guienne. Louis lui fit demander sa fille Constance, qui fut amenée & couronnée à Orléans par Cassille, & l'archevêque de Sens, malgré les vives représentations de fait un voyal'archevêque de Rheims, qui à l'exemple de fes prédécef- ge en Espafeurs prétendoit que cette cérémonie ne devoit se faire que dans son église. Le goût des pélerinages dominoit toujours fur les grands comme sur les petits. Le roi fut touché du désir d'aller à Saint Jacques en Galice. Alfonse, son beau-pere, AN. 1154. accompagné de Sanche, roi de Navarre, vint au-devant de lui jusqu'à Burgos, & l'y reçut avec une magnificence digne du titre qu'il venoit de prendre d'empereur d'Espagne. Il le conduifit ensuite à Compostelle, & le ramena à Tolede, 11.6.2. où Raymond, roi d'Aragon, s'étoit rendu avec la principale noblesse de sa cour. Les princes Espagnols n'oublierent ni fètes, ni spectacles, ni présents, pour donner au monarque François une haute idée de la galanterie, de la richesse & de la puissance de la nation. Louis n'accepta qu'une escarboucle dont la grandeur égaloit la beauté; & par reconnoissance il accorda aux prieres du roi de Léon & de Castille. une partie des reliques de faint Eugene, premier archevêque de Tolede, qui étoient à faint Denis en France. Philippe II obtint le reste de Charles IX. On a prétendu que le motif de ce voyage du roi, étoit moins pour satisfaire à sa dévotion, que pour s'éclaircir fi la reine Constance étoit véritablement fille d'Alfonse, résolu de la répudier au cas qu'elle ne le fût pas. Mais, ajoute-t-on, il revint pleinement couvaincu de l'illustre naissance de la princesse. C'est un conte dont le P. Pagi a démontré toute l'absurdité.

Louis à fon retour d'Espagne, assista à un concile qu'il Concile de avoit indiqué à Soissons, pour y délibérer des moyens d'af-le roi avec les furer aux églifes leurs possessions, aux habitants de la cam- feigneurs jupagne leurs moiffons & leurs troupeaux, aux marchands la rentune treve liberté du commerce & des chemins, à tous les citovens la justice, la paix, & la tranquillité. On n'en trouva point de An. 1155. plus efficace que d'ordonner une treve de dix ans, qui fut jurée par le roi lui-même, par le duc de Bourgogne, par les VII. 57. apud comtes de Flandre, de Champagne, de Nevers, de Soif- Duch, t. 4. p. sons, & par tous les seigneurs ou barons assemblés en grand

Marian. l.

nombre. Tous promirent avec ferment, que s'il survenoit guelgue nouvelle guerelle, on la termineroit à l'amiable & par des arbitres. Ainfile calme fut rétabli dans tout le royaume, excepté dans les Etats du roi d'Angleterre.

AN. 1156, 57,58. La puissance de Henri infpire de la ja

On trouve moyen de les accommoder pour quelque temps.

Robert, de Mon:e.

Ce monarque faifoit alors une rude guerre au prince Geofroi son frere, qui, suivant la disposition du comte leur pere, lui redemandoit l'Anjou, la Touraine & le Maine. Le malheureux Geofroi fut battu par-tout, dépouillé de toutes louse au roi, ses places, obligé de se contenter d'une pension annuelle, & de se retirer en Bretagne, où les Nantois, qui avoient befoin d'un prince pour les défendre, le choifirent pour leur comte : ce qui devint par la fuite un grand fujet de trouble. Henri, à la mort de ce même frere qu'il avoit toujours perfécuté, se déclara son héritier pour le comté de Nantes. & arma puissamment contre Conan, qui s'en étoit emparé à la faveur des guerres civiles des Bretons. Celui-ci pressé vivement, se vit contraint d'acheter la paix par le mariage de Constance sa fille & unique héritiere, avec Geofroi. troisieme fils du roi d'Angleterre. La puissance de ce prince alloit toujours en croiffant : le comte de Blois avoit été forcé de lui remettre Amboife, & quelques autres domaines, qu'il prétendoit usurpés sur ses prédécesseurs : Thierri d'Alface, comte de Flandre, en partant pour la Palestine. venoit de lui confier ses Etats & la personne de son fils Philippe, qui, quoiqu'enfant, étoit déja marié à la comtesse de Vermandois. Ainsi on peut dire que l'heureux Henri tenoit la France presqu'entiérement bloquée.

AN. 1159.

Tant de prospérités ne pouvoient manquer d'inspirer de la jalousie au souverain dont il étoit vassal. Elle alloit éclater pour la ruine du royaume, que les dépenfes de la croifade avoient déja fort épuifé: mais les feigneurs qui vouloient la paix, trouverent moyen d'en fuspendre l'effet pour quelque temps, en proposant le mariage de la princesse Marguerite, fille de Louis & de Constance, avec Henri le jeune au Courtmantel, fils ainé du roi d'Angleterre. Ce mariage cependant ne fut conclu, selon le P. Pagi, que plus d'un an après. La reine Constance ne survécut que quelques mois à cet accommodement fimulé des deux rois. & mourut en

AN. 1160.

AN. 1160.

couche d'une fille qui fut nommée Alix. Le monarque, quinze jours après, épousa Adele de Champagne, qui fut couronnée reine à Paris par Hugues, archevêque de Sens. La politique, autant que la beauté, la fagesse & la vertu de la princesse avoit fait rechercher cette alliance. La maison VII. Duch. t. de Champagne étoit alors la plus puissante, & malheureusement la plus factieuse qui fût en France : c'étoit le moyen le plus fûr de la détacher de l'Angleterre. Louis, pour s'en affurer encore davantage, maria les deux filles qu'il avoit eues d'Eléonore, aux deux aînés de cette redoutable famille. Marie à Henri I, comte de Troies, & Alix à Thibaud, comte de Blois: il ne pouvoit prendre trop de précautions contre un prince qui ne vouloit la paix qu'autant qu'elle lui étoit avantageuse, & qui en effet donna bientôt lieu de la rompre. Voici quel en fut le sujet & l'occasion.

L'aïeul d'Eléonore, duc d'Aquitaine & comte de Poi- AN. 1161. tiers, prince dont la profusion surpassoit les revenus, quoiqu'immenses, avoit été obligé d'engager le comté de Tou- rapture entre louse au comte de Saint-Gilles, & il mourut sans pouvoir le retirer. Le fils, auffi diffipateur que le pere, laiffa pareille- bie. apad ment à son héritiere le soin de racheter une si belle portion Duch. p. 427. du domaine de ses ancêtres. Louis, aussi-tôt après son mariage avec la princesse, se mit en devoir de faire valoir ses prétentions sur cette province; mais le comte de Saint-Gilles scut si bien ménager les choses, que le monarque, non content de lui en laisser la possession, lui sit épouser Constance sa sœur, veuve d'Eustache, fils du dernier roi d'Angleterre. Henri, devenu duc de Guienne par sa femme, entreprit de lui faire restituer ce riche comté; & sur le refus de Raymond, qui s'étoit affuré de la protection du roi, il arma puissamment pour le reconquérir. Ligué avec Malcomme, roi d'Ecosse, avec Bérenger de Barcelone, seigneur dont la puissance égaloit celle des rois. & avec les comtes de Nismes, de Montpellier & de Blois, il entra sur les terres du comte, emportà Cahors avec plusieurs autres

places, & vint mettre le fiege devant Toulouse. Déja les Toulousains, vivement pressés, commençoientà craindre d'être obligés de changer de maître, lorsque le roi Tome II.

Idem , ibid. P. 418.

parut à la tête de fon armée, força un quartier du camp ennemi, & entra dans la ville avec un corps d'élite. Henri déconcerté par ce secours imprévu, fit dire au monarque Francois, que le respect qu'il avoit pour son seigneur, l'empêchoit de continuer l'attaque d'une ville qu'il défendoit en personne. C'étoit une politesse forcée, dont il voulut inutilement se faire un mérite. Le fier vaffal, en se retirant, envoya ordre au comte de Blois de se jeter sur les terres de France du côté de la Normandie, pour mettre le roi dans la nécessité de quiter Toulouse & de voler à la défense de ses propres Etats; mais Louis y avoit pourvu en envoyant sur cette frontiere une belle armée , sous la conduite de Robert de Dreux & de Henri, évêque de Beauvais, ses freres. Le comte sut vivement repoullé. & tout fe termina à quelques ravages de part & d'autre.

lis font de Henri.

Le roi d'Angleterre cependant s'avança vers le Beauvaisis, & assiégea Gerberoi, qu'il prit & rasa. De-là il porta le paix, & arrè- 115, & amegea Gerberol, qu'il prit & raia. De-la il porta le tent le maria- fer & le feu jusqu'aux portes de Paris, dont les habitants, quà ge de Mar- craignoient le pillage de leurs terres, témoignerent tant d'empressement pour la paix, que le roi, de peur de les aigrir, fut contraint d'écouter des propositions d'accommodement.

1dem, ibid. Henri renouvella fon hommage, & promit de ne plus inquiéter le comte de Toulouse, sans néaumoins renoncer à ses prétentions, qu'il ne céda absolument qu'en mariant au comte Raymond la princesse Jeanne sa fille, veuve de Guillaume II, roi de Sicile. On confirma les anciens traités: & pour affermir de plus en plus la bonne intelligence, on arrêta enfin le mariage de l'aîné des fils d'Angleterre avec l'aînée des deux filles que Louis avoit eues de la reine Constance. Le monarque Anglois infistoit fortement à ce que le roi donnât pour dot à la princesse les villes de Gifors & de Ros. de Ho- Neausle: les grands du royaume s'y opposoient; Louis de veden, ibid. p. son côté y avoit beaucoup de répugnance : il y consentit cependant, mais à condition que ces deux places seroient mifes en fequestre entre les mains de deux chevaliers du Temple, nommés l'un Toste de S. Omer, l'autre Robert de Pirou, qui ne devoient les livrer que lorsque le mariage seroit accompli. Marguerite, c'étoit le nom de la princesse,

429.

fut conduite en conféquence à la cour de son beau-pere sutur, pour être élevée par Robert de Neubourg, jusqu'à ce

qu'elle eût atteint l'âge nubile.

On prétend que cette réconciliation fut l'ouvrage des lé- Schifme dans gats d'Alexandre III, qui avoit besoin des deux rois pour les jet de relecopposer à Frédéric I, surnommé Barberousse. Ce sier prince, tion de deux papes, Ale-si connu dans l'histoire par ses démêlés avec les souverains ander ill a sander ill a pontifes, s'étoit vu forcé, pour obtenir la couronne impé- Victor IV. riale, non-seulement de baiser les pieds du pape, ce qui étoit d'usage, mais de lui tenir l'étrier, & de conduire par la bride, l'espace de neuf pas romains, la haquenée blanche que montoit le faint pere; cérémonial qui d'abord lui parut infolent & nouveau, qu'il n'envifagea ensuite que comme une vaine marque d'humilité chrétienne, mais que Rome regardoit comme une vraie preuve de sujétion. Adrien en prit occasion de publier dans toutes ses lettres, qu'il avoit conféré à Frédéric le bénéfice ou fief de l'empire romain. Il affecta même de faire exposer en public un tableau où Lothaire II 2étoit représenté aux genoux d'Alexandre II, tenant les mains jointes entre celles du pontife, avec une inscription dont le fens étoit : Le roi jure à la porte le maintien des honneurs de Rome, & devient vassal du pape qui lui donne la couronne . G.fl. Fnd. l. L'empereur n'apprit ces attentats qu'avec la plus vive indignation , & s'en plaignit amérement. Et de qui donc tient-il l'empire, répondit un cardinal, s'il ne le tient pas du pape ? Tel

étoit depuis Grégoire VII le stile de la cour romaine. On lit dans une lettre d'Adrien au roi d'Angleterre, en lui envoyant un anneau en figne d'investiture de l'Irlande : Tout le monde scait, & vous le reconnoissez vous-même, que l'Ir- Epist. 1. 1. 10. lande & toutes les isles qui ont reçu la foi, appartiennent au saint concil. fiege: vous pouvez en faire la conquête; nous vous le permettons: mais ayez soin de conserver en entier les droits de l'église , & de faire payer exaclement à S. Pierre un denier par an de chaque maison. On ne doit pas oublier que celui qui parle ainsi en maître des principautés & des royaumes, étoit le fils d'un La page 18. mendiant, & qu'il avoit été mendiant lui-même, errant de

PHia. Univ.

<sup>\*</sup> Rex venit ante fores jurans priùs urbis honores Post home fit papa , fumit , qued ante , coronam.

pays en pays, avant de pouvoir être reçu valet, ensuite moine au monastere de S. Ruf près d'Avignon. Devenu abbé de cette même abbaye, evêque d'Albane, enfin pape, il eut d'autant plus d'élévation dans l'esprit, qu'il étoit parvenu d'un état plus vil & plus abject.

L'empereur cependant ne dissimuloit qu'à regret les usurpations de la cour de Rome, & n'en avoit différé la vengeance. que parce qu'il étoit occupé ailleurs. Vainqueur enfin de la Pologne, de la Boliême & du Danemarck, il retourne en Italie, qu'il trouve toute en confusion par cette fureur de

parti, qui caractérifoit alors les élections des papes.

Radevic. ilid, c. 55.

Après la mort d'Adrien , vingt-deux cardinaux , fans attendre le confentement du clergé, des nobles & du peuple, élurent Roland, cardinal de S. Marc, qui prit le nom d'Alexandre III. Quelques autres, au nombre de cinq, de l'agrément de tous les ordres de la ville, intrôniserent Octavien, cardinal de fainte Cécile, qui fut nommé Victor IV :

Idem, ibid. ce qui causa un furieux schisme dans l'église. L'empereur se déclara en faveur de Victor, qui avoit pour lui l'usage ancien, suivant lequel le peuple étoit appellé à l'élection de fon pasteur. Les rois de France & d'Angleterre reconnurent Alexandre, moins encore pour se conformer au décret d'Innocent II, qui attribue aux cardinaux le droitexclusif d'élire les papes, que pour se venger de Frédéric, qui, par une fote & ridicule vanité, ne regardoit les rois & les princes

que comme ses premiers vassaux.

On eut d'abord recours aux conciles, pour terminer un différend où il s'agissoit de décider de la présérence entre le Hem. L. a. droit ancien ou le nouveau. Celui de Pavie, auguel Alexane. 60. dre refusa de se soumettre, sous prétexte qu'il étoit convoque par l'empereur, qui n'avoit aucun pouvoir sur lui, reconnut

Robert. de Victor presque tout d'une voix, & il sut souscrit par les rois Monte. an. de Hongrie, de Bohême & de Danemarck. Ceux de Beau-Guill, Neub. vais, de Neuf-marché & de Toulouse, se déclarerent pour Alexandre, dontils jugerent l'élection plus juridique. Victor y fut excommunié: mais il eut sa revanche à Lodi, où son

compétiteur fut frapé des mêmes foudres. Ce scandale affreux devint l'occasion d'une fanglante guerre, où l'Italie

perdit la plupart de ses privileges, & vit raser & démante-

ler ses principales villes. Alexandre obligé de se sauver de Rome à l'approche de

l'empereur qui le haissoit personnellement, se rettra en Fran- apud Baron. ce, où il fut reçu avec des honeurs extraordinaires. Les deux rois, Louis & Henri, allerent au-devant de lui jusqu'à Touci fur Loire, mirent pied à terre, se prosternerent pour recevoir sa bénédiction, prirent les rênes de son cheval, & le conduifirent tête nue jusque dans la tente qui lui avoit été préparée. C'étoit, comme on l'a dit, un cérémonial nouveau, mais qui ne regardoit pas plus particuliérement les fouverains pontifes, que les autres évêques leurs confreres. On lit dans Mathieu Paris, que le roi d'Angleterre tint la bride du cheval de l'archevêque de Sens, lorsque ce prélat p. 163. en descendit & lorsqu'il y remonta. Ce qui sut regardé, non comme un devoir, mais comme un acte de piété & de religion.

Les Impériaux alarmés du féjour d'Alexandre en France, proposerent une entrevue de l'empereur avec les deux rois & les deux papes. Victor y consentit, parce que son parti s'affoibliffoit chaque jour. Alexandre au contraire s'en défendit avec une fierté presque insultante , parce que Venise , 86. Duch. 1. Florence, & plusieurs autres villes d'Italie venoient de se 4-P-595déclarer pour lui. L'habile pontife fut enfin plus fort en négociant, que Frédéric en combattant. Ce prince, le plus vain des hommes, après dix-buit ans d'une guerre opiniatre, se vit force d'aller à Venise se jeter aux genoux du faint pere. pour luidemander publiquement le pardon du passé, & l'ab- Ibid. 1177. folution des anathêmes foudroyés contre lui : on remarque qu'il ne fut fait aucune mention de le réhabiliter. Alexandre, malgré l'obstination du monarque dans le schisme, n'alla point jusqu'à le déposer. Ce fut en même temps un trait de fagesse & une condamnation générale des prétentions chimériques de Gregoire VII. Ce fut ainsi qu'un prêtre, un vieillard infirme, four mettre fous fes pieds un ennemi furieux, & triompha fans autres armes que celles de l'excommunication, d'un empereur puissant & terrible: triomphe qu'il dut principalement à la protection de la France & de l'Angleterre.

AN. 1163. Nouvelles brouilleries entre les deux rois, affoupies d'abord, enlées par la protection corde à l'archevêque de Cantorbéri. apud Duch. t. 4. P. 428.

Tandis que ces scenes, également cruelles & scandaleuses, se passoient en Italie, l'empire François, toujours troublé par l'ambition de Henri, devint le théâtre d'une nouvelle guerre, dont voici le motif. On étoit convenu qu'auffi-tôt après le mariage de la princesse Marguerite avec le fils aîné fuite réveil- d'Angleterre, Gisors & Neausle seroient remis entre les mains du monarque Anglois. Ce prince, impatient de jouir, que Louisac- fit célébrer les noces des deux enfants, sans en rien communiquer au roi, & envoya fommer les deux chevaliers du Temple de lui livrer les deux places. Ce n'étoit qu'une pure céré-Guill. Neub. monie. Tout avoit été arrangé de concert avec les gouverneurs, qui désespérant de pouvoir justifier leur trahison, se refugierent en Angleterre, où l'on eut foin de les dédommager de ce qu'ils perdoient en France. Louis indigné de cette conduite, prit auffi-tôt les armes, & secondé des comtes de Champagne, de Blois & de Sancerre, fondit avec une armée fur le Vexin Normand; mais Henri avoit mis toutes fes villes en si bon état, qu'on ne put l'entamer d'aucun côté.

Idem, ibid. Les rois se trouverent plusieurs fois en présence. Tous deux s'estimoient, tous deux se craignoient: aucun n'osa risquer le fort d'une bataille. On proposa une treve qui sut suivie d'une paix momentanée. La jalousie des deux princes ne leur permit pas de demeurer long-temps en repos, & les deux Etats victimes de leur folle ambition, furent tour-à-tour des théatres d'horreur & de désolation. Henri sur-tout se plaignoit que Louis protégeoit tous ses vassaux rebelles, entre autres le célébre Thomas Becquet, fi connu dans l'histoire par fon zele, porté peut-être un peu trop loin, pour les immunités eccléfiaftiques.

Caractere du Prélat.

ab an. 1162. ad an. 1171. Polid, Virg. L 13.

C'étoit un homme d'une naissance médiocre, & d'une fortune très bornée, mais d'une représentation noble & agréable, d'un esprit mâle & courageux, d'une pénétration à laquelle tout cédoit, d'une fermeté que les plus grands obstacles n'étoient point capables d'ébranser. Henri qui l'aimoit. parce qu'il entroit dans tous ses plaisirs, l'avoit élevé à la dignité de grand-chancelier , & lui avoit confié l'éducation de son fils aîné. Heureux s'il en fût demeuré-là! mais le premier fiege d'Angleterre étant venu à vaquer, le monarque fe mit en tête d'y placer son favori. Thomas, sacré archevêque de Cantorbéri, changea tout-à-coup, & devint un autre homme. Ce ne fut plus ce courtifan mondain, magnifigue, somptueux, complaisant pour toutes les volontés de fon maître: ce fut un prélat dévot, simple dans ses habits, modeste dans ses équipages, austere dans ses mœurs, inflexible dans ses prétentions, qu'il soutint avec plus de zele que de lumieres, l'ennensi enfin de l'autorité royale, dès qu'il se

vit la seconde personne du royaume.

Un prêtre avoit commisun meurtre ; l'archevêque se con- Cause de sa tenta de le priver de son bénéfice. C'étoit en quelque sorte Hill. Quadriinviter les eccléfiastiques au crime, que de proportionner si pari. l. 1. c. peu la peine au délit. Aussi vit-on bien-tôt un second exem- 17, 18, 19. ple d'homicide renouvellé par un chanoine, qui en fut quitte de même pour quelques coups de discipline, & pour la perre de fon canonicat. Le roi faisi d'indignation, demanda que les deux coupables fussent remis entre les mains du magistrat, pour être jugés suivant les loix du royaume. Becquet refusa de les livrer, soutenant avec opiniâtreré, non-seulement que c'étoit à lui à en faire justice, mais encore qu'un prêtre ne pouvoit être puni de mort. Henri n'étoit point accoutumé à de pareilles résistances : il assembla aufsi-tôt un parlement, où, de l'avis de tous les pairs, il fut arrêté entr'autres articles, que les clercs accufés de crimes, viendroient répondre devant les justiciers du prince : qu'aucun archevêgue ou évêgue ne fortiroit du royaume fans la permission du monarque : qu'aucun vassal de la couronne ne pouroit être excommunié, qu'auparavant on ne s'adressat au roi ou à ses officiers pour en faire justice : que les prélats qui tiennent des fiefs du fouverain, suivroient les coutumes royales comme les autres barons, & affifteroient aux jugemens jusqu'à sentence de mort ou de mutilation de membres : qu'à la vacance d'un évêché ou d'une abbaye, les revenus en feroient mis en la main du roi, comme domaniaux : que les élections enfin se feroient dans la chapelle du palais, où l'élu prêteroit serment de sidélité, avant d'être

Personne ne réclama contre des loix si justes. Thomas

AN. 1161.

Ibid. c. 28.

80

lui même promit avec ferment de les observer : mais bientôt il s'en repentit, & Rome alors très attentive à étendre fes privileges, ne se fit pas beaucoup prier pour l'absoudre d'une obligation qui tendoit à l'affoibliffement des droits ecclésiastiques. Cette conduite du prélat, toute séditieuse qu'elle pouvoit paroître, fon entêtement, fes variations si choquantes pour un bienfaiteur, un ami, un maître, irriterent encore moins Henri, que l'entreprise du pontise contre les autres évêques ses confreres, qu'il excommunia pour avoir signé un réglement que la religion & la raison autorisent également. Alors le monarque ne ménagea plus rien. Becquet accusé d'avoir malversé, pendant qu'il étoit chancelier, fut cité à

Ibid. c. 25. la cour des pairs. Le fier prélat n'y parut que pour leur dénoncer qu'il ne les reconnoissoit point pour ses juges; qu'étant pere spirituel du roi & du royaume, il n'étoit justiciable ni de l'un ni de l'autre; que s'ils ofoient paffer outre, ils en-

courroient l'excommunication lancée contre ceux qui violent les privileges du clergé. On ne laissa pas néanmoins de le condamner comme parjure & traître. Tous ses biens & meubles furent confiqués au profit du roi. Tous les évêques enfin lui déclarerent qu'ils ne le reconnoissoient plus pour leur primat. Thomas appella de ce jugement à la justice

de Dieu, & s'enfuit en France.

Sa retraite

£. 23.

1. 2. 6. 7 , 9.

Louis reçut ses envoyés avec une distinction qui marquoit & fa récep-tion en Fran- autant de jalousse contre Henri, que d'estime pour la vertu du prélat perfécuté. Il est bien étonnant leur dit-il que le roi d'An-Hift. Quadr. gleterre ait pu oublier ces paroles du Pfalmifte: Mettez-vous en colere, & ne péchez pas. Sire, lui répondit un des députés, il s'en seroit peut être souvenu, s'il avoit out chanter à l'office aussi souvent que votre majesté. Le monarque sourit. Henri apparemment n'étoit pas dévot, & manquoit fouvent à complies. L'archevêque cependant, après avoir falué le roi à Soiffons, & l'avoir remercié de la protection dont il vouloit bien l'honorer, alla trouver le pape à Sens, & lui rendit compte des raisons qui l'avoient obligé de quiter l'Angleterre d'une maniere si peu convenable à la place qu'il occupoit. De-là il courut s'enfermer à l'abbaye de Pontigny, où il prit un habit de moine. Il y vivoit dans une douce tranquillité, quillité, lorsque le monarque Anglois, plus irrité que jamais, An. 1161. manda au chapitre général de Citeaux, que s'ils ne faisoient fortir le prélat de sa retraite, il chasseroit de ses Etats tous les Thom. 1. 2. c. religieux de leur ordre. Les bons moines épouvantés, envoyerent représenter au pontife l'embaras où ils se trouvoient. Qu'ils ne craignent rien, répondit Becquet, je vais fortir de leur maison: celui qui nourit les oiseaux du ciel, aura foin de moi. Le roi en effet lui fit offrir tel asyle qu'il voudroit choisir dans son royaume. O religion, s'écria-t-il dans le premier transport de son indignation: religion, où es-tu! Voilà ces gens que nous croyons morts au monde, qui redoutent les menaces du monde.

Louis étoit alors au comble de la joie. La reine venoit Ar. 1165. d'accoucher d'un fils, qui fut nommé Philippe & furnommé Dieu-donné, parce qu'il avoit été long-temps attendu. C'est Auguste. ce prince célebre à qui ses exploits ont mérité le glorieux furnom de Conquérant, que la postérité a rendu par celui d'Auguste. Rigord semble être le premier qui le lui ait donné, & les raisons qu'il en rapporte, ditunsavant moderne, sont Mim. de d'abord juger du goût de son siecle. Ce nom, si l'on en croit Leures, c. 8. l'auteur contemporain, a été donné aux empereurs qui aug- p. 132. menterent la puissance Romaine, du mot augeo : or qui peut mieux mériter ce titre que Philippe, par l'augmentation qu'il fit dans ses finances, par l'étendue qu'ildonna aux limites de fon royaume, par sa naissance enfin arrivée au mois d'Août, temps auquel on recœuille des grains, du vin & toutes fortes de biens en grande abondance? Le jeune prince eut pour pareins les abbés de S. Germain des Prés, de S. Victor & de fainte Génevieve : ses marreines furent Constance sœur du roi, comtesse de Toulouse, & deux veuves de Paris.

On reçut vers ce mêmetemps de fâcheufes nouvelles de la Palestine, où les affaires des chrétiens alloient de mal en pis. AN. 1166. Le roi, touché de leurs malheurs, tira pour les fecourir une groffe somme d'argent de son épargne, & mit une taxe pour rupture entre cinq ans fur tous les biens laiques ou eccléfiaftiques de son la France & royaume. Henri qui ne vouloit pas se laisservaincre en générosité, établit une pareille imposition sur tous ses Etats, & Monte, an. nomma un Anglois pour la porter à Jérufalem. Ce fut pour les 1166.

Tome II.

deux monarques un sujet de brouillerie. Louis, sur les remontrances de Josse, archevêque de Tours, prétendit que la Touraine étant un fief de la couronne, l'argent qu'on y avoit levé, devoit lui être remis & être envoyé de sa part. C'étoit en effet un ancien droit du fouverain, au nom duquel feul les ducs & les comtes pouvoient faire des levées : mais ce droit fembloit aboli, depuis que les duchés & les comtés étoient devenus des biens héréditaires & patrimoniaux. Ainfi le roi d'Angleterre y opposa constamment l'usage contraire. Malheureusement il s'éleva sur ces entrefaites un autre différend, toujours fondé fur les mêmes titres de feigneur suzerain & de vassal, qui arma enfin les deux nations l'une contre l'autre.

Guillaume surnommé le vieux, avoit dépouillé Guillaume Lica. Wid. VII fon neveu du comté d'Auvergne, qui étoit un arrierefief de la couronne, sous la mouvance directe & immédiate de l'Aquitaine. L'usurpateur, cité au tribunal du roi d'Angleterre fon feigneur, comme duc de Guienne, promit d'abord d'y comparoître, ensuite changea d'avis, & eut recours au roi de France comme au seigneur suzerain. Henri prétendoit que le vassal ne pouvoit se pourvoir à la cour du souverain, que dans le cas où le seigneur refusoit de lui saire justice: Louis soutenoit au contraire qu'il avoit droit de prononcer, indépendamment de toutes ces formalités préliminaires. Il y eut à ce sujet, & à l'occasion des levées de la Touraine, une entrevue des deux monarques, qui ne purent convenir de rien. On courut aufli-tôt aux armes. Chaumont. dans le Vexin François, surpris par Henri, sur brûlé avec tous ses environs. Louis eut sa revanche sur le Gué-saint-Nicaife & fur Andely , qu'il livra pareillement aux flammes. Mais bientôt ces hostilités furent suivies d'une treve , qui donna le temps au roi d'Angleterre d'aller foumettre quelques seigneurs rebelles en Bretagne.

Cette treve étoit à peine expirée, que les deux rois rentrerent en campagne, portant par-tout le fer & le feu, toujours néanmoins fans en venir aux mains, parce qu'ils se redoutoient plus encore qu'ils ne se haissoient. Cette guerre inquiétoit vivement Alexandre, qui défespéroit, tant qu'elle

dureroit, de pouvoir finir les affaires de l'église. Il envoya An. 1168. deux légats en France pour travailler à la paix; mais la par- Join. Salistialité des ministres Romains rendit la négociation inutile. ber. l. 2. epist. Louis, outré fur-tout contre le cardinal de Pavie, qui concluoit toujours en fayeur de Henri, se leva brusquement & lui dit en colere, qu'il étoit indigne de la commission dont on l'avoit honoré; qu'au-reste un roi de France n'avoit befoin d'aucun médiateur, encore moins d'un homme tel que lui ; qu'il sçauroit bien par lui-même conserver fes droits & se faire rendre ce qui lui étoit dû. Il fortit aussitôt de l'affemblée. & fut fuivi de tous les feigneurs de fon parti, entre autres d'Eudes de Bretagne, dont le roi d'An-

gleterre avoit deshonoré la fille, quoique sa niece.

Le pape instruit qu'on abusoit de son autorité, n'oublia rien pour appaifer le monarque François, rappella ses ministres & écrivit en même temps à l'archevêque de Cantorbéri, qu'il l'établiffoit fon légat en Angleterre, luiremettant toute fa puissance sur ce royaume. C'étoit, dit un célébre moderne, donner des armes à un homme très d'sposé à s'en servir. Le page 624. premier usage qu'il en fit fut de condamner les coutumes royales, & d'excommunier quelques seigneurs qui retenoient certaines terres de fon églife, menaçant le fouverain de le fraper des mêmes foudres, s'il ne rendoit aux évêques leurs anciens privileges. Ce coup étonna Henri: la crainte, non de l'anathême en lui-même, mais de ses suites, le contraignit enfin à faire demander la paix au roi par l'entremise des comtes de Champagne & de Flandre, qu'il sçavoit en grande confidération à la cour de France. On convint d'une conférence à Montmirail, dans le Maine, pour le jour de l'Epiphanie. Seigneur, dit Henri en abordant Louis, dans Gerraf. Doce jour où trois rois ont offert des présents au Roi des rois , je me rot. an. 1168. meis sous voire protection avec mes enfants & mes Etais. Il étoit accompagné de ses deux fils aînés, Henri & Richard.

Tout fut réglé à l'amiable. Le roi d'Angleterre renou- AN. 1169. vella fon hommage pour la Normandie avec les mêmes formalités & les mêmes obligations que fes prédécesseurs, Montmirail, Henri son fils aîné & gendre de Louis, en fit autant pour l'Anjou, le Maine & la Bretagne, qui étoit toujours un ar-

Daniel. t. 2.

Robert. de Mont. an. 1169.

riere-fief de la couronne. Le cadet, nommé Richard, imita l'exemple de son pere & deson frere pour le duché d'Aquitaine dont il avoit été pourvu, & fut accordé avec Alix, feconde fille de Louis & de Constance de Castille. Tous les châteaux du domaine royal furent restitués, tous les prisonniers rendus, tous les vassaux de Henri rétablis & reçus en grace, entre autres les comtes de la Marche & d'Angoulême qui lui avoient fait le plus de peine. Le roi de son côté rétablit le monarque Anglois dans tous les fiefs dont il l'avoit déclaré déchu, pour avoir pris les armes contre son souverain. La charge de grand Sénéchal de France, héréditaire dans la maifon de Henri, lui avoit été enlevée pour le même crime de félonie, & donnée depuis cinq ou fix ans au comte de Blois: 14cm, ibid. ce feigneur pour le bien de la paix dont il étoit un des médiateurs, voulut bien la remettre au jeune Henri, qui en fit les

fonctions quelques semaines après , & servit le roi à table. Tels furent les articles & les conditions de cette paix si glorieuse pour Louis, si humiliante pour Henri, qui pendant le cours de cette guerre avoit fait serment plus d'une fois de ne jamais rendre cet hommage.

Les deux cours étoient réunies: il ne restoit plus qu'à faire la paix de l'archevêque de Cantorbéri. Le prélat, confeillé par quelques perfonnes nobles & pieufes, parut tout-à-coup au milieu de l'affemblée, & se prosternant aux pieds du monarque Anglois, Seigneur, lui dit-il, j'implore votre clémence pour l'église de votre royaume: mes péchés ont causé son affliction: je remets tout le sujet de notre différend à votre discrétion, sauf l'honneur de Dieu. Voyez l'arrogant, s'écria le roit d'Angleterre, tout ce qui lui déplaira, il dira qu'il est contraire à l'honneur de Dieu. Mais, seigneur, ajouta-t-il en adreffant la parole au roi de France, pour montres que je ne veux en rienm'opposer à la gloire de la religion, voici ce que je demande : Que Becquet en agiffe avec moi comme le plus saint de ses prédécesseurs en a usé avec le moindre des miens, & je serai satisfait. Tout le monde applaudit à la modération du prince. Seigneur archeveque, dit Louis, voulez-vous être plus fage que les faints? L'inflexible pontife ne répondit autre chose, finon que ses prédéceffeurs avoient retranché plufieurs abus, & lui en avoient laissé beaucoup d'autres à réformer. Ces paroles révolterent

Hift. Quadr. L 2. C. 25.

l'assemblée. La conférence fut terminée, & les deux rois se retirerent fans le faluer ni recevoir fon falut.

AN. 1170.

On trouva cependant moyen de renouer la négociation . & l'accommodement se fit, mais à des conditions très dures pour Henri. Le pape, après bien des irrésolutions, s'étoit tion de Thoenfin déclaré hautement pour Becquet, & fe préparoit à avec Henrilancer tous les foudres de l'églife, si le monarque ne plioit fous le joug. Ce fut envain que ce prince essaya d'opposer fierté à fierté, & menaces à menaces. Nous necraignons rien, Codex vatie. lui dit un des légats ; nous sommes d'une cour accoutumée à com- l. 3. 1919. 6. mander aux empereurs & aux rots. Cette infolente réponse ne pouvoit qu'irriter un prince naturellement fier & colere : il diffimula néanmoins en habile politique. Il scavoit que le roi Louis & la reine son épouse étoient entiérement dans les intérêts de Thomas & du souverain pontife : il prit le parti de s'humilier, embrassa l'archevêque, & reçut sa bénédiction. Tout paroiffoit fini , & rien ne l'étoit. L'intraitable prélat , avant de s'embarquer pour l'Angleterre, envoya fulminer une nouvelle excommunication, non-sculement contre les évêques qui avoient fouscrit aux coutumes royales; maisencore contre tous ceux qui avoient affisté au facre du jeune Henri, couronné par l'archevêque d'Yorck; ce que Thomas prétendoit contraire au droit de l'archevêque de Cantorbéri. à qui feul il appartenoit, par le privilege de fa dignité, de

faire cette auguste cérémonie. Le roi à cette nouvelle entra dans une furieuse colere. Par les yeux de Dieu, s'écria-t-il, si tous ceux qui ont assissé au facre de non fils sont excommunies, je le suis donc aussi! Est-il drip. 1. 3. c. 8. possible qu'aucun de mes serviteurs ne me vengera d'un prêtre ingrat & rebelle qui trouble tout mon royaume? C'étoit mettre le poignard à la main de quiconque croiroit l'obliger en affaffinant le prélat. Aussi-tôt quatre chevaliers ou gentilshommes partent pour Cantorbéri, & vont massacrer le pontife au pied de l'autel. Ainsi périt, victime d'un zele amer, l'homme du monde dont la conduite a été le plus diversement interprétée. Les uns n'y ont vu que monsfrueuse opiniâtreté, que variations indécenies, qu'attentat horrible contre l'autorité royale qui en fit un martyr, lorsqu'elle pouvoit le punir ju-

Sa more. H:A. Quas

AN. 1170.

ridiquement comme rebelle (°). Les autres au contraire y admirerent un faint zele, un généreux attachement à l'honneur de l'églife, une conflance enfin digne des premiers fiécedes du chriftianifme. Le plus petinombre & le plus fenféc, eff de ceux qui enrendant juthice aux bonnes intentions de l'archevêque, reconnoiffent de bonne foi qu'il y eut trop de hauteur dans fon procéde, & trop d'inflexibilité dans fes prétentions. L'églife, en canonifant les vertus du faint, n'a point prétendu confactre les défauts & les vices de l'homme.

AN. 1171.
Pénitence
du roi d'Angleterre.
Codex vatic.
1. 5. epift. 88.

On ne voit pas qu'on ait fait juftice des meurriters. Rome chercha un objet plus diigne de fa colere, & ne s'attacha qu'au monarque Anglois, qui fur feul chargé de la honte & de Horreur de cet affaifinat. Obligé de jurefur les faints évangiles qu'il n'avoit ni voulu, ni commandé ce meurtre, il promit avec forment d'envoyer deux cents chevaliers à la décine de la Paletline, abrogea les coutumes royales, permit les appellations au faint fiege, s'engagea à refituer ou à faire refituer à l'églife de Cantorbéri tout ce qui avoit été usurpé fur elle; & pour garder une partie des formes de la printence canonique, il le laifla chaffer hors de la porte de l'églife, où il reçut l'abfolution à genoux, fans néanmoins ôter fes habits, ni être fulhafe fuivant la coutume.

An. 1171, 73. Révolte de fes enlants.

Le vieux Henri , jufque-là toujours aimé, refpecté, heurux, tomba tour-à-coup dans la haine, le mépris. & l'inforrunc. Tout conspira contre lui , fa semme, sesensans, ses vassaux, & les rois ses voitins. La crainte de l'excommunication dont il étoit menacé, l'avoirengagéa faire couronner son ainé, & à déclarer hautement que ce n'étoit plus lui , avoit pris la même précaution en une pareille circonstance: on n'en spavoit pas davantage dans ces temps de tenébres & d'ignorance. Le jeune monarque étoit un prince vif, dévoré d'ambition, auffi fier de son nouveau titre, qu'imparient d'en faire usige. On raconte que le jour de son facre, étant servi à table par le roi son pere, un seigneur, pour lui stire sa

Robert. de Monte, an.

<sup>\*</sup> On lie quelque part qu'il se trouva des docteurs dans Paris, qui soutinrene que non-seulement il avoit été justement puni par la perce de sa vie, mais même qu'il étoit dans les ensets. Herie, de Guinne, 2. p. lib, 1. p. 149.

cour, lui dit à l'oreille, qu'il étoit bien glorieux d'avoir un fi grand prince pour officier. Il n'y a rien là d'extraordinaire, répondit fiérement le jeune Henri, puisque je suis roi, fils de roi, & que mon pere n'est que le fils d'un comte. La cour de France sçut prositer de ces dispositions. La princesse Marguerite venoit enfin d'être couronnée reine d'Angleterre. Louis pria le vieux Henri de trouver bon qu'elle vînt passer quelque temps à Paris avec le jeune roi son mari. Le beaupere n'oublia rien pour gagner la confiance de son gendre. & ménagea fi bien fon esprit, qu'il l'engagea à demander le gouvernement ou de l'Angleterre, ou de la Normandie. On s'attendoit bien à un refus de la part d'un pere extrêmement jaloux du commandement: on y avoit pourvu. La France devenoit pour les deux époux un afyle où ils trouveroient un für moyen de se faire rendre justice.

La chose arriva comme on l'avoit prévu. Le jeune Henri furieux de n'avoir pu rien obtenir de fon pere , s'échapa Hored. apud une nuit & se fauva en France. Le roi assembla aussitôt les 430. feigneurs de son royaume : tous jurerent au fils du monarque Anglois de ne point pofer les armes , qu'il n'eût pleine fatisfaction fur tout ce qu'il demandoit : lui-même promit avec ferment de ne jamais faire aucune paix que de leur confentement. On courut donc aux armes de tous côtés. Les uns par intérêt, comme les comtesde Flandre, de Boulogne & de Blois, à qui on faifoit de grands avantages : les autres par animofité, comme plufieurs feigneurs Normands, Angevins & Bretons, qui cherchoient à se venger des mauvais traitements qu'ils avoienr reçus : quelques-uns par ambition, comme Richard duc de Guienne, & Geofroi défigné duc de Bretagne, tous deux freres du jeune roi, tous deux ennuyés de n'avoir que de vains titres fans réalité : quelques autres par jalousie, comme Louis, qui ne voyoit qu'avec dépit la prospérité de son vassal : ou comme la reine Eléonore, vivement piquée des infidélités de fon époux. On disoit en effet que ce prince avoit un peu trop de tendresse

pour Alix de France, qui avoit été promife au jeune Richard: qu'il en avoit même abusé, & que c'étoit le vrai motif

AN. 172, 73.

qui lui faisoit retarder le mariage de cette princesse.

Henri abandonné de sa famille, & près d'être attaqué de tous côtés, se trouvoit dans d'étranges perplexités. Il n'avoit plus de ressources que dans les trésors qu'il avoit amassés avec grand foin. Il fout les employer utilement, foit pour retenir quelques feigneurs, dont la fidélité commençoit à chanceler, soit pour lever une armée d'étrangers, n'osant plus se fier à ses sujets. Il prit à sa solde 20000 Brabançons \* : c'étoit le nom qu'on donnoit à des troupes de bandits, Flamands ou Allemands pour la plupart, qui couroient la Fran-

199.

Chron. S. Denis, t. 2. 2. ç. g.

Rigord. p. 21. Guill. Brito. Philip. L. t. P. 108.

ce, portant par-tout le fer & le feu, toujours prêts à combattre sous les enseignes des princes qui leur proposoient une Ex Biblioth. groffe paie. On les appelloit aussi Cottereaux . ou Rou-Memmian. fol. uers \* \* \* gens de compagnie, dit une ancienne histoire manufcrite, brigands, pillards, robeurs, larrons, infâmes, disfolus, excommuniés. Ils ardoient les monasteres & les églises où le peuple se retiroit, & tourmentoient les prêtres & les religieux, les appelloient Cantatours par dérision, & leur disoient, quand ils les battoient, Cantatours canter, & puis leur donnoient grands buffes & groffes gouces. Ce fut envain que les papes lancèrent contre eux tous les foudres de l'église ; ils ne purentêtre domptés que par les armes de Philippe Auguste. Le vieux Henri avec ses troupes attendit en Normandie de quel côté les ennemis porteroient leurs plus grands efforts, pour prendre fon parti suivant les circonstances.

> \* On croit qu'ils ont été ainsi nommés, parce que les principaux étoient du Brabant. Du Cange , au mot Brabanciones. \* \* On prétend qu'ils ont été appellés de la forte parce qu'ils étoient armés de grands couteaux, qu'on appelle en Touloufain des coutreis, Marca, I. 6. Hift. de Beharn, c. 14.

> \*\* \* Les uns tirent l'origine de ce nom du mot Latin Ruptarius, qui fignifie cout homme qui laboure ou cultive la terre, parce que les premiers routiers étoiene un vil amas de payfans qui furent d'abord armés par l'autorité du prince, qui retintent ensuite les armes par l'amour du pillage, ravageant les provinces, & vendant leur service à ceux qui les achetoient le plus cher. Les autres au contraire le dérivent simplement du verbe Latin rumpere, rompre, brifer, parce que ces brigands mettoient tout à feu & à sang. Quelques-uns le font venir de l'Allemand, Roos ou Ros, qui veut dire solde, parce que c'étoient des troupes payées pour faire la guerre. Quelques autres enfin prétendent que c'étoient des troues réformées, turmas ruptas, dimissas, qui , comme il arrive d'ordinaire, se rassembloient pour piller & ravager. Du Cange , au mot Ruptarius.

La faison permettoit à peine de se mettre en campagne, que le comte de Flandre, à la tête de ses troupes, s'avança vers les frontieres de Normandie, attaqua la ville d'Aumale, Roger de Hol'emporta d'affaut, & fit toute la garnison prisonniere avec ved. ibid. le comte, qui pour obtenir sa liberté, fut obligé de lui remettre toutes ses autres forteresses. De-là il alla mettre le siege devant le château de Drincourt, qu'il força; mais il y perdit le comte de Boulogne son frere, qui fut tué d'un coup de fleche. Louis de son côté pressoit vivement Verneuil, place alors très confidérable dans le Perche. Il y avoit outre le château, trois especes de villes, fermées chacune d'un bon mur, & entourées d'un fossé plein d'eau. La plus grande appellée le grand Bourg, après un mois d'une vigourcuse résistance, commençoit à manquer de vivres : elle demanda à capituler, promettant de se rendre dans trois jours, si elle n'étoit pas secourue. Les malheureux assiégés tinrent exactement parole, & se virent indignement trompés. Loin de leur rendre leurs ôtages, ainfi qu'on en étoit convenu, on fe faifit des principaux bourgeois qu'on emmena prisonniers : tout fut livré au pillage & aux flammes : traitement peu digne de leur fidélité & de la majesté d'un grand roi. On ne voit pas, si l'on en croit un historien Anglois, que Louis ait ménagé davantage sa gloire dans la retraite qui suivit ce procédé également cruel & honteux. N'ofant ni accepter la bataille que le roi d'Angleterre lui présentoit, ni tenter la désense d'une place qu'il venoit de conquérir, il se retira avec beaucoup de précipitation en France, & fut quelque temps fans rien entreprendre.

Cette inaction donna le temps au monarque Anglois de rétablir ses affaires en Bretagne, où le comte de Chefter & le seigneur de Fougeres avoient excité un soulévement général. Il y envoya les Brabançons, qui remporterent une victoire signalée sur les rebelles, & allerent aussi tôt investir Dol, où les deux chefs de la révolte s'étoient enfermés. Henri y accourut en personne, & les pressa si vivement, qu'il les força de se rendre prisonniers de guerre avec toute la garnison. Cet avantage, en réduisant les Bretons, alarma les princes ligués, qui en devinrent plus faciles à

Tome II.

AN. 1172,

écouter des propositions d'accommodement. Il y eut donc une entrevue des seigneurs des deux partis entre Gisors & Idem, ibid. Trie, où le vieux Henri fit des offres affez avantageufes, fi fes ennemis eussent voulu fincérement la paix. Il consentoit de céder à l'aîné de ses enfants la moitié des revenus du royaume d'Angleterre, avec quatre places de sûreté; ou s'il aimoit mieux, la moitié des revenus du duché de Normandie & tous ceux du comté d'Anjou, avec un plus grand nombre de villes: il offroit même avantage à Richard fon second fils pour le duché de Guienne, dont il avoit reçu l'investiture: enfin il abandonnoit au jeune Geofroy le domaine de la Bretagne, si le pape vouloit accorder la dispense pour le mariage arrêté depuis long-temps avec l'héritiere de cette belle province. Mais en faifant toutes ces cessions, il se réservoit le droit de justice dans les Etats qu'il cédoit, & prétendoit que ses fils lui seroient toujours soumis & obéissants comme à leur pere & à leur roi.

Ce n'étoit point là ce que les rebelles s'étoient proposé en Idem, ibid, prenant les armes. On fit naître des difficultés, Le comte de Leicester osa se répandre en plaintes & en reproches, qui dégénérerent enfin en des injures outrageuses au monarque Anglois, & porta l'infolence jusqu'à vouloir mettre la main à l'épée. Il s'éleva un grand tumulte. On se separa plus ennemis que jamais, & dès le lendemain il y eut une rencontre entre les Anglois & les François, où il y eut beaucoup de fang répandu. L'hiver cependant força les deux armées de se retirer dans leurs quartiers : le roi d'Angleterre profita de la circonstance, pour tâcher de mettre le pape dans ses intérêts. Ce prince autrefois si jaloux de son autorité, étrange effet de l'adversité sur les plus siers courages! Henri le plus orgueilleux des hommes, s'abaisse jusqu'à se reconnoître vassal. Ap. Patr. du faint fiege. Je me jete à vos genoux, dit-il à Alexandre, pour vous demander confeil. Le royaume d'Angleterre est de votre jurisdiction ; & quant au droit séculal , je ne releve que de vous. Oue l'Angleterre éprouve maintenant ce que peut le souverain pontife: puisqu'il n'use point des armes matérielles, qu'il

défende le patrimoine de faint Pierre par le glaive spirituel. C'est à tort que les souverains se plaignent des entreprises de

Bief. epift. 136.

73.

Rome: ce sont eux-mêmes qui ont forgé les chaînes qu'elle a voulu leur donner.

Alexandre flaté de l'hommage d'un grand roi, menaça les enfants rebelles de tous les anathêmes, si dans quinze jours ils ne rentroient dans l'obéissance. Mais le jeune Henri faifoit plus que des menaces; il foulevoit toute l'Angleterre, & mettoit le royaume en combustion. Guillaume, roi d'Ecosse, gagné par les séditieux, y étoit entré avec ses troupes & v exercoit d'horribles ravages. Le comte de Leicester y passa aussi avec une nombreuse armée de Flamands, & s'empara de plusieurs places. Richard de Lucy, général des troupes du vieux Henri, n'étoit point en état de faire face en même temps à tant d'ennemis réunis : il eut recours à un stratagême qui lui réuffit : il feignit de vouloir fondre fur l'Ecosse: diversion qui obligea Guillaume à sortir d'Angleterre pour aller au secours de ses peuples. L'habile général revient aussi-tôt sur ses pas , fond sur le comte de Leicester , le défait, le prend prisonnier, & l'envoie au roi d'Angleterre en

Normandie. Henri de son côté ne demeuroit pas oisif. Vainqueur des AN. 1174. Angevins, qu'il força de rentrer dans le devoir, il alla mettre le siege devant Vendôme, & le prit d'assaut au bout de huit jours. Delà il se rendit dans le Poitou, reprit les villes qui avoient abandonné ses étendards, & rabattant par la Saintonge, il la réduisit sous le joug avec sa capitale, qui ne capitula cependant qu'après avoir vu ses tours renversées par les machines alors en usage. Tant d'avantages rafermi- Roger. de rent fon parti, & lui procurerent une treve, qui devoit durer Hoved 10m. 4.

jusqu'après les fêtes de Pâque. Ce terme ne fut pas plutôt expiré, que le roi d'Ecosse fondit fur l'Angleterre, où il mit tout à feu & à fang. Le jeune Henri toujours obstiné dans sa révolte, équipoit en même temps, de concert avec le comte de Flandre, un grand nombre de vaisseaux pour y transporter une nombreuse armée. Ces prodigieux apprêts alarmerent le vieux Henri qui regardoitétous ces troubles comme une juste punition de l'affaffinat auguel il avoit donné occasion : il entreprit de regagner l'estime de ses sujets, par une action plus édifiante

AN. 1174. & feq.

que décente dans un grand roi. Au défaut des meurtriers Idem, p. 538 qu'il avoit cachés pendant plus d'un an, & qu'il fit ensuite évader, il résolut d'être lui-même la victime, & de racheter la confiance des peuples par un peu de honte & par quelques coups de fouet. Il part de Normandie, revêtu d'un fac de pénitent, arrive à Cantorbéri, marche nue tête, nuds pieds jufqu'au tombeau du faint archevêque Thomas. Là il fe profterne, le visage collé contre terre, crie miséricorde, se dépouille de ses habits, & recoit cing coups de discipline de la main de chaque évêque, de chaque abbé & de chaque moine qui s'y trouverent. L'hiftoire remarque qu'ils étoient en grand nombre. Pendant cette cérémonie, aussi cruelle qu'humiliante, l'évêque de Londres haranguoit le peuple & s'efforçoit par toutes fortes de raifons de lui perfuader que le monarque n'étoit ni auteur, ni complice du meurtre de Becquet.

Cette pénitence, plus digne d'un anacorete que d'un prince, produifit un effet merveilleux. Les Anglois contents d'avoir vu ruisseler le sang des épaules de leur roi, lui rendirent toute leur estime, & lui fournirent à l'envi de quoi mettre une armée sur pied. Alors tout changea de face, & les princes ligués échouerent de tous côtés. Le jeune Henri arrêté par les vents contraires, ne put descendre en Angleterre, & se vit forcé de recourir à la clémence de son pere. Idem, ibid. Le roi d'Ecosse fut vaincu & fait prisonnier dans une bataille

qu'il hasarda mal-à-propos. Louis fut obligé de lever le siege de Rouen, qu'il avoit formé pendant l'absence du monarque Anglois. Le duc de Guienne, Richard repouffé jusque dans ses derniers retranchements, n'eut d'autre parti à prendre que d'aller se jeter aux genoux de son pere & de lui demander pardon : exemple qui fut imité par Geofroi . le cadet de tous, trop foible pour réfister à une puissance sous laquelle tout commençoit à plier.

Treve entre les deux rois, fuivie de la paix.

Tant de succès firent bientôt conclure une treve, qui sut enfin suivie de la paix. Les deux rois eurent une entrevue le jour de la faint Michel, entre Tours & Amboife, où le traité d'accommodement fut figné avec une égale satisfaction de part & d'autre. Les principaux articles furent : qu'il y auroit une amnistie générale; que Louis remettroit au monarque Anglois toutes les places qu'il lui avoit enlevées; qu'on rendroit réciproquement tous les prisonniers, à la réserve du roi 4 2 . 6. 37. d'Ecosse, du comte de Leicester, du comte de Chester, & du feigneur de Fougeres, que Henri ne voulut jamais relâcher; que le jeune Henri auroit deux places fortes en Normandie, avec une penfion de quinze mille livres de l'Anjou; que Richard auroit pareillement deux villes de sûreté en Poitou, avec la moitié des revenus de cette province; enfin que Geofroi, en faveur de la duchesse qu'il devoit épouser, partageroit avec fon pere les revenus du duché de Bretagne. Les deux princes cadets renouvellerent leur hommage pour les principautés qu'ils tenoient du roi leur pere: l'ainé vouloit aussi le faire pour le royaume d'Angleterre ; mais Henri ne le permit point, parce que le jeune prince portoit la qualité de roi : il le contenta de lui faire jurer qu'il feroit toujours fidele & obéiffant.

Ainfi finit une guerre dont les commencements n'annonçoient rien que de funeste pour Henri, mais où il se montra véritablement digne du trône qu'on lui disputoit, par une rare prudence soutenue de toutes les grandes qualités qui font le héros. La réflexion acheva de reconcilier entiérement les deux rois. L'Anglois craignoit ses enfants toujours portés à la révolte: le François, dont la fanté s'affoibliffoit chaque jour, ne vouloit point laisser de guerre à son fils qui avoit à peine douze ans. Tous deux ne s'occuperent plus que du foin de maintenir leurs Etats en paix : s'il s'élevoit quelque différend entr'eux, ils nommoient des arbitres pour le terminer à l'amiable. Il en furvint un qui les auroit infailliblement brouillés, si la politique n'eût arrêté l'effet du ressentiment.

Il y avoit quelques années qu'Alix de France avoit été AN. 1177. promife au jeune Richard. Une des conditions du traité fut que la princesse feroit élevée à la cour du roi son beau-pere; diferend şui aucune · jusqu'à ce qu'elle eût atteint l'âge nubile. Ce temps étoit ar- foire facheurivé. Henri cependant ne se pressoit pas de faire célébrer le se. mariage, ce qui fit courir de mauvais bruits fur les motifs de ce délai. Louis s'en offensa: mais ses inclinations pacifi- Hoved, apud ques & l'amour de ses peuples l'empêcherent de recourir Duch. 1. 4. p.

aux armes. Il s'adressa au pape, qui ordonna au cardinal de faint Chryfogone, son légat en France, de mettre en interdit tous les Etats du prince Anglois, s'il ne donnoit satisfaction au roi son souverain. Il y eut à ce sujet une conférence à Ivry, ou, selon d'autres, à Nonancourt sur la riviere d'Eure. Henri confentoit de faire épouser la princesse à son fils, pourvu qu'on lui donnât pour dot la ville de Bourges avec toutes ses dépendances, selon qu'il avoit été stipulé par le traité d'union. Il demandoit en outre le Vexin François, que le roi, disoit-il, avoit promis à la reine Marguerite, femme du jeune roi Henri. Mais Louis ne convenoit d'aucun de ces faits: ainfi l'on ne put rien conclure là-deffus. Telle fut cependant l'adresse du légat, qu'après avoir en-

Nouveau traité de paix entre les deux monarques.

gagé les deux monarques à renvoyer le jugement de cette affaire au fouverain pontife, il fout encore leur perfuader d'oublier tous les fuiets de mécontentements. & de conclure une nouvelle croifade pour le fecours de la Palestine. Ils firent un traité, où ils réglerent fort en détail tout ce qu'ils devoient faire pour maintenir la bonne intelligence entre eux. Le préambule sur-tout mérite d'être remarqué. Nous Lien, ibid, voulons, difent-ils, que tout le monde scache, que telle est & telle sera désormais notre amitié, que chacun de nous désendra la vie de l'autre, ses membres, sa dignité, ses biens, Moi, Henri, j'aiderai de toutes mes forces Louis, roi de France, mon seigneur: moi, Louis, je secourrai de tout mon pouvoir, Henri roi d'An-

gleierre, mon homme & mon vassal: sauf néanmoins la foi que

nous devons réciproquement à nos vassaux, tant qu'ils nous seront fideles.

Les deux rois conviennent d'abord que chacun demeurera en possession des terres & domaines, dont il se trouve actuellement faifi. On n'en excepte que l'Auvergne, Châ-Idem, ioid. teau-Roux, & quelques autres petites seigneuries. Ils nomment ensuite des arbitres pour juger en dernier ressort tous les différends qui pouroient s'élever entre eux. C'étoient ducôté de la France, les évêques de Clermont, de Nevers, de Troies, le comte Thibaud, Robert de Dreux & Pierre de Courtenai, freres du roi; & du côté de l'Angleterre les évêques du Mans, de Périgueux, de Nantes, Maurice de

Craon, Guillaume Maingot & Pierre de Monrevel, Ils prennent ensuite les mesures les plus convenables, non-seulement pour assurer le succès de la guerre sainte qu'ils projetoient, mais encore pour mettre leurs Etats à l'abri de toute infulte pendant leur absence.

Cependant cette pieuse ligue n'eut aucune suite, sans qu'on en puisse deviner la véritable raison. Il paroît que ce sut moins la faute de Louis, roi très chrétien, que celle de Henri, prince plus politique que dévot. Le monarque Anglois partit auffi-tôt pour le Berri avec une grande armée . & s'empara de Château-Roux, qu'il donna à Bandouin de Revers, en lui faisant épouser l'héritiere de ce comté. De là il s'avança vers Grandmont, où il fut reçu par Albert, comte de la Marche, qui lui vendit sa seigneurie, movennant une somme de quinze mille livres d'Anjou, vingt mulets & vingt palefrois \*. Tranquille enfin du côté de la France, il fut touché du défir de retourner en Angleterre, & envoya des ambaffadeurs au roi pour lui demander des lettres de protection. Elles lui furent accordées en ces termes : Nous Louis, roi des François, voulons que tout le monde scache que nous prenons sous notre garde toutes les terres du roi d'Angleterre, qui sont situées dans notre royaume. Ainsi toutes les fois que ses baillifs d'au delà de la mer le requerront, nous leur donnerons conseil & secours pour la défense de ces mêmes domaines. Tel étoit jusque dans un gouvernement presque tout féodal, le respect des plus grands vaffaux pour la majesté du trône : telle leur confiance dans l'autotité de ces mêmes rois avec lesquels ils difputoient souvent de richesses & de puissance.

Idem apud cumd. p. 435.

Louis fur ces entrefaites se vit obligé de marcher contre An. 1178. le comte de Clermont, qui secondé du comte du Puy & du Le roimarvicomte de Polignac, pilloit & ravageoit les terres de l'E- de l'églife de glife. Il leur livra bataille, les défit, les emmena prisonniers, Clermont. & ne les relâcha qu'après leur avoir fait jurer qu'ils cesseroient leurs brigandages. Le comte de Châlons perfécutoit les religieux de Cluny, dont il maffacra un grand nombre :

<sup>\*</sup> Il y a chevaux de plusteurs manieres, à ce que li uns sont destrier grand pour le combas, li autres sont palessoi pour chevaucher à l'asse de son corps, ii autres sons roucis pour sommes portes, Brunce, Latin, 2. parc. Thesaur, c. 155.

le châtiment fut encore plus terrible. Le roi lui enleva faint Vincent, ensuite Châlons, enfin toute sa seigneurie, dont il Regne de Louis donna une moitié au duc de Bourgogne, & l'autre au comte de Nevers. Ce dernier peu effrayé de l'exemple, fouleva les bourgeois de Vézelav contre l'abbé leur feigneur. Le monarque y accourut, & n'eut qu'à paroître pour réprimer les rebelles, qui forcés de payer foixante mille fous d'amende, promirent avec ferment d'être toujours foumis. Le comte cependant n'abandonna point ses mauvais desseins contre les moines, & la peur de Dieu par lui oubliée, leur soustrait & tollit leur viande. Quand les bons peres se virent en tel point qu'ils n'avoient que manger, ils s'en allerent tous à Paris se jeter aux pieds du roi. Ce bon prince, sensible à leur misere, prit en main leur cause, & contraignit leur persécuteur de leur rendre la nouriture & la paix.

Le tumulte des armes & les embaras inféparables de tou-

lerinage à fon fils,

tes ces expéditions militaires, n'empêchoient point le mo-Il fait vou narque de veiller à l'éducation du prince du royaume. C'est d'aller en pé- le nom qu'on donnoit alors à l'héritier présomptif de la cou-Cancobéri, à ronne \*. On avoit mis auprès de lui tout ce que la France Poccasion de avoit de plus habiles maîtres, foit dans les sciences qui la maladie de éclairent l'ame, foit dans les exercices qui donnent la grace du corps. Tandis que ceux-ci travailloient à en faire un cavalier accompli, Robert-Clément de Mets, l'un des plus confidérables feigneurs de la cour. & des plus honnêtes hommes de son siecle, le formoit aux vertus qui font les grands rois. Louis, charmé des rapides progrès du jeune prince, prenoit des mesures pour l'associer au trône, lorsqu'un accident facheux fit retarder cette cérémonie.

Rigord, apud Duch. tom. 5. Pag. 5.

Philippe emporté par l'ardeur de la chasse, s'égara dans la forêt de Compiegne. Il erroit feul à l'aventure pendant une nuit très obscure, lorsqu'il aperçut une espece d'homme fauvage, d'une taille extraordinaire, d'une figure hideuse. tout noir de la fumée du charbon, ayant une hache fur fes épaules . & foufilant de la braife allumée qu'il portoit dans

<sup>\*</sup> On l'appelloit Damoifel, sous le regne de Philippe I. Si assentla une fois le toi son conscil, pour seavoir qu'il avoit essuire, auquel conseil le Damoisel Louis le Grot parla, Hill, Franc, manuler, in Biblioch, Memmian, an, 1095.

un vase. Les ténebres redoublant l'horreur de ce spectable, Philippe, qui avoit au-plus quatorze ans, fut faifi de frayeur. Le courage cependant ne l'abandonna point. Il aborde le spectre affreux, se fait connoître, & lui ordonne de le conduire au château, où l'on étoit dans d'étranges inquiétudes. Cette effroyable aventure laissa de fàcheuses idées dans l'esprit du jeune prince. Le même jour il fut pris d'une fievre fi violente, que l'on commença bientôt à craindre pour fa vie. Les transports & les délires dont elle fut accompagnée, achevoient d'ôter toute efpérance.

Le roi, dans sa douleur extrême, se souvint de son bon ami Thomas Becquet, dont on racontoit des miracles fans nombre. Il espéra que ce saint martyr dont il avoit toujours été le protecteur, ne lui refuseroit pas son secours dans les alarmes où il se trouvoit. & sit vœu d'aller visiter son tombeau. Il partit auffi-tôt, fuivi de Philippe, comte de Flandre : de Baudouin , comte de Guines ; de Henri , duc de Louvain; de Guillaume, comte de Mandeville, & de plufieurs autres barons du royaume, s'embarqua au port de Witfand, & arriva heureusement à Douvres, où le roi d'Angleterre le reçut avec de grands honeurs comme son cher scigneur Hoved. and & fon ami. Dès le lendemain il se rendit à Cantorbéri, & profterné devant la tombe du faint archevêque, il demanda avec larmes la fanté d'un fils qui faifoit les plus cheres espérances de l'empire François. Le pieux monarque accompagna sa priere d'une riche offrande. C'étoit une coupe d'or d'un travail admirable, & une rente perpétuelle de cent muids de vin qui devoient se prendre tous les ans sur la maifon royale de Poissy, & être rendus en Angleterre aux frais du toi. Il y ajouta une exemption de tous péages pour toutes les chofes que les religieux qui desfervoient l'église du faint martyr, viendroient acheter en France. Ce qui fut confirmé par une autre charte, qu'il fit sceller par le chancelier Hugues de Puteaux.

L'inquiétude de Louis ne lui permit pas de demeurer plus de cinq ou fix jours dans ce voyage entrepris par piété. Il revint en toute diligence à Douvres, mit à la voile le même jour, & en moins de vingt-quatre heures aborda aux ports

Tome II.

Roger, de Duch. tom. 4.

AN. 1170 Ibid. 5.

de Flandre, où il aprit que la guérifon de fon fils avoit rendu aux peuples toute leur joie. Alors il reprit son premier desfein de l'affocier à la couronne, & fixa cette cérémonie à la fête de tous les Saints. Rien n'y manqua pour la rendre la plus auguste du monde, que la présence du roi, qu'une attaque d'apoplexie arrêta à faint Denis, où il s'étoit rendu pour v faire ses dévotions.

On prétend que pour y mettre plus d'ordre, Louis choisit

Sacre de Philippe-Auguite.

parmi les pairs du royaume, ceux qui formerent depuis ce corps si célebre dans toutes les histoires, sous le nom des douze pairs de France: corps auguste qui composoit comme le conseil souverain de la nation, & qui par la suite, eut feul le droit d'affitter aux audiences du parlement, aux lits de justice, aux sacres & aux autres cérémonies d'éclat. Il est dumoins certain que le jeune Henri, roi d'Angleterre, foutenoit la couronne du nouveau monarque en qualité de duc de Normandie, que le comte de Flandre portoit l'épée royale, & que les autres ducs & comtes précédoient ou suivoient le jeune roi, selon les différentes fonctions qu'ils avoient à remplir. Maison ne voit pas que les fix pairs eccléfiaftiques y aient eu aucune distinction ou préséance sur les autres prélats leurs confreres. On lit simplement que l'archevêque de Rheims, Guillaume de Champagne, cardinal du titre de fainte Sabine, frere de la reine, conféra l'onction royale au prince son neveu; qu'il étoit affisté des archevêgues de Tours, de Bourges, de Sens, & de presque tous les évêques de France; enfin qu'il scut profiter de la puissance & du crédit où étoit alors sa maison, pour acquérir à son église le droit de facrer nos rois. La déclaration qui lui astribue une préroga-

Mariage du icune roi avec Ifabelle de Hainaut.

dre III.

Ce facre fut suivi d'une autre cérémonie qui mit le comble à la joie publique, c'est-à-dire, de la célébration du mariage de Philippe avec Ifabelle, fille de Baudouin IV, comte Rigord. apud de Hainaut. La princesse descendoit en ligne directe d'Er-Duch, c. 5, 6, mengarde, fille aînée du malheureux Charles, duc de Lorraine, frere de Lothaire II, & oncle de Louis V. Les François adoroient encore la mémoire des princes Carlovingiens.

tive si glorieuse, est consirmée par une bulle du pape Alexan-

AN. 1179.

qu'ils apelloient communément les grands rois. On ne pour exprimer quels furent leurs transports, lorsqu'ils aprirent que les deux maisons royales se réunissoint, & que le sang de Charlemagne s'alloit à celui de Hugues Capet. Le comte de Flandre, Philippe d'Alface, oncle de la nouvelle reine, avoit tellement à cœur cette belle union, qu'il n'oublia rien pour la rendre avantageuse au jeune roi, soit en lui s'afant transmettre tous les droits de la maison de Hainaut, soit en lui cédant de son ches se comte d'Artois.

La jeune reine fut épousse à Bapaume, de-là conduite à faint Denis, où elle fur couronnée avec le roi son mair, qui se fix facere de nouveau par les mains de l'archevèque de Sens. Il arrive en cette occision un accident, qui par l'heureuse prévention des peuples en faveur du jeune prince, eu un très bon effet. Un des officiers destinés à carter la soule, ou à impôter tilence, ou à donner quelques ordres, en maniant une baguette qui étoit la marque de son office, castia d'un seul couptrois lampes de verre, dont l'huile inonda le roi & la reine. On en conclut que Dieu, par cette onstiton d'abondante, vouloit marquer qu'il répandoit la plénitude na bondante, vouloit marquer qu'il répandoit la plénitude

de ses dons sur les deux jeunes époux. Le nouveau monarque fignala les commencements de fon regne par trois célebres édits. Le premier condamne les hérétiques au feu : le second ordonne de précipiter tout vivant dans un lac ou dans un fleuve, quiconque aura ofé blafphêmer le faint nom de Dieu: le troisieme enfin bannit de la cour & de tout le royaume les bateleurs & les farceurs, qui ne servent qu'à corrompre la pureté des mœurs. On a vu des princes, dit Rigord, donner à des jongleurs au bout de fept ou huit jours, des habits imaginés avec beaucoup de peine, ornés de différentes fleurs artistement travaillées, & du prix de vingt à trente marcs d'argent : somme qui suffiroit pour nourrir vingt à trente malheureux pendant une année. Philippe, perfuadé que donner aux histrions, c'est immoler aux démons, ordonna que déformais sa garderobe seroit pour les pauvres. Il marcha ensuite contre quelques seigneurs, qui profitant de sa jeunesse & de leur puissance, s'é-

Lien . ilil

Ibid. p. s.

Ibid.p. 214

toient emparés de plusieurs terres de l'église. Les principaux AN. 1179. étoient Gui, comte de Châlons-sur-Sône, Ebles, seigneur

de Charenton, en Berri, & Humbert fire de Beaujeu. Philippe n'eut qu'à paroître pour les faire rentrer dans le devoir. Tous vinrent lui demander pardon, promirent de restituer.

& offrirent telle satisfaction qu'il voudroit leur imposer. Louis cependant perdoit insensiblement l'usage de ses AN. 1180.

membres, & s'affoibliffoit chaque jour. Il mourut à Paris, Mort de Louis VII. dans la foixantieme année de fon âge, après un regne de quarante-trois ans, un mois & dix-huit jours depuis la mort de son pere. Il fut enterré avec tous ses habits royaux en l'églife de l'abbaye de Barbeau, qu'il avoit fondée avec une magnificence vraiment royale, à deux lieues de Melun. La Mer des hist, royne sa femme, dit un ancien historien, fu faire sur lui une

Phil. Aug. P. tombe d'or & d'argent, ornée de pierres précieuses, & de merveilleuse œuvre & riche. Charles IX. ayant eu la curiosné de faire ouvrir ce tombeau, le corps fut trouvé tout entier. Il avoit au cou une croix d'or, & aux doigts trois ou quatre an-Le Gendre, neaux. Charles fit préfent de la croix, & garda long-temps

page 116. les bagues en mémoire de ce prince, le meilleur & le plus vertueux qui eût encore régné fur la France.

On n'en trouve pas néanmoins un portrait fort avantageux dans la plupart de nos historiens modernes. Les uns Dan. t. 1. nous le repréfentent comme un très bon prince, mais d'un P. 654, 655. génie médiocre, hardi dans le projet, peu constant dans l'exécution, timide dans le danger jusqu'à l'éviter aux dé-

Le Gendre, pens de sa gloire, trop simple enfin & dans ses manieres & 1. 2. p. 363. dans sa conduite. Les autres nous le dépeignent comme un roi fans malice, un mari ombrageux, un voifin inquiet, un homme trop crédule. Mais l'intrépidité qu'il fit paroître dans cette célebre journée où il se défendit seul contre plusieurs Sarazins qui le poursuivoient, la fermeté avec laquelle il foutint les prérogatives de sa couronne vis-à-vis de l'empereur d'Orient, la droiture de son esprit, la candeur de ses mœurs, les auteurs enfin qui ont écrit de fon temps, nous

le tracent fous d'autres couleurs. Un anonyme, fur-tout, lui apud Duch. 1. donne toutes les qualités de l'honnête homme, & toute la modération du sage. Peu versé dans les belles-lettres, mais

135.

comparable aux plus grands philosophes, généreux, bienfaifant, ami de la justice, il fut, dit-il, le protecteur des loix & le pere du peuple. On vit fous fon regne de nouvelles villes élevées, les anciennes réparées, plufieurs vaftes forêts abattues & cultivées, grand nombre d'églifes édifiées, quantité de monasteres bâtis & richement fondés dans toute l'étendue du Royaume. C'est sans doute ce qui l'a fait comparer à David & à Salomon, & ce qui lui a mérité le furnom de Pieux ou Pieux, comme on parloit dans ce temps-là: titre qu'il dut également à fa religion & à fon Lud. VII, ibid. amour pour ses sujets. Celui de Louis le jeune ne lui a été donné que pour le diffinguer de son pere, avec lequel il régna quelques années.

On lui fit un crime de la perte de la Guienne, qui fut, dit on, une plaie mortelle pour la France. Mais devoit-il garder Eléonore, s'il est vrai, comme le disent quelques historiens, qu'elle le deshonoroit par ses prostitutions? Ou pag. 440. s'il la renvoyoit, pouvoit-il avec justice retenir sa dot & la dépouiller de l'héritage de ses peres? Il est du-moins constant qu'il en réfulta un bon effet dans l'Etat. Les vaffaux de la couronne, jaloux de l'élévation de Henri, se réunirent aux rois leurs feigneurs, & fans le vouloir, concoururent à leur agrandissement. Un reproche peut-être plus fondé, seroit d'avoir foutenu les princes Anglois dans leur rébellion contre leur pere ; mais ce n'est pas la premiere fois que la politique a scu profiter du crime, sans toutefois l'approuver. Les historiens d'Angleterre sont les seuls qui assurent qu'il le confeilla: nos écrivains gardent là-dessus un profond silence, ce qui rend le fait au-moins douteux.

Duch. t. 4.

Louis eut trois femmes, Eléonore de Guienne, qu'il répudia pour cause de parenté; Constance de Castille, qui mourut en couche la deuxieme année de son mariage; & Adele ou Alix de Champagne, qui lui furvécut plufieurs années. Il eut de la premiere deux filles, Marie femme de Henri I, comte de Champagne, & Alix mariée à Thibaud, 81. p. 415. comte de Blois & frere de Henri. La seconde sut mere de deux princesses. Alix la cadette mourut en bas âge : Marguerite l'aînée épousa en premieres noces Henri, dit au court-

Ses enfants.

AN. 1180. Ibid.

mantel, roi d'Angleterre, & en secondes, Béla roi de Hongrie. Devenue veuve de ce dernier, elle alla mourir à Acre en Palestine, dans l'exercice de toutes les vertus chrétiennes. La troisieme lui donna un fils qui lui succéda sous le nom de Philippe-Auguste, & deux princesses, que leurs aventures ont rendues célebres dans l'histoire. L'une nommée Adele comme sa mere, sut fiancée à Richard, duc de Guienne, qui depuis n'en voulut plus, fous prétexte que le vieux Henri fon pere en avoit abusé. Le roi Philippe-Auguste la maria dans la fuite à Guillaume, comte de Ponthieu. Agnès la plus jeune, accordée d'abord avec Alexis Comnene, affocié à l'empire d'orient, ensuite mariée à l'usurpateur Andronic, parent & meurtrier de ce jeune prince, ne dédaigna

point d'être la femme d'un fimple gentilhomme, nommé

Un auteur contemporain de Louis le jeune, lui fait l'hon-

Théodore Branas. On dit qu'avant de s'épouser, ils vécurent long-temps ensemble comme s'ils eussent été unis par les liens du mariage.

Reffriction Fondation de

anni 1168.

neur de le placer parmi les législateurs. Mais quelles loix que celles qui femblent autorifer les abus, lorsqu'elles devroient les extirper! Telle est entre autres la fameuse orfainte Gene. donnance de ce prince, qui défend de permettre le duel pour une dette qui n'excédera pas cinq fous : monument authentique de Chron. anon. la foiblesse du gouvernement & de la barbarie du siecle. Duch t. 4. P. L'une & l'autre paroiffent d'une façon encore plus marquée VII. in charta dans l'histoire de la fondation de l'abbaye de fainte Genevieve de Paris. Le pape Eugene III étant venuen France pour don-

ner au roi les marques de fon pélerinage en Palestine, voulut officier dans l'églife si célebre sous le nom de l'illustre patrone de la capitale de l'empire François. Elle étoit alors desservie par des chanoines que la recommandation du roi Robert avoit soustraits à la jurisdiction de l'ordinaire, & soumis immédiatement au faint siege. Un riche tapis de soie que Louis envoya pour couvrir le prie-Dieu du fouverain pontife, devint un grand sujet de discorde entre les ecclésiastiques François & Romains. Ceux-ci voulurent s'en emparer, comme d'un don fait à leur maître : ceux-là prétendirent au-contraire

qu'il devoit leur demeurer comme un présent fait à leur église.

P. 421.

On en vint aux mains, & les officiers du faint pere furent très mal menés. Le monarque entreprit de se mêler de la querelle, croyant l'apaifer par son autorité. Mais les esprits étoient trop échaufés: on ne respecta ni sa dignité, ni sa personne : il recut plusieurs coups qui le sorcerent de se retirer. Cet attentat fit résoudre la suppression du chapitre. Le roi fongeoit à y mettre les religieux qu'on appelloit les moines noirs : mais follicité par l'abbé de faint Victor, il y établit des chanoines réguliers de cet ordre. Ainfi d'une collégiale on fit une abbaye qui subsiste encore de nos jours : elle eut pour premier abbé Odon, personnage recommandable

par la piété & par la science.

On voit par une lettre de Pierre le Vénérable, que sous ce même regne on regardoit comme une singularité, que 1631. l'Espagne portat le deuil en noir : voici comme il s'exprime: Le bon & favant Sidoine, évêque d'Auvergne, se moquoit de ceux qui alloient à un enterrement en habit blanc, & à la noce en habit noir. Car ceux qui suivoient la coutume de son temps. portoient le deuil en noir : & moi-même dans mon voyage d'Efpagne, j'ai vu avec étonnement que cet usage étoit encore généralement observé dans toute cette contrée. Un Espagnol a-t-il perdu sa femme, son fils ou son pere, il quitte aussi-tôt ses armes, ses habits de soie, & toutes les étoffes de plusieurs couleurs. pour se revétir d'une grosse serge noire. Ce qui donneroit à en-

tendre, qu'alors on ne connoissoit cet usage ni en France ni dans les autres royaumes voifins. Quelle pouvoit donc être la couleur funebre dans ces anciens temps? Etoit-ce le blanc comme en Chine, ou le bleu comme en Turquie? le gris de souris, comme au Pérou, ou le jaune comme en Egypte? le verd comme dans certaines provinces dont parle Rabelais, ou le violet comme nos rois & les cardinaux le portent encore aujourd'hui? C'est ce que notre auteur ne dit point. Il lui suffisoit de prouver contre saint Bernard, que la couleur des habits est une chose parfaitement indifférente dans le fond. Car telles étoient les disputes les plus sérieuses dans ces fiecles d'ignorance : les religieux blancs fe glorifioient, en vertu de leurs habits, d'être plus parfaits que les autres : les noirs au-contraire, comme plus anciens, ne pouvoient fouf-

frir que de nouveaux venus affectaffent la préférence; mais une querelle beaucoup plus digne de l'attention des curieux. est celle qu'on prétend avoir été décidée au troisieme concile général de Latran.

Décret du cile de Latran fir les dixmes

On a beaucoup disputé pour sçavoir à quel titre les laitroifieme con- ques jouissoient de ce qu'on appelle dixmes inféodées. Mézerai pense qu'elles faisoient partie de leur domaine. & que c'étoit un droit qu'ils levoient en qualité de seigneurs, c'est-Tome 2. 2. à-dire, en quelques endroits la dixieme partie, en quelques Part. p. 677. autres la treizieme, la quinzieme ou la vingtieme. Lorfqu'ils fe furent laissé persuader qu'il falloit les restituer aux ministres de l'église, à qui elles appartenoient, disoit-on, de droit divin, ils les donnerent pour la plupart aux moines Bénédictins, qui, par les services qu'ils rendoient à l'Etat, s'étoient acquis une grande confidération parmi la nobleffe. On peut dire en effet, à la louange de ces pieux folitaires, que leurs monafteres étoient en même temps des hôtelleries où les voyageurs trouvoient tous les fecours de la plus officieuse charité, & des écoles où la jeunesse venoit se former aux sciences & à la vertu. L'ordre, en reconnoissance de ces donations, commit des religieux pour desservir les églises dans les lieux où ils percevoient la dixme; & comme c'étoit un excellent fonds, qui ne demandoit d'autre foin que celui de recœuillir, il s'en procura le plus qu'il put. Les chanoines réguliers ne s'oublierent pas dans une circonflance si favorable au clergé, & l'apas d'un revenu facile les engagea à se charger de presque toutes les chapelles qui n'étoient point occupées par les enfants de faint Benoît ; de forte qu'il n'en demeura que très peu aux prêtres féculiers.

Les moines cependant, continue le même auteur, se détracterent insensiblement de l'observance de la regle . & se corrompirent hors de leurs monasteres. C'est ce qui fit que les conciles de Clermont & de Poitiers ordonnerent qu'ils remettroient leurs cures aux prêtres féculiers. Mais ce décret ne fut point exécuté. & les religieux demeurcrent en possession de leurs bénéfices jusqu'en l'année 1115, que le deuxieme concile de Latran les leur ôta par une constitution générale. On leur conserva néanmoins le droit de présentation & de dixmes,

à condition qu'ils pourvoiroient à la subsistance des curés. Les seuls chanoines réguliers furent exceptés de cette loi universelle. La crainte toutefois qu'ils ne s'abrutissent dans la fréquentation des payfans, détermina le concile à les obliger d'avoir un compagnon avec qui ils pussent s'entretenir. Ce collegue ne travailloit que fous les ordres du titulaire. & en second : celui qui desservoit à titre d'office, étoit par conféquent le premier à fon égard : c'est pour cette raison qu'on le nomma prieur, & son bénéfice prieuré, quoique ce ne sût en effet qu'une simple cure.

Il y eut néanmoins plusieurs seigneurs qui ne furent ni assez fimples, ni affez dévots pour croire qu'ils fussent obligés à restituer les dixmes aux ecclésiastiques. Un grand nombre s'obstina à les garder comme droits domaniaux. Le troisieme \* concile de Latran n'ofa pas décider une question si délicate: mais il leur défend de transférer à d'autres laiques celles qu'ils possédent au péril de leurs ames. On a voulu conclure de là concil.can. 14. qu'il les conservoit à ceux qui en étoient alors en possession : mais il est clair qu'il ne prononça rien qui pût tranquiliser leur conscience, s'ils n'avoient pas eu un titre mieux fondé dans leur qualité de feigneurs.

Tom. 10.

On trouve dans ce même concile un monument curieux du faste ecclésiastique, jusque dans un siecle que nous regardons comme demi-barbare. Il ordonne que les archevêques, dans leurs visites, auront tout au plus quarante ou cinquante chevaux, les cardinaux vingt-cinq, les évêques vingt ou trente, les archidiacres fept, les doyens & leurs inférieurs deux. On leur défend en outre de mener avec eux des chiens & des oifeaux pour la chasse, d'imposer ni tailles ni exactions fur leur clergé, enfin d'exiger de leurs curés audelà d'un repas frugal & modeste. Car nous ne pouvons fouffrir, disent les peres du concile, que quelques-uns de nos freres obligent leurs inférieurs, par les grands frais de visites, à vendre les ornements des églises, & à consumer en un instant ce qui auroit suffi pour les faire subsister une année. Si un évêque ordonne un prêtre ou un diacre fans lui affigner un titre certain, le concile veut qu'il lui donne de quoi vivre, jusqu'à ce qu'il soit pourvu d'un bénésice, à moins

Tome II,

AN. 1180.

qu'il n'ait un patrimoine suffisant. C'est , dit-on , le premier canon qui parle de titre patrimonial au-lieu de titre eccléfiastique. C'est aussi dans cette même assemblée qu'il fut réglé, que si les cardinaux étoient partagés dans l'èlection des papes, celui-là feroit reconnu pour fouverain pontife,

Tom. 10. 2507. Origine de la coife.

Maurs des

179.

François , p.

Concil. pag. qui auroit les deux tiers des voix. Ce fut fous ce même regne que prirent naissance les poëtes

poelie Fran- François, qui écrivirent en roman, c'est-à-dire, en langue romaine corrompue, qui étoit devenue la feule langue vul-Le Gendre, gaire. Il est vrai qu'on voit dès le commencement de la monarchie des versificateurs appellés Bardes, qui chantoient au fon des musettes les actions des hommes illustres. On sçait qu'une coutume encore en usage sous les premiers rois de la troisieme race, étoit de ne point donner de combat, que dix ou douze groffes voix n'eussent entonné de toutes leurs forces la chanson dite de Roland. L'histoire rapporte que Guillaume le Conquérant, pour animer ses troupes par le récit des hauts faits de ce héros imaginaire, la fit chanter

an. 1066.

trois fois avant de livrer bataille à son compétiteur au trône Math. Pais, d'Angleterre. Mais outre que les vers des Bardes n'étoient qu'un jargon barbare & groffier, mêlange bifarre de Tudesque, de Gaulois & de Latin . on peut dire que la poésie françoise sit peu de progrès sous les Mérovingiens; qu'elle ne fleurit qu'un instant sous Charlemagne qui l'aimoit avec paffion; que depuis elle tomba dans un oubli presque total, d'où elle ne fortit que vers le commencement du douzième fiecle.

La gloire de sa renaissance est due à la Provence, qui a

<sup>\*</sup> On voit un monument curieux de ce langage fingulier dans le ferment que Louis de Baviere fait à Charles le Chauve son frere, de ne jamais abandonner ses intérêts. Pro Dec amur, & pro Christian. poblo, & nostro commun salvamento dist 164 Mictels, 110 Des mur, 60 pro Intiguar, posso 3 y empre commune parameter and din avant, inquan Deut favir boodim edumas, 5 flovario el finano frante Karlo 4 fin adquidha, 6 in cadhuna cofa, 6 tom om per devi fon fradre falvar dift, into qui illimi altre feure. It sid Ludder aul plati amuquam prindra, 3 qui mono vol el fin meum fradre Karle, in damno fit. C'elle-dure, pour l'amour de Diru, pour l'interist meum fradre Karle, in damno fit. C'elle-dure, pour l'amour de Diru, pour l'interist du peuple chrétien, & pour notre commune sureté, doresnavant, autant que Dieu me donne de savoir & de pouvoir, je désendrai ce mien frere Charles, lui donnant aide & secours dans chaque querelle où il se trouvera engage, comme un homme par droit est oblige de désendre son strere dans les torts qu'un autre lui seroit. Et je ne serai aucun traité avec Lothaire, qui puiffe être préjudiciable à mon frere Charles, Nithatd. 1. 3. ad an, 842.

produit ces aimables génies fi connus fous les noms fameux ' de Trouverres ou Troubadours , de Conteurs , de Chanteurs , de Jongleurs ou Menestrels. Les Trouverres étoient les vrais poëtes : ils inventoient les fujets, & les mettoient en vers. Ce font eux qui ont les premiers fait sentir à l'oreille les vrais agréments de la rime. Jusque-là elle étoit indifféremment M. Part du placée au commencement, au repos, ou à la fin du vers : ils Thiatre Françla fixerent où elle est maintenant, & il ne fut plus permis de p. 3 6 4. du la changer. Les Conteurs composoient les proses historiques & romanesques; car il y avoit romans rimés & sans rimes. Ce fut alors qu'on entendit parler pour la premiere fois des foudans d'Acre, de Damas, de Babylone, & des potentats de l'Asie. Les Chanteurs, dont le nom seul exprime l'emploi, mettoient & exécutoient en musique les productions des p. 6. Troubadours. Le devoir des Menestrels beaucoup plus anciens, puisqu'il est fait mention d'eux dès le commencement du onzième fiecle, étoit de les accompagner fur leurs divers instruments.

Id m, ibid.

Les différentes poésies des premiers Trouverres étoient des chansons triftes ou gaies; les premieres nommées Lais, les secondes appellées Soulas; des Pastorales où ils chantoient les amours, les plaisirs & les amusements de la campagne : des Syrventes, poemes mêlés de louanges & de fatires où l'on célébroit les victoires remportées sur les infidèles; des Tensons, enfin des Fabliaux, & quelques dialogues qu'il plut d'appeller comédies. Il ne nous est resté que le nom d'une de ces dernieres pieces. Elle est intitulée l'Héréste des peres, ouvrage d'Anfelme Faydit, qui pour plaire à fon bienfaiteur Raymond IV, comte de Toulouse, imagina de tourner en ridicule les auteurs des conciles qui avoient condamné les Albigeois. Il est vrai que c'étoit plutôt une satire qu'une comédie : mais elle eut un très grand fuccès dans un pays, où les hérétiques fiers de la protection du prince, avoient introduit la mode de railler les ecclésiastiques. Les légats mêmes des papes n'étoient pas épargnés : ce qui les força fouvent de demander grace aux poètes : leur abandonnant tout l'univers, à l'exception de Rome, qui malgré ses prieres & ses menaces n'en fut ni plus respectée, ni plus

1dem , p. 3.

Ibid. p. 13:

Ibid. p. 18.

AN. 1.80.

ménagée. Cependant l'histoire du théatre François ne fait point remonter son origine si haut : nous nous réservons à en parler dans fon temps.

M. Parf. ibid.p. 4 & 5.

Les Tenfons étoient des questions fines & délicates sur l'amour & fur les amants. On demandoit, par exemple, lequel de deux amants témoigne le plus d'amour, ou celui qui est si jaloux , qu'il s'alarme de la moindre chose , ou celui qui est si prévenu en faveur de sa maîtresse, qu'il n'apperçoit pas même qu'il a de justes sujets de jalousse. Ces ingénieux problèmes donnoient lieu à mille agréables faillies; & les sentiments n'étant pas toujours les mêmes, il en naissoit d'aimables disputes qu'on appelloit Jeux mi-pariis. On portoit ces petites querelles devant une fociété de dames également distinguées par leur naissance & par leur scavoir, qui résidoient ordinairement à Romanin ou à Pierre-feu. Elles prononcoient fouverainement fur les jaloufies & fur les brouilleries des amants: c'est pour cela qu'on appelloit cette société la Cour d'Amour. Ces étincelles d'esprit passerent bientôt

ibid. p. 11 6 de la Provence en Picardie; & si la premiere eut l'avantage d'avoir commencé, la seconde a du moins la gloire de ne lui céder que d'ancienneté. Les Picards avoient aussi leurs plaids & gieux fous l'ormel, c'est-à dire des assemblées de gentilshommes & de dames qui s'exerçoient à la courtoifie & gentillesse, & décidoient sans appel les questions qui étoient portées à leur tribunal. Les Fabliaux, histoires galantes & le plus souvent scanda-

P. 11 6 12.

leuses, sont les originaux des meilleurs contes de Bocace. Idem, ibid. C'est, dit-on, dans Rutebeuf, Hebers, & autres auteurs aussi inconnus, qu'il a puifé la fable du palefrenier qui étant tondu, va tondre les autres; celle du mari jaloux qui confesse sa femme; celle du berceau, & de quelques autres d'une morale aussi lubrique. Tous les Fabliaux cependant ne respiroient pas le libertinage : il y en avoit de moraux & d'allégoriques. Tel le roman de la Rose, dont les principaux personnages sont jalousie, bel accueil, faux semblant. Tel le Tournoyement de [Amechrift, piece curieuse, qui n'est autre chose qu'un combat des vices & des vertus. Tel enfin le roman de Richard de l'Isle, où honte & puterie ont débat. Celle-ci irritée dece que celle-là ne veut pas l'accompagner pour lui faire honneur, la prend, & la jete d'un pont de Paris dans la Seine où elle se noie, dont vient que plus n'y a honte dans Paris.

On ne peut exprimer quel fut l'accœuil que l'on fit en France aux Troubadours & à leurs affociés. Le fameux Raymond Bérenger, devenu souverain de la Provence par son mariage avec Richilde, niéce de Frédéric I; les comtes de Sault, les barons de Grignans, ceux de Castellane, & tous les seigneurs de Provence sefaisoient gloire d'en avoir auprès d'eux. Richard cœur de Lion, roi d'Angleterre, les honora de fon amitié & de ses bienfaits. Le roi Louis-le-jeune, nonfeulement les reçut à fa cour & les combla de préfents; mais lorsqu'il partit pour la Palestine, il voulut en avoir à sa fuite, espérant qu'ils lui seroient d'un grand secours pour adoucir les ennuis d'un fi long voyage. Tous les palais des princes leur étoient ouverts. Quelquefois au milieu d'un repas on voyoit arriver un Trouverre inconnu, avec ses Menestrels ou Jongleurs, à qui il faisoit chanter sur leurs harpes

ou vielles les vers qu'il avoit composés. On les payoit en armes, en draps, en chevaux, fouvent même en argent. Mais pour rendre ces récompenses plus honnêtes, dit un célebre moderne, les princesses & les gran- ibid. Fag. 6. des dames ne faisoient pas difficulté d'y joindre leurs faveurs. Tel étoit alors le foible du beau sexe pour les beaux esprits. fur-tout lorsqu'ils réunissoient l'éclat de la naissance au brillant du génie. On trouve en effet de si beaux noms parmi les Troubadours, qu'il n'y a point aujourd'hui de grand feigneur qui ne s'estimat heureux d'en descendre. Tel gentilhomme qui n'avoit qu'une moitié de feigneurie, alloit courir le monde en rimant, & revenoit acquérir le reste. Ce ne sur cependant pas toujours l'intérêt qui inspira nos premiers Trouverres: la gloire des Muses françoises est d'avoir eu dès leur aurore des comtes & des ducs, c'est-à-dire, des souve-

Il faut avouer néanmoins qu'en France comme par-tout ailleurs, il y a toujours eu beaucoup de versificateurs, & peu de poetes. Ainsi dans un ouvrage où l'on s'est proposé d'éviter les longueurs, on se contentera d'indiquer ceux qui

rains pour éleves.

M. Font.

AN. 1180. Le Gendre, Maurs des & 18 L

ont le plus contribué à l'embellissement de notre poésie. On compte parmi les plus célebres du douzieme & du treizieme fiecle, un Abélard, cet homme si fameux par son esprit & ses Franc. p. 180 malheurs, qui écrivit en vers l'histoire de ses aventures; un Guillaume le Cour, & un Alexandre de Paris, qui traduisirent en vers de douze syllabes \* une poëme latin intitulé l'Alexandriade: un Hugues de Berci, moine de Cluni, qui fit une fatire ingénieuse, mais sanglante, où personne n'étoit épargné. Il lui donna le nom de Bible \* \* , parce qu'il prétendoit n'y dire que des vérités.

On ne doit cependant pas diffimuler que cette poésie, quoique l'admiration des fiecles où ces auteurs écrivoient, ne fut encore bien imparfaite: ce n'est que sous le regne de faint Louis, qu'elle commença d'être plus exacte. Thibaud, comte de Champagne & roi de Navarre, Pierre Mauclerc, duc de Bretagne; Charles, comte d'Anjou; & Raoul, comte de Soiffons, composoient de jolies chansons qui, au langage près, feroient honeur dans un fiecle auffi délicat que le nôtre. On admireroit sur-tout celles que le comte de Champagne, devenu amoureux de la reine Blanche, composa à la louange de cette princesse \*\*\* , & sit graver sur les murailles

\* On prérend que ces fortes de vers ont été depuis appellés Alexandrins , du nom ou du héros de la piece , ou d'un des traducteurs,

\* \* Dou fiecle puanr & horrible M'estuet commencer une Bible, Per poindre & per aiguillonner. Er per bons exemples donner : Ce n'est pas Bible losengère, Mais fine . & voire . & droiturière : Mirouer est à toute gens.

Mais après avoir fait le procès à tous , dir Pasquier , il se le fait sur la fin du livre à foi-même par une gentillesse d'esprit.

Recherch, de La France, l. 7. c. 3. p. 689, 690.

\*\*\* Hugues de Berci qui rant a Cherché le fiecle çà & là, Qu'il a vu que rour ne vaur rien . Presche, ore de faire bien : Et si sçai que li plusour Tenront mes fermons à folour à Car ils onr vû que je amoye Plus que nuz biau foulas & joye, Et que j'ay aussi grand meilier Nuz de moi preschier.

& fur les vitres de son château de Provins : elles annonçoient à la France cette supériorité, qu'aucune nation ne lui dispute aujourd'hui dans ce genre de poéfie. Le prince Champenois ibid. p. 30. avoit à fa cour un grand nombre de poetes, parmi lesquels on distinguoit Gaces Brulé, seigneur du premier rang. Ces beaux esprits s'assembloient souvent pour examiner leurs ouvrages, & le comte ne dédaignoit pas de préfider à cette affemblée, qu'on doit regarder comme la premiere académie

Françoife. La poésie, sous Philippe le Hardi, devint si fort à la mode, qu'il y avoit autant de maîtres de rime que de maîtres de danse & d'escrime. Ce fut du temps de Philippe le Bel, que Jean de Meun acheva le roman de la Rose, commencé quarante ans auparavant par Guillaume de Loris : ouvrage ausli estimé de l'étranger que du François, & d'un aussi bon goût à quelqueségards, que ce qu'on admire le plus dans les auteurs Grecs & Latins. Le regne de Charles IV, dit le Bel, est célebre par l'institution des jeux Floraux dans la ville de Toulouse. On les appelle ainsi, parce que la récompense destinée à ceux qui remportent le prix de poésie, est une violette & un souci, l'une d'or, l'autre d'argent. Cette fondation, dont on fait honeur à une dame illustre, nommée Clémence Isaure, en réveillant la vanité des poëtes, excita l'émulation des villes voifines. Bientôt on vit de pareils établiffements fe former en d'autres endroits; & la poésie commença dès-lors à se

Le Gendre . ibid. p. 181 ,

M. Parf.

AN. 1324.

en ballades, en chants royaux, en rondeaux & en vaudevilles. Ce fut Corbeil, dit Villon, contemporain de Louis XI, qui donna le premier aux vers un tour aifé & naturel. Octavien de faint Gelais, traduisit sous Louis XII l'Odvssée. l'Enéide, & toutes les épîtres d'Ovide \*. Melin fon fils,

perfectionner. Elle confiftoit, au temps dont nous parlons,

<sup>\*</sup> Clément Marot fait une mention très honorable de ce poéte dans une épigramme où il parle de quelques auteurs, tant anciens que de lon temps.

De Jean de Mehun s'enste le cours Loire. En maitre Alain Normandie prend gloire, Et plaint encore mon arbre paternel.

Octavita rend Cognae éternel. De Mouliner, de Jean le Maire, & Georges,

## HISTOIRE DE FRANCE. 1 I 2

qui brilla fous François I, passe pour l'inventeur du madrigal François: il en faisoit de si jolis, & les avoit tellement mis à la mode, que pendant plus d'un fiecle on ne donnoit point de sérénade aux dames, qu'on n'en chantât un ou deux à leur honeur. On admire encore de nos jours deux auteurs qui parurent dans le même temps : Clément Marot, si fameux par ses églogues, ses élégies, ses épigrammes, ses épitaphes, ouvrages jusque-là inconnus dans notre langue; & Joachim du Bellai , poète célébre par la douceur & l'harmonie qu'il scut donner à ses poésies \*. C'est lui qui fit revivre le fonnet oublié depuis plufieurs fiecles \* \*. & qui en fixa les regles.

703. tom. 1.

On eût dit, au rapport de Pasquier, que le regne de Hen-Recherch. de ri II fut du tout confacré aux Muses. On vit alors paroître la France, l. 7. un Pontus de Tiart, Jean-Antoine de Baif, Jacques Tahureau, Guillaume des Autels, Nicolas Denisot, Louis le Caron, Olivier de Magny, Jean de la Piéruse, Claude de Buttel, Jean Pafferat, Louis des Masures. Moi-même sur ce commencement, continue le sçavant auteur, mis en lumiere mon Monophile,

> Les deux Gré'ans ont le Mans honoré. Nante la Brete en Meschinoit se baigne. De Coquillart s'éjouit la Champaigne, Querci de toi, Salet, se vantera, Et comme croi , de moi ne se taira,

. Les vers qu'il adressa à Mauriee Seve , poête Lyonnois , seroient honeur même dans un liecle auffi difficile que le nôtre.

Gentil esprit, ornement de la France, Qui d'Apollon saintement inspiré, T'es le premier du peuple retiré Loin du chemin tracé par l'ignorance,

\*\* On a de lui une piece de vers, où selon la coutume des poètes, quelquefois trop prévenus en leur faveur , il se vante d'être le premier fonneur de fonnets ; C'est l'expression de Pasquier. Liv. 7. pag. 704. som, 1.

> Et humblement je chantai L'olive, dont je plantai Les immortelles racines. Par mci les graces divines Ont fait sonner affez bien Sur les rives Angevines Le fonner Italien,

qui a été favorablement recœuilli. Chacun avoit sa maîtresse qu'il magnifioit, & chacun se promettoit une immortalité de nom par fes vers : toutefois quelques-uns fe trouvent avoir survécu leurs livres : malheur très commun de nos jours. Mais de tous les poëtes de ce temps, les plus célebres furent Remy Belleau, si connu par ses pastorales; & Pierre de Ronsard, qui se vante d'être le pere de l'ode françoise. Ce poete, l'admiration de son siecle par son style enslé, & sa vaste érudition. tomba bientôt dans le mépris. On ne peut voir fans hor- Le Gendre, reur, dit un judicieux moderne, l'inhumanité avec laquelle maurs de la il écorchoit tous les auteurs Grecs & Latins. Pibrac se dif- 183. tingua fous Henri III par sa poésie sentencieuse. Desportes par ses vers galants , Bertaut par une diction simple , aisée , naturelle.

Le fiecle des héros est communément celui des génies. L'immortel Malherbe parut fous Henri le Grand, pour fervir de modéle à tous les poëtes qui aspirent à la perfection. Il s'exprimoit en vers avec autant d'aifance & de netteté, que s'il eût écrit en profe. C'est de tous nos beaux esprits celui qui a le plus contribué à la pureté du langage & à ·l'exactitude de la poésie. On vit sous Louis XIII un marquis de Racan, auteur de quelques pieces fort estimées; un Théophile, dont le brillant, la vivacité & la hardiesse imposerent à bien des gens ; un Mainard qui possédoit éminemment l'art d'affaifonner une épigramme ; un Voiture enfin , dont les ouvrages respirent un enjouement plus admirable qu'imitable. Benserade, sous Louis le Grand, excella dans les vers galants, Boileau & Sanlecque dans la fatire, la Fontaine dans les contes & les fables.

Idem , ibid.

Tel étoit l'état du bel espriten France sous Louis VII: tels Fondation ses progrès jusqu'au dix-septieme siecle. On peut juger de de la cathéla perfection ou étoient alors les beaux-arts, par un monu- & quelques ment qui attire encore aujourd'hui les regards des curieux. ufages lingu-On devine sans doute qu'il s'agit de Notre-Dame de Paris, édifice commencé sous ce même regne. Il paroit par un titre hil de Pait, de l'an 860, que cette illustre cathédrale portoit autresois le nom de faint Étienne. C'étoit encore en 522 la feule qui fût dans l'enceinte de la capitale de l'empire François. On y

Tome II.

ioignit dans la fuite une autre bafilique dédiée à la mere de Dieu. Cette derniere servoit comme de chapelle aux premiers rois de la troisieme race, qui avoient leur palais à la pointe occidentale de l'isle. Il est du moins certain qu'ils s'y rendoient fouvent fuivis de leur cour, avec le clergé, pour la célébration des faints mysteres.

AN. 1160.

Ce fut fur les fondements de ces deux bafiliques, que l'évêgue de Paris, Maurice de Sully, entreprit d'élever celle que nous voyons aujourd'hui. Mais foit défaut de zele dans les pasteurs, soit indifférence de la part des sideles, soit difette d'ouvriers, elle ne fut achevée qu'au bout de près de deux cents ans. On n'attendit pas néanmoins tout ce temps pour y célébrer les divins offices : on crut que pour cela il suffisoit d'une simple bénédiction du lieu & des autels. La

1-13,14.

Idem, ibid. cérémonie de la dédicace fut différée pour des raisons inconnues: infenfiblement les fiecles se sont écoulés, on n'y a plus penfé. L'architecture de cet édifice, quoique d'un ordre gothique, comme celle de toutes nos vieilles cathédrales, est noble & majestucuse: mais les figures qui chargent le frontispice bâti sous Philippe - Auguste, ne donnent pas une haute idée des statuaires de ce temps-là.

On voit par un paffage de Pierre le Chantre, que l'églife de Paris, ainfi que plutieurs autres, avoit droit d'ordonner le duel entre ses tenanciers, pour la décision de certaines caufes. C'étoit dans la premiere cour du palais épiscopal, où est aujourd'hui le fiege de l'officialité, que se donnoient ces combats, restes malheureux de l'ancienne barbarie; mais autorifés par les loix d'alors. On dit que le pape Eugene confulté fur cet usage, répondit simplement: Suivez vos coutumes. Les abbés de faint Denis, de fainte Genevieve & de faint Germain-des-Prés jouissoient du même privilege. Ce dernier demanda le duel sous le regne de Louis VII, pour prouver qu'Etienne de Maci n'avoit pas eu droit de faire emprisonner un serf de son église. Le combat sut opiniâtre & longtemps douteux : mais enfin Dieu voulur que le champion de l'abbaye emportat l'œuil de son adversaire, qui respectant les décrets du ciel, confessa qu'il avoit soutenu une mauvaise cause.

On peut se former une idée de la richesse des églises dans ces anciens temps, & de la maniere dont on les ornoit aux grandes fêtes, par un trait tiré de la chronique d'Albéric de l'rois-Fontaines. Un voleur, dit cet écrivain, entreprit, la nuit de l'Affomption, de tirer à lui du haut des voûtes où il s'étoit caché, les baffins & les chandeliers d'argent qui paroient le grand-autel de Notre-Dame de Paris. Malheureufement les cierges étoient allumés, & en s'élevant mirent le feu aux tentures dont la basilique étoit décorée. L'incendie fut tel, qu'il brûla une partie des tapisseries. L'auteur fait monter cette perte à neuf cents marcs d'argent : ce qui reviendroit aujourd'hui à quarante-cinq mille livres.

Un usage de cette même église, pour représenter, le jour de la Penrecôte, la descente du Saint-Esprit, étoit de jeter du haut des voûtes fur l'affemblée chrétienne des pigeons,

des oifeaux, des fleurs & des étoupes enflammées,

On trouve encore dans le tréfor de cette illustre basilique plufieurs monuments curieux fur les inveftitures, & fur les réparations des dommages. Celles-ci se faisoient par l'offraude d'un morceau de bois sur lequel l'acte étoit écrit, ou par celle d'une baguette d'argent, fuivant la condition de celui qui se soumettoit à cette cérémonie toujours humiliante. Celles-là fe donnoient fouvent par le moven d'un couteau que le bienfaiteur déposoit sur l'autel de l'église qu'il avantageoit de quelque terre, ou de quelque autre possession. C'étoit déclarer authentiquement qu'en cédant le domaine absolu de la chose, on donnoit plein pouvoir de renverser, d'abattre, de couper, de moissonner : ce qui exprime une parfaite propriété.

Ce n'étoit pas la feule manière dont on confirmoit anciennement les donations faites aux églises. Chaque pays avoit velliures, fur cela fes ufages particuliers: on ne fera qu'indiquer les plus remarquables. On mettoit fur l'autel, ou entre les mains de l'évêque, de l'abbé, ou de l'eccléfiastique qu'on vouloit gratifier, un gazon, un faisceau d'herbes, un rameau ou une branche d'arbre, un bâton, un morceau de bois, un fêtu noué, une cruche remplie d'eau de mer, une bible, un calice, une crosse, un chandelier, une tousse de cheveux, une

Ibid. p. 17.

Idem , ibid.

Differentes formes d'in-

Idem , ibid.

clef, un gand, une courroie, un denier, une bourfe, quelques grains d'encens, un miffel, un linge, un marteau, un gantelet, un mouchoir, un martyrologe, un pain, une coupe ou quelqu'aure chofe dans le même goût, toujours plus

commune que rare & précieuse.

Ces symboles, qui étoient les mêmes pour les cessions, les ventes & les échanges, se conservoient avec d'autant plus de foin, qu'ils annoncoient à leur façon le domaine de la chose cédée, vendue ou changée. Du Cange affure qu'il a vu dans les archives de faint Denis plusieurs chartes, dans l'extrémité desquelles étoient enveloppés quelques petits morceaux de bois. Car la coutume exigeoit qu'on brisât les instruments qui avoient servi aux investitures: pour marquer. dit ce favant auteur, que comme ils ne pouvoient plus être par la fuite d'aucun ufage, de même celui qui donnoit & vendoit, ne pouvoit plus rentrer dans la possession de ce qu'il cédoit & transportoit. La cérémonie se terminoit ordinairement par un baifer. On lit dans une charte de l'églife de faint Aubin d'Anjou, qu'un feigneur de cette province, du consentement de son fils & de sa bru, donna à Dieu & à S. Aubin la terre de Brilchiot, & que pour confirmer cette donation, le pere & le fils embrasserent le moine Gautier. Mais, ajoute-t-elle, comme parmi nous c'est une chose inustiée qu'une dame baise un moine. Gautier délégua un certain Lambert, prevôt ou avoué de l'abbaye, pour recevoir le baifer de la bienfaidrice.

On n'avoit guere plus d'uniformité dans les invelfitures des principautes, des bénéfices, des dignités, & des fiefs. Celle du royaume se faisoit sous la premiere race par la lance, sous la troiseme par l'épée, le sceptre & la main de justice : celle Liam, liil. des évêchés & des abbayes par l'anneau & la crosse ou le bâton pastoral : celles des duchés & autres grandes dignités, par un étendard ou une épée, quelquessois encore par une cape, espece de furtout qui envelopoit tout le corps, ou par un cercle d'or : celle des siefs ordinaires par une épée, un casque, une coupe, des éperons, une éttile, un arc, une

fleche, un gantelet, une broche.

On remarquera à cette occasion qu'il n'y avoitaucunfief, Ceque c'étoit qui ne fut sujet à l'hommage. C'est ainsi qu'on appelloit alors que l'homma-& qu'on appelle encore aujourd'hui, le lien de droit, qui férentes espeunit le feigneur & le vaffal, celui-ci par la promesse de garder ces. foi dans les choses droiturieres & nécessaires , celui-là par l'o- Norm. 6. 29. bligation de maintenir & défendre son tenant en sa saisine envers toutes gens. Car autant le seigneur est tenu à son homme, comme l'homme à son seigneur, forsque seulement en révérence. On dis- leg. Angl. c. tinguoit trois fortes d'hommages; l'ordinaire, en vertu duquel le vassal devoit féauté, justice & service, c'est-à-dire, fe trouver affidument aux affifes ouplaids du feigneur, l'aider de ses conseils dans l'administration de sa justice, & le suivre dans ses expéditions militaires: le simple, qui se faisoit nuement, sans aucune prestation de serment, ou avec quelque exception: le lige enfin, qui obligeoit le vaffal à fervir le fuzerain envers & contre toute créature qui peut vivre & mourir. Telle étoit l'espece d'hommage que les rois d'Angleterre rendoient aux monarques François en qualité de feudataires de la couronne: Nous reconnoissons, dit Edouard III , que l'hommage que nous fimes à Amiens au roi de France . 1. 6. 15. est & doit être entendu lige, & que nous devons foi & loyauté

Britton , in

Froiffart . t.

On appelloit hommage de corps , celui qu'un homme serf Ce que c'étois devoit au seigneur de la glebe où il étoit attaché, & en vertu que l'hommaduquel il ne pouvoit prendre par mariage femme d'autre ge de corps. condition que de la fienne, sans le congé de son seigneur, On voit un arrêt du parlement qui déclare la nommée Agnès, femme de corps, taillable de haut & de bas à volonté, & ne pouvant se marier que du consentement du chevalier son seigneur. Si l'homme serf violoit cette obligation, il étoit condamné à une amende plus ou moins forte, suivant le bon plaisir du maître. Lorsque les seigneurs accordoient ces sortes de permissions, ils convenoient entre eux de partager également les enfants qui provenoient de ces alliances. Nous déclarons, dit Guillaume, évêque de Paris, que nous consensons qu'O- 1. 2. hist. Padeline notre femme de corps , épouse Bertrand , homme de corps de l'église de saint Germain-des-Prés , à condition que les garcons & les filles qui seront procréés de ce mariage, appartiendront

Ana, Parit. 28 Janvier

## HISTOIRE DE FRANCE.

moitié à notre personne, moitié à l'abbé dudit monastere.

Il y a des lettres-patentes de Louis VII, pour confirmer In Tabul. S. Magl. Paril, une pareille transaction de Louis le Gros son pere, avec Chart. 15. l'abbé de faint Magloire, ne voulant pas, dit ce religieux prince, que cette église demeure privée du fruit de sa famille. On croiroit affurément qu'il s'agit du produit de quelque terre,

ou de quelque vigne. Telle étoit alors la condition malheureuse de ce qu'on appelloit serf ou main-morte. Si aucun vilain de qui que ce foit, disent les assises de Jérusalem, se marie avec une vilaine d'autre lieu, sans le commandement du seigneur de Chip. 270. la vilaine, le feigneur du vilain en rendra au feigneur de la vilaine

une autre en échange de tel âge , par la connoissance de bonnes gens. Et s'il ne trouve vilaine qui la vaille, il lui donnera le meilleur vilain qu'il aura d'âge d'être marié.

On faisoit hommage de son fief, la tête nue, sans épée; Différences formules fans éperons, à genoux, & les mains dans celles du feigneur d'hommage. qui étoit affis & couvert. La formule étoit pour l'ordinaire:

Linkson, fett. Je deviens votre homme de ce jour en avant, de vie, de membre, de terrestre honneur, & à vous serai séal & loyal, & foi à vous 83. porterai des tenements que je reconnois tenir de vous , sauf la foi

Idem, fett. que je dois à notre seigneur le roi. Mais une dame ne disoit point: Je deviens votre semme, parce qu'il n'est convenient que femme dise qu'elle deviendra semme à aucun homme, sorsque à son baron, quand elle est épouse. Ainsi elle dira : Je fais à vous hommage, & à vous serai séale & loyale, & soi à vous porterai des tenements que je tiens de vous. Le roi d'Angleterre duc de Guienne, dit Édouard III, tiendra ses mains entre celles du roi de France: & cil qui parlera pour le roi de France, adressera ces paroles au roi d'Angleterre , & dira ainsi : Vous devenez homme live du roi de France . & lui promettez foi & loyauté porter? dites , voire. Et ledit roi & ses successeurs ducs de Guienne , diront voire, Alors le roi de France recevra le lis roi d'Angleserre & duc audithommagelige, à la foi, & à la bouche, c'est-à-dire, au baifer. Le roi n'accordoit cette derniere faveur qu'à la noblesse du sang \*, jamais à celle du sief.

Or je veux pour ton advantage Qu'orendroit me fasses hommage ,

<sup>\*</sup> Ainfi qu'on peut le voir par ces vers tités du Roman de la Rose. & rapportés par Du Cange, au mot homagium ofculi.

Dovoir des

Butiler, 1, 1.

Gloff. in

Ch. 197.

L'obligation n'étoit pas la même pour tous les vaffaux. Les uns étoient tenus de faire plege ou plejure : & l'avez pu vaffaux. voir, dit un auteur Anglois, par le roi de France, qui fut prifonnier, comment il fut ordonné que plusieurs nobles barons qui iii. 82. étoient ses hommes, s'en allassent en Angleterre tenir prison pour lui. Les autres s'obligeoient à faire service de leur propre corps, c'est-à-dire, à servir de champions au seigneur, & à combattre pour lui, lorsqu'il étoit accusé d'aucun cas, qui par gage consuet. Norm. de basaille dus se terminer. On peut dire cependant en général que tout feudataire devoit foi & loyauté, révérence, confeil, & aide. C'est mentir sa foi vers son seigneur, disent les affises de Jérusalem, que de mettre ou laisser mettre la main fur fon corps, de confeiller qui que ce foit contre fon gré, de solliciter en cour contre ses intérêts, de porter les armes contre lui, de faire à son escient ou de pourchasser la honte & le dommage de sa maison. Nul vassal ne doit à la semme de son seigneur, ne à sa fille, requerre vilainie de son corps, ne souffrir, ne consenir à son pouvoir, que autre li fasse : ce est à scavoir de gésir à li charnellement comment que ce soit , si ce n'est par ma-

riage, ne à fa four, tant comme elle est damoifelle en son hôtel. Et me baise emmi la bouche A qui nul vilain homme ne touche. A moi touchier ne laisse mie Nul homme où il ait villenie, Je n'y lasse mie touchier Chacun Bouvier, chacun Bouchier; Mais être doit courtois & frans.

Celui duquel hommage prens.





## PHILIPPE II: furnomme Auguste.

A conquête de la Normandie, du Maine, de l'Anjou, de la Touraine & du Poitou; l'acquifition des comtés d'Auvergne & d'Artois; le recouvrement de la Picardie, & d'un grand nombre de places & de terres en Berry ; la réunion de plusieurs autres comtés , châtellenies & seigneuries à la couronne; l'autorité royale affermie; la puissance de la maifon des Plantageners abattue; la subordination rétablie parmi les grands vaffaux ; l'orgueuil des ennemis de la France réprimé: tels font les titres qui confirment à Philippe II, les glorieux noms de Conquérant, de Magnanime, & d'Auguste : tel est en même temps le précis des événements qu'offre l'histoire de son regne. Louis croyoit avoir pris les mesures les plus infaillibles

Jaloulie entre les grands qui veulent parrager l'au

apud Duch. t.

pour affurer la tranquillité de l'Etat après sa mort : mais la jalousie du commandement les rendit presque inutiles. Les princes de Champagne, oncles de Philippe, ne voyoient qu'a-Philippid L vec dépit toute l'autorité entre les mains du comte de Flan-Fag. 110. dre, tuteur, dit un auteur contemporain, gouverneur & parein du jeune monarque. La reine-mere, foit complaifance, foit ambition, entra dans leur ressentiment, & publioit hautement que toute la puissance devoit lui appartenir préférablement à un étranger, à qui les intérêts de son

fils ne pouvoient être qu'indifférents. Le comte de Sancerre, le plus jeune, mais en même temps le plus hardi des princes de sa maison, fut le premier qui leva l'étendard de

la rebellion. Philippe, à cette nouvelle, monte à cheval, vole dans le Berry, force Châtillon, l'une des meilleures ferteresses du pays, y fait mettre le seu, la rase, & porte la défolation fur toutes les terres du rebelle. Le comte cependant se déroba à cette premiere poursuite, & quoique la France fût menacée d'une guerre civile, tout étoit encore calme & tranquile dans le royaume.

Mais bientôt la reine-mere fit éclater son mécontente- Retraite de ment, & fa fuite précipitée en Normandie mit tout l'Etat la reine-mere en combustion. Elle fut reçue des deux rois d'Angleterre die, avec des honneurs qui marquoient autant d'envie de profiter des troubles qui agitoient la France, que d'estime & de respect pour la personne d'une grande princesse. On affecta de prendre hautement sa défense ; & sous prétexte de la Roge de Hovenger d'une injustice criante, on se mit aussi-tôt en état veden. d'agir avec une nombreuse armée. Philippe, prévenu du mauvais effet que pouvoit produire l'idée de sa jeunesse. avoit réfolu d'éviter tous les vices de cet âge, fur-tout l'oisiveté, l'inapplication, l'amour du plaisir. Il partit promptement à la tête de fes troupes, & suivi du comte de Flandre, s'avança fur les frontieres de Normandie. Déja les armées étoient en présence, prêtes à en venir aux mains. lorfque le cardinal de S. Chrisogone, légat du pape, fit consentir les deux rois à une conférence qui se tint entre Gi-

fors & Trie. La partie auroit pu paroître trop inégale. Henri, con- Retour de fommé dans les affaires par une longue expérience, paffoit la reine. Anpour le plus grand politique de son siecle : Philippe , jeune renouvellés prince de quinze ans, ne faifoit que commencer la carriere, avec l'Angle-& cette entrevue étoit sa premiere négociation. Mais en lui la prudence & le courage avoient devancé les années. Ce fut envain que le vieux Henri employa tour-à-tour les amitiés, les careffes, les reproches & les menaces: Philippe répondit avec fierté qu'étant roi , il n'étoit responsable de sa conduite qu'à Dieu seul ; que l'ordre établi dans son royaume subsisteroit malgré les efforts des séditieux . & qu'il sçauroit punir sévérement l'orgueuil de ceux qui ose-

roient attenter à fon autorité. Cette hardiesse étonna le mo-

Tome II.

Idem , ibid.

AN. 1181.

narque Anglois, & Uui fit counoître ce que sa maison avoir à a craindre d'un tel prince. Enfin, chacun relâcha un peu de sei intérêts. Le jeune roi voulut bien consentir au retour de la reine-mere, promit de lui fournir de quoi soutenir sonag, & lui permit d'elpérer qu'elle auroit auprès de lui toute l'autorité qu'elle pouvoit attendre de sa jeunesse & la nature. On confirma les anciens traités entre les deux couronnes, & ce sur ainsi qu'un grand péril s'évanouit.

Changement dans le miniflere,

Le retour de la mere fut la perte du tuteur. Adele, fecondée des seigneurs de Couci & de Clermont, favoris du jeune monarque, ne cessoit de représenter combien il étoit dangereux de laisser toute l'autorité entre les mains d'un homme déja si puissant par la possession de tant de provinces. On affectoit de le peindre comme un prince violent que rien n'étoit capable d'arrêter, ni la religion ni l'honneur. On citoit l'exemple de Gautier de Fontaines, qui, soupconné d'un commerce criminel avec la comtesse de Flandre, fut tué à coups de massue par ordre du cruel mari, ensuite attaché à un gibet la tête en bas : supplice qui déshonoroit le juge lui-même : c'étoit publier sa honte, au-lieu de la réparer. On ne peut exprimer l'impression que de tels discours firent fur l'esprit d'un jeune prince, naturellement hautain, & jaloux du commandement. Le comte ne fut pas longtemps à s'appercevoir qu'on l'avoit desservi : loin de se roidir contre le torrent, il se retira dans ses Etats sans témoigner le plus léger ressentiment.

La conduire des affaires fur confiée à Robert-Clément du Metz, que le feu roi avoit chargé de l'éducation de Philippe. C'étoit un homme d'une probité généralement reconnue, qui réunifloit toutes les qualités du philofophe, du guerrier & du courtifan. On attendoit beaucoup de fon adminification; mais une mort précipitée fit évanouir toutes ces grandes epérances. Giles-Clément fon frere, lui fuccéda dans le minifiere comme dans la dignité de maréchal de France. Ce feigneur ne fit encore que paroitre, & mourut peu de mois après fon élévation. On jeta enfin les yeux fur le cardinal de Champagne, frere de la reine-mere. Tout confipriot en fa faveur, naidiance, dignité, fçavoir, probité, a

bonté : toute la France apprit avec une extrême joie , qu'il : avoit été déclaré chef du conseil & premier ministre. Les commencements de son ministère furent signalés par une de ces actions également susceptibles de louange & de blâme. fuivant les différentes façons d'envifager un feul & même objet : je veux dire par le bannissement des Juifs.

Ce peuple aussi avide que laborieux, en prêtant à gros intérêt, avoit acquis, dit-on, plus d'un tiers des biens du ment royaume : chose incroyable, si l'on ne sçavoit d'ailleurs qu'il étoit puissamment soutenu par les grands seigneurs, qui n'avoient pas honte de partager ses gains infames. Cette protection l'avoit te lement enhardi, qu'il portoit l'infolence apud Duch, to jusqu'à contraindre un débiteur à renoncer à sa liberté & à se rendre csclave, lorsqu'il n'étoit pas en état de payer. Philippe, sensible à la misere de ses sujets, consulta un hermire du bois de Vincennes, nommé frere Bernard, person-

nage en grande réputation de fainteté. Ce bon dévot, ne consultant lui-même que son zele, eut bientôt fait résoudre la perte de cette malheureuse nation. Le jeune roi rendit en conféquence un édit, qui enjoignoit aux Juifs de fortir dans trois mois des terres de fon obéiffance. Leurs immeubles furent confisqués, leurs créances déclarées illégitimes, les François déchargés de toutes les obligations qu'ils avoient pu contracter à leur égard, en payant au monarque la cinquieme partie de la dette. On leur laissoit néanmoins leur argent comptant & tous leurs meubles; mais on ne leur ac-

Rigord .

cordoit qu'un très court espace de temps pour pouvoir les emporter. Ce terme expiré, on permettoit de leur courir fus. On finiffoir enfin par ordonner que routes leurs synagogues seroient converties en églises. Chacun raifonna à fa façon fur cette ordonnance & fur les motifs qui l'avoient inspirée. Les uns croyoient qu'il y avoit de l'injustice à dépouiller des malheureux, sans aucun examen des crimes qu'on leur imputoit : les autres estimoient qu'une pareille émigration étoit une vraie perte pour le royaume qu'elle dépeuploit. Quelques-uns disoient que permettre aux Juifs d'enlever leur or, leur argent &

leurs pierreries, c'étoit appauvrir l'Etat, dont ils avoient

fcu s'approprier toutes les richesses : quelques autres afloient même jusqu'à foutenir que les gens qui prêtent, loin d'être nuifibles dans une monarchie, font fouvent utiles. auelauefois même néceffaires, pourvu que le gouvernement foit attentif à réprimer les abus. Les grands fur-tout. c'est à-dire, selon Rigord, les comies, les barons, les archevéques & les évéques, gagnés par les préfents des proferits, n'oublierent ni prieres, ni promesses pour sléchir le jeune monarque; mais rien ne fut capable de l'ébranler. On luiavoit conté dans fon enfance mille histoires affreuses, qui lui avoient inspiré une si grande aversion pour ce peuple . qu'on ne put jamais le ramener à des fentiments plus doux.

On lui disoit que les Juifs recevoient en gage, pour l'argent qu'ils prêtoient à usure, des crucifix d'un grand prix & même des calices, qu'ils profanoient jusqu'à s'en servir dans leurs repas : qu'on venoit de trouver par révélation une croix d'or & un livre d'évangiles orné de pierreries, qu'ilsavoient cachés dans un infâme cloaque : que tous les ans à la fête de Paques, ils enlevoient un enfant chrétien, fur lequel ils renouvelloient le supplice que leurs ancêtres avoient. Ar- fait fouffrir au Sauveur du monde : témoin faint Richard . mor. ibid. p. jeune enfant de Pontoise, crucissé nouvellement par cesbarbares. L'horreur justement due à tant d'abominations qu'il supposoit réelles, le rendit inflexible à toutes les sollicitations. Les malheureux n'eurent d'autre choix que de quiter la France ou d'abjurer le judaifme. Quelques uns fe: firent baptifer : le plus grand nombre alla chercher un afyle. dans une autre contrée.

71 , 72.

AN. 1182.

Tout étoit calme dans le royaume : Philippe sçut employer ce moment de tranquilité à des ouvrages utiles ou agréables. Il acheta des lépreux qui demeuroient hors de la Occupations ville, le privilege d'une foire qu'il transféra en un endroit nommé dans les anciens titres Champeaux ou les Petits-Champs. On y bâtit par ses ordres deux grandes maisons ou halles, qu'il fit entourer d'un mur avec des portes qui se fermoient la nuit. On permit aux marchands d'élever entrece mur & ces halles des étaux où ils pussent être à couvert. à condition de payer un certain droit qu'on appelloit étalage.

pacifiques du jeune roi. Rigord, ibid. p. 41.

Il y avoit dans ce même terrein un emplacement que nos premiers rois avoient donné pour y faire le cimetiere de Paris : car alors il n'étoit pas permis d'enterrer dans la ville. Ce lieu, toujours respecté chez les chrétiens, étoit devenu un réceptacle d'immondices, & les femmes perdues de dé- L 1. P. 108. bauches en avoient fait le théâtre de leurs proftitutions. Le roi n'apprit ces abominations qu'avec la plus vive douleur. & pour v remédier, le fit enfermer de bons murs : c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le cimetiere des saints Innocents. Un faint prêtre, nommé Pierre de Roissi, entreprit de prêcher ces pécheresses publiques, & eut le bonheur d'en convertir un grand nombre. Les unes devinrent des modeles de la chasteté conjugale : les autres se condamnerent à faire . nu-pieds, de longs & pénibles pélerinages, pénitence alors très ufitée : un grand nombre se consacra à Dieu & prit. le voile dans la nouvelle abbaye de faint Antoine, qui fut: fondée vers ce même temps à Paris pour leur servir de retraite.

Ce ne font pas les feuls embellissements que la capitale doit aux foins de Philippe. L'odeur infecte qui s'élevoit des boues de la ville, étoit si grande, qu'elle pénetroit jusque dans le palais de nos rois, & le rendoit presqu'inhabitable. Le jeune monarque réfolut de remédier à cet inconvénient. & sans s'étonner ni de la difficulté de l'entreprise, ni de la P.6. prodigieuse dépense qu'elle exigeoit, donna ses ordres au Prévôt de Paris de faire paver toutes les rues & toutes lesplaces publiques : ce qui fut exécuté en pierres quarrées, fi l'on en croit Guillaume le Breton, auteur contemporain. Alors, dit Rigord, l'ancien nom de Lutece, qui fignifie un terrein boueux, fut changé en celui de Paris, qui exprime, ajoute-t-il, ou la bravoure de la nation Françoise, ou sa descendance de Priam par Francion, fils d'Hector & neveu de Paris. Car on avoit beaucoup de peine à se défaire de l'ancien préjugé, qui donne aux Francs une origine Trovenne.

Ce n'étoit point encore affez d'avoir établi la propreté 1dem. ibid. dans Paris , il falloit aussi pourvoir à sa sureté. C'est ce qui P. 31, 52. fit naître au monarque la pensée de réunir dans la même en-

AN. 1182.

ecinte une partie des bourgs qui environnoient cette capitale. On y travailla avec tant de diligence, qu'en très peu
de temps certe vafte clôture fut achevée. On ne laiffa hors
des murs, qui furent flanqués de bonnes tours, que le palais du Louvre, faint Honoré, une partie du bourg l'Abbé,
l'abbaye de faint Victor, de faint Aarcel, & de faint Germain-des-Prés. Il y avoit entre ces bourgs qu'on venoit d'enclôre, plufieurs efpaces remplis de jardius, de terres labourables, de vignes & de prairies : chacun s'empreffa de les
couvrir de batuments. Le roi, pour faciliter l'exécution d'un
ouvrage qu'il avoit fi fort à ceur, fe chargea de dédommagre les propriétaires du terrein où pafferonent les fondations
des murs & les foffes : le refte de la dépenife fur faire par
les bourgeois. Mais il y a toute apparence, dit le fçavant
hitforien de la Police, que Philippe, pour les indemnifer,
éda à la ville une partie des drois dont elle jouit encore

Dela Mare, trutédela Pol, t. 1. p. 76.

ouvrage qu'il avoit i fort à cœur, le chargea de dédommager les proprietaires du terreim où pafferoient les fondations des murs & les foffés : le refte de la dépenfe fur faite par les bourgeois. Mais il y a toute apparence, dit le favant hitforien de la Police, que Philippe, pour les indemnifer, céda à la ville une partie des droits dont elle jouir encore aujourd'hui. Dans un arrêt du mois de Mars 1274, fous Phillippe le Hardi, il est fait mention de ceux qui avoient éré accordés à cette capitale par le roi Philippe Augustle, fon bifaieul, fur les taverniers & les jurés-crieurs : préfomption violente qu'il en est de même de tous les autres.

Rigord , ibid.

Les foins du monarque ne se bornerent point à la capinale : les autres principales villes du royaume furent également embellies & fortifiées par ses ordres. On admira partout le généreux désiniéressement du prince, qui pouvant, sans se rendre coupable d'aucune injustice, élever des murs & creuser des sosses sur un sond étranger, ne voulus point user de son droit, & contribua de l'argent de son épargne à la construction d'un ouvrage, qui n'avoit d'autre objet que l'utilité publique.

An. 1183. Idem, ibid. p. 11. Ceff aufli vers ce même temps, que le bois de Vincennes fu entouré de murailles. Le dessein du monarque étoir d'en faire un lieu de chasse. Le dessein du monarque étoir d'en faire un lieu de chasse. Le roi d'Angleterre qui en sur informé, rassembla rout ce qu'on put prendre de jeunes cerfs, de daims & de chevreuils dans ses Etats de Guienne & de Normandie, les embarqua sur la Seine, & les envoya à Paris au vio Philippe son jeuneur. Le jeune prince les reçut

avec joie, & les fit enfermer dans fon nouveau parc, où il Ces diverses occupations n'empêchoient pas le jeune roi

mit des gardes pour veiller à leur conservation.

Défaite des de pourvoir à la sûreté des bourgades & du plat-pays, qu'il dans le Berry, Correreaux

fe fit toujours un devoir de protéger contre les violences des nobles, & contre les brigandages d'une troupe de scélérats qui ravageoient la France. Il aprit que les Cottereaux, gens fans foi ni loi, défoloient les environs de Bourges, pillant tout ce qui se trouvoit sous leur main, écorchant les prêtres, violant les femmes fous les yeux de leurs maris, brûlant les églifes, brifant les vafes facrés, faifant des coëffes à leurs concubines avec le linge bénit qu'on étend fous le calice en difant la meffe. Il y envoya auffi-tôt une armée, qui les ex-

termina de façon, qu'il n'en resta pas un seul. Leurs dépouilles qui étoient celles des provinces, rendirent au Berry sa pre-

miere richesse.

Idem , ibid.

Tel étoit l'état des affaires, lorsque tout-à-coup il s'éleva An. 1184. une querelle très vive entre le roi & le comte de Flandre. Guerre pour Ce prince avoit épousé Elisabeth, petite fille de Hugues le du Vernan-Grand, qui lui avoit aporté en dot le Vermandois, le Valois dois. & tout le comté d'Amiens. La princesse étant morte sans laisfer d'enfants, le roi fit fommer fon mari de lui restituer ces riches domaines, offrant de prouver par le témoignage des archevêques, évêques, comies, vicomies, & autres princes, que P. 12. ces trois comtés lui apartenoient par droit de succession. Le comte s'en défendit, sous prétexte que le feu roi lui en avoit fait une cession pure & simple, que Philippe lui-même avoit confirmée depuis fon avénement à la couronne. Le monarque ne nioit point abfolument cette prétendue donation : mais il foutenoit qu'elle n'avoit pu être faite que pour un temps, les rois étant toujours mineurs, & leur domaine inaliénable : que

\* De illo fancto linteamine quod corporale dicitur, concubina cerum pepla capitibus fuis componebane. Le peplum, si l'on en croit Du Cange, étoit une coeffure de femme alors très ufitée, qui envelopoit toute la tète, le cou & le menton, jusqu'au nez. Mathieu Paris raconte d'un prélat, grand chancelier d'Angleterre, qu'il fut trouvé revêtu d'une robe de femme d'un verd foncé, ayant une cape de même couleur, & la tête envelopée du peplum. On foupconna, dir-il, quelque supercherie, & pour s'en éclaireir, on lui arracha cette étrange coessure depuis le nez jusqu'au menton. Alors on découvrit le visage d'un homme nois, & rafé nouvellement,

AN. 1184.

lui-même en la ratifiant, ne l'avoit rendue ni plus légitime, ni plus durable, puifqu'alors il étoit fous la tutelle du comte: enfin que ce prince n'ayant d'autre ture que son mariage avec Ehfabeth de Vermandois, tout fon droit ceffoit par la mort de cette princesse. Philippe cependant, par un reste de confidération pour fon tuteur, proposoit de mettre l'affaire en arbitrage: mais le comte, homme violent, refusa avec beaucoup de fierté d'entendre à aucun accommodement, mit fur pied une puissante armée, & entra en campagne, portant fur fes étendards un dragon terrible, qui vomissoit des flammes: symbole de la fureur qui l'animoit.

Philippid. 1. 2. 112 , 13 ,

Corbie fut la premiere place attaquée. Les Flamands en infulterent le fauxbourg, qu'ils prirent d'affaut, tout ce qui fe trouva sous leur main, fut passé au sil de l'épée. Ceux qui purent se sauver dans la ville, couperent le pont de communication, réfolus de repouffer vigoureufement les efforts de l'eunemi, ou de s'ensevelir sous les ruines de leur patrie. Leur courage s'accrut encore par l'arrivée de quelques troupes qui trouverent moyen de se jeter dans la place. Le comte, désespérant de pouvoir emporter un fort désendu par tant de braves gens, leva le fiege au bout de quelques jours, fit paffer la Somme à toute fon armée, ensuite l'Oyse, s'avança jusqu'à Senlis qu'il n'osa attaquer, surprit Dammartin, où il laissa des marques funestes de sa colere, & vint affiéger Bétify, château très fortifié pour ce temps-là.

Le roi cependant avoit raffemblé son armée, & déja il étoit en marche pour aller présenter la bataille au comte, lorsqu'il aprit que ce prince se retiroit & fuyoit avec précipitation du côté de Choify, ancienne maison royale auprès de la riviere d'Aisne, vers son confluent avec l'Oyse. C'étoit un château très confidérable : le Flamand néanmoins ofa l'infulter : mais l'aproche du jeune monarque lui fit encore abandonner cette entreprise, & l'obligea de regagner honteusement ses Etats. Philippe au défespoir que sa proie lui eût échapé. tourna du côté d'Amiens, & mit le fiege devant le château de Boves, qui faisoit sa principale défense. C'étoit, si l'on en croit un historien du temps, l'une des plus fortes places du royaume, tant par sa situation, ses tours, ses murs, ses fossés,

que par l'intrépidité de son commandant, nommé Raoul, par le nombre des troupes qui la défendoient & par l'abondance de toutes les choses nécessaires pour une vigoureuse

AN. 1184. Ibld.

Ibid. p. 115.

réfittance. Il fallut donc l'affiéger dans les formes.

On ne connoissoit point encore en France l'usage de la baliste, quoique très commune ailleurs, & inventée depuis long-temps pour lancer dans les villes affiégées de groffes pierres, des fleches & des feux d'artifices. On eut donc recours aux machines alors ufitées dans le royaume. On commença par construire avec des claies & du bois de chêne vert des vignes ou galeries couvertes \*, fous lefquelles le foldat , fans être exposé aux traits de l'ennemi, pût combler le fossé de pierres, de terre & de fascines. Bientôt elles furent pouffées jusqu'au pied de la muraille. Le mineur aufli-tôt travailla à la creufer dans les fondements avec le cifeau & la pioche, étançonnant par-tout avec de pentes pieces de bois, affez fortes cependant pour empêcher une chûte subite & imprévue. La sape étant assez avancée, le roi donna ses ordres pour l'attaque. Les travailleurs mettent le feu aux étançons : le mur s'écroule avec grand fracas: il fe fait une large breche, & les François, à la faveur de la poussière & de la fumée, montent à l'affaut, massacrent tout ce qui tombe sous leur main, & font un grand nombre de prifonniers.

Ceux qui échaperent à l'épée des vainqueurs, se retirèrent dans le donjon qui commandoit le rette de la ville. Il étoit défendu par une double muraille, qu'il faloit encore forcer avant d'arriver au pied de la tour. On dressa aussi-tôt Bid p. 126. tous les engins de guerre alors connus. C'étoit le mangonneau, machine empruntée des Turcs, qui lançoit des grêles de cailloux, & la perriere, ou lide & clide, longue poutre rete-

\* Ces galeries s'appelloient autrefois Chats , ainfi qu'on peut le voir par ces vers de Guillaume Guiare fur Philippe Auguste, Du Cange, au moe Catus.

Devant Boves fut l'oft de France, Qui contre les Flamans contance. Li Mineurs pas ne fommeillent, Un char bon & fore appareillent : Tant œuvrent deilous & tant cavent, Qu'une grant part du mur destravent, Tome II.

۴R

AN 1184

nue par un contre-poids, qui, étant lâchée, jetoit des pierres d'une groffeur monstrueuse. Déja les affaillants avoient fait breche aux murs & à la citadelle, lorsque le comte de Flandre parut à la vue du château, & envoya défier le roi à la bataille. Ce jeune prince ne cherchoit que l'occasion de fignaler fon courage : il accepta l'offre avec joie, & fortit de fon camp pour combattre. Mais les princes de Champagne. Guillaume, archevêque de Rheims, & Thibaud comte de Blois, n'oublierent ni raisons, ni prieres, pour le détourner d'une réfolution où il paroiffoit plus de bravoure que de prudence. La nuit aprochoit, circonstance peu favorable pour une action : le combat ne seroit pas plutôt engagé, qu'il faudroit ou le cesser, ou en abandonner le succès au hasard : l'intérêt de l'Etat, la gloire du prince, tout sembloit exiger qu'on différât jusqu'au lendemain, afin de pouvoir consulter les plus expérimentés des capitaines, fur les dispositions qu'il convenoit de faire pour assurer la victoire. L'impatience du monarque ne s'accommodoit point de ce retard: il se rendit cependant, & donna ses ordres qu'au lever du soleil tout fût prêt pour aller à l'ennemi.

La démarche du comte n'étoit qu'un firatagéme pour preffentir la réfolution des François : infruti des difpositions ou étoit le monarque, il commença à envilager plus sérieusement les suites de son entreprie. La réflexion fit place au doute, le doute à la craînte, & la craînte à la soumillion. Il

Bibl. p. 117. écrivit au cardinal de Champagne, & au comte de Blois, pour les prier de lui obtenir une treve de huit jours. Ces géuéreux princes, touchés de l'humiliation de leur ennemi, ne poufferent pas trop loin leur avantage, & fourent fi bien ménager l'efinit du roi, qu'ils lui infipirerent les mêmes fentiments de clèmence & de modération. Le comte vint demander pardon à genoux, mit fes armes aux pieds du monarque, luireflitua le Vermandois, tout le pays d'Amiens, & le comté de Sancerre, qui de ce moment fuvent réunis à la couronne.

La reine oubliant ce qu'elle devoit au roi son mari, s'étoir déclarée trop ouvertement pour le comte de Flandre son oncle. Elle reçut ordre de sortir d'une cour, qu'on l'accusoit de trahir. Déja le monarque ayoit assemblé un synode

d'évêques pour faire dissoudre son mariage, sur le prétexte trop ordinaire de parenté. Tout étoit disposé de maniere à feconder ses désirs : les prélats , à l'exemple des courtisans , blâmoient hautement la conduite de la princesse : le seul évêque de Senlis, témoin de sa vertu, soutenoit ses intérêts, & empêchoit la sentence de divorce. Le comte de Hainaut instruit du malheur qui menaçoit sa fille, vint la trouver à Pontoise, où elle étoit gardée à vue, & lui représenta si vivement son devoir, qu'il l'engagea d'écrire au roi une lettre également tendre & soumise. La paix de l'oncle devint celle de la niece: Isabelle fut rappellée: bientôt ses charmes & ses vertus lui regagnerent le cœur & la confiance du prince son époux.

La France commençoit à peine à goûter les douceurs de la paix, que les plaintes d'un vassal persécuté obligerent le marche conmonarque de porter ses armes contre le duc de Bourgogne. Bourgogne, Hugues, c'étoit le nom du prince, esprit inquiet, remuant, Rigord, ibid; hardi, prétendoit que le comté de Vergi lui apartenoit de P. 14,15. droit, & entreprit de le réunir à son domaine. Il leva pour cet effet une puissante armée, & vint assiéger le château qui donne le nom à cette seigneurie. Gui, possesseur de ce fameux fief, implora le secours du roi, offrant de relever immédiatement de lui & de ses successeurs à perpétuité, s'il le délivroit de l'oppression d'un tyran, plutôt que d'un suzerain. Philippe ne laiffoit échaper aucune occasion d'accroître son autorité: il raffemble promptement ses troupes, vole en Bourgogne, diffipe l'armée du duc, le force de lever le fiege, renverse tous les forts qu'il a fait élever, prend possession de Vergi, qu'il remet au comte & à ses héritiers, à condition de le tenir de lui, à foi & hommage.

Cette premiere difgrace ne fut point capable de dompter l'orgueuil du duc : bientôt une nouvelle ufurpation lui attira de nouvelles humiliations. Nos rois, dit un auteur contemporain, en confiant aux feigneurs une principauté, une terre, ou même une province, se sont toujours réservé la puissance immédiate sur les églises & sur les clercs. Protecteurs nés de la religion & de ses ministres, ils ne s'en sont jamais raporté qu'à eux-mêmes du soin de veiller à leurs intérêts, & d'empêcher qu'on ne les furchargeat de corvées, de tailles,

Idem , ibid.

& d'impositions. Hugues cependant opprimoit les églises de fon duché. Le monarque le fit citer à la cour des pairs, qui le condamna à trente mille livres de réparation. Ce jugement, quoique juste dans son principe, n'étoit point d'une facile exécution. Le duc, plus ulcéré que jamais contre les eccléfiastiques, redoubla de fureur & de mauvais traitements. Le roi alors entra en Bourgogne, mit le fiege devant Châtillonfur-Seine, l'un de ses plus forts boulevarts, l'emporta d'asfaut, fit prisonnier le jeune Eudes, fils du rebelle, s'empara de Nevers & de toutes les places du comté dont elle étoit la capitale. Hugues, battu de tous côtés, vint se jeter aux pieds du monarque qui lui pardonna; mais à condition qu'il fatisferoit pleinement le clergé, & que pour sûreré de sa parole il livreroit trois de ses meilleures forteresses: ce qui sut exécuté.

E'Angleterre.

Le roi d'Angleterre n'avoit pris aucune part à toutes ces guerelles, & ce fut un bonheur pour l'Etat. C'étoit de tous les princes de l'europe, le plus politique & le plus puissant: la France auroit eu tout à craindre d'un tel voisin, si les fréquentes révoltes de ses enfants, n'eussent traversé ses proiets ambitieux. L'aîné, nommé Henri au court-mantel, digne fils d'un tel pere, prétendit que Richard, fon cadet, lui devoit hommage pour la Guienne & le Poitou. Geofroi, duc de Bretagne, fon troisieme frere, se joignit à lui : tous deux de concert affiégerent & prirent Limoges. Le vieux Henri, furpris de l'audace, se présenta devant la place : il espéroit que sa seule présence rameneroit les rebelles à leur devoir : il se trompa; la sentinelle ofa tirer sur lui. Le malheureux pere courut un danger plus grand encore, dans une conférence qu'il voulut bien accorder aux féditieux. Il y eut plufieurs personnes tuées à ses côtés : lui-même eût été percé d'une fleche, si dans le même moment, son cheval ne se sur abattu. On rompit donc toute négociation. Les choses sembloient enfin devoir être portées aux dernieres extrémités, lorsque le jeune roi sut surpris d'une violente sievre, mêlée de dyssenterie, qui en peu de jours le mit au tombeau. Lorsqu'il se vit près de sa sin, il changea tout-à-coup, témoigna

Roger de Houn grand regret de ses révoltes, envoya demander pardon au roi son pere, & se fit étendre sur un lit de cendres, où il expira dans de grands fentiments de piété, nud en chemife,

la corde au cou. La mort du jeune Henri ne fit qu'accroîtte la pétulance

& l'ambition de ses freres. Richard, devenu l'aîné, vouloit entrer en partage de la fouveraine puissance: Geofroi, son cadet, duc de Bretagne, du chef de sa femme, prétendoit qu'il n'en devoit pas moins avoir part à tant de provinces que son pere avoit réunies en sa personne : Jean le plus jeune de tous, se plaignoit de n'avoir aucun apanage, ce qui l'avoit fait surnommer Sans Terre, & il ne voyoit qu'avec un extrême jalousie le sort brillant de ses freres. Tout annonçoit

une fatale division entre le pere & les enfants.

Geofroi fut le premier qui leva l'étendard de la rebellion. Il-demandoit que le comtê d'Anjou fût ajoûté au duché de Bretagne, que fa femme lui avoit aporté en dot. N'ayant pu rien obtenir, il vint trouver le roi à Paris, dans l'espérance que ce prince, comme fouverain, feroit lui-même cette union, & la foutiendroit par fa puissance. Philippe qui l'aimoit tendrement, le reçut avec bonté, & lui promit toute forte d'affiftance. La guerre fembloit inévitable : mais la mort précipitée du jeune duc, mit fin à ses projets séditieux. Il tomba malade à Champeaux, & fut emporté en peu de jours, malgré tout l'art des médecins de la ville & de la cour. 20. Il ne laissoit qu'une fille, nommée Eléonore: mais la duchesse, qui étoit enceinte, accoucha quelques mois après d'un prince, que les Bretons nommerent Artus, en mémoire de ce fameux roi de leur nation, à qui les romanciers attribuent tant de hauts faits d'armes, & l'institution des chevaliers de la table ronde. La tutelle du jeune prince fut un article d'une grande discussion. Le roi d'Angleterre y prétendoit comme aïeul: cependant malgré toutes ses brigues, elle fut déférée à la duchesse mere, sous la protection du monarque Fran-

çois. Le roi fut très sensible à la perte d'un jeune héros, qui s'étoit entiérement dévoué à ses intérêts : mais la Bretagne qui droit d'ainesl'adoroit, le pleura bien plus amérement, & sa mémoire est ge, & du fréraencore célebre parmi cette brave nation, qui attendoit de nge.

lui le rétablissement de la gloire des anciens Bretons. Ce fut ce prince, qui dans une affemblée qu'on nomme l'affife du comte Geofroi, ordonna que les baronies & les chevaleries apartiendroient aux feuls ainés, à la charge de donner à leurs cadets des pensions alimentaires, proportionnées à leur naissance & à la valeur des terres. D'abord c'étoit l'aîné qui en décidoit, de l'avis des principaux parents; elles furent depuis réglées & fixées au tiers. Les simples gentilshommes, pour ne point céder aux barons, demanderent d'être compris dans cette loi, & bientôt elle devint générale pour tous Recherches les nobles de la province. Il semble chose fort étrange, dit Pasde la France, quier, qu'étant plusieurs enfants d'un même pere, un seul soit 18. p. 143, avantagé au désavantage des autres. Aussi nos premiers ancêtres ne purent-ils jamais se résoudre à introduire cette coutume en leur monarchie: ils n'y voyoient qu'injustice, cruauté, barbarie. Mais enfin l'intérêt de l'Etat a scu triompher. dit-on, des préjugés & des scrupules des peres trop tendres. Il est bon, continue notre savant jurisconsulte, que parmi des gens destinés à porter les armes, comme sont les nobles, il y en ait un entre les autres qui soit plus richement partagé, pour pouvoir suporter plus longuement la dépense d'une longue guerre: raison plus spécieuse dans un temps où chaque gentishomme faifoit la guerre à ses frais, que dans un siecle où tout est à la folde du monarque. Je dis spécieuse; car les cadets sont également nés pour le service, & la loi, pour mettre un aîné en état de faire une plus grande figure, réduisoit trois ou quatre sujets à l'impossibilité de remplir leur destination. Idem, ibid. Mais, dira-t-on, les puinés qui seulement s'attendent à leur vertu, se hasardent plus avantureusement aux périls, pour trouver moyen de se pousser, & d'être connus du prince. Il est vrai qu'on a vu des cadets s'élever aux premiers rangs par leur mérite, tandis que leurs aînés font demeurés ignorés dans leurs terres : mais en faut-il conclure qu'un homme

peut légitimement vous enlever votre bien, fous l'honnête prétexte de vous réduire à la nécessité d'exercer vos talents ? Quoi qu'il en foit, cet usage introduit sur le modele de la fuccession à la couronne, qui étoit alors déférée aux seuls

aînés \* fut porté si loin en quelques endroits, qu'on crut devoir l'adoucir par divers tempéraments favorables aux cadets. Un des principaux, & peut-être le plus ancien, fut d'ordonner que les puines partageroient dans le fief, & qu'ils tiendroient leurs parts aussi noblement que l'aîné, avec lequel ils seroient pairs : c'est ce qu'on appelloit frérage & franc parage. Le premier né, jusqu'à ce que le parage fût failli, ce qui arrivoit en Normandie au fixieme degré, ailleurs du quatre au cinq, garantissoit ses cadets sous son hommage envers le seigneur suzerain, les acquitoit des reliefs ou des rachats, & les affranchiffoit des droits féodaux ordinaires, tels que font les gants, les fonnettes d'éperviers, les éperons, le roussin de service.

On crut d'abord que cette disposition ne contenoit rien que de favorable aux feigneurs, dont elle multiplioit le nom-

bre des vaffaux ; mais bientôt on reconnut qu'elle étoit en effet très préjudiciable, en ce qu'elle anéantifioit en quelque forte leurs mouvances immédiates. Le fuzerain fur-tout y voyoit peu d'équité. Lorsque le parage cessoit, ce qui avoit été tenu entre nobles par les cadets fous l'hommage de l'ainé, devenoit arriere-fief chef du feigneur, qui par cet éloignement perdoit un tiers de sa mouvance. Ce sut ce qui donna lieu à cette fameuse ordonnance de Philippe Auguste, Ordonnances où il établit que lorsqu'un fief sera divisé, tous ceux qui y au- des rois de Fr. rontpart, le tiendront nuement & en chefdu seigneur dont il relevoit avant la division. Mais comme ce réglement ne regardoit que les terres des barons qui l'avoient demandé, il ne fut observé que dans quelques provinces du royaume. On suivit ailleurs l'ancien droit dont il nous reste encore des vestiges dans quelques-unes de nos coutumes, où il est au choix e. 1, art. 5. de des cadets de relever du feigneur fuzerain ou de leur aîné. Sentis, 1.7,

Coutume de

On fit vers ce même temps un horrible carnage d'une mient, art. 72. armée de routiers, qui désoloient l'Aquitaine. Voici comme ce fait est raconté dans une ancienne histoire manus-

\* Mais avec cette différence que l'autorité souveraine affoiblie par des partages, expole l'Etar à une ruine certaine ; ce qu'une funelle expérience n'a que trop démontré : au-lieu que le royaume ne perd rien de sa richesse ni de sa puilfance , par l'égalité du parrage entre les enfants des particuliers. .

crite. Une troupe de brigands, Brabançons, Aragonois, AN. 1185. Horrible de- Allemands, François, intestoient tellement la province, que faite des rou- nul n'ofoit sortir des forteresses. Or étoit-il de coutume qu'à la fète de l'Assomption, les princes & barons du pays & des étranges contrées, suivis de marchands de toutes marchandises, se rafsembloient qu Puy en Auvergne, faifant grands dépenses & largesses. Aussi en amandoit l'église & la ville : car les riches hommes leur donnoient de leurs biens largement. Un chanoine désespéré qu'une solennité si lucrative sût ainsi empéchée, si parla à un jeune homme subtil en langage, non connu en la ville : & ordonnerent ensemble que le jeune inconnu seroit habitue en guise de Notre-Dame , le plus proprement que l'on pouroit , & s'apparoitroit à un simple homme de très bonne renommée, qui avoit nom Durant, & étoit charpentier, Ainsi fut comme ils l'avoient devisé. Le bon bourgeois avoit accoutumé de passer la nuit en oraifon dans l'églife confacrée à Dieu fous l'invocation de la fainte Vierge : l'imposteur se présente à lui au milieu de sa priere , lui dit quelques paroles & lui donne certain commandement d'un air de dignité, qui acheve de le convaincre que la personne qui lui parle est réellement la mere de Dieu \*.

Le jour commençoit à peine à paroître, que le dévot charpentier courut raconter fa vision & les ordres qu'il avoit recus. Il étoit de bonne foi \*\*, ce qui rendoit la chose encore

\* Cet extrait est tiré d'un vieux cahier éctit à la main, qui étoit à la fin d'une chronique qui finit au toi Charles V. Il m'a été communiqué par un magiltrac aufi dilingué dans le confeil par fes lumietes, que dans la république des lerres par fes connoilfances. Le public we prévient, êt nomme M. D. F. Cette histoire est aussi écrite par Simon de Hedin, en ses annotations sur le chapitre 3. du livre 1. de Valere le Grand, comme le tapporte Gisley, en l'histoire de Notre-Dame du Puy, l. 3. c. 6.

\* \* Hugues de Berci temble douter de cette bonne foi : voici comme il patle de Durant, en son livre si connu sous le nom de la Bible de Guyot.

Moult fit foults & foudeants , Durant capin & bon tenant . Qui les blancs chaperons trouva . Et fes fignaux au Puy donna: Donna, non fit, il les vendoit. Mestrement la gent decevoit, Il en conquit or & argent : Moult pensoit bien guiller la gente, Il en guilla bien deux cents mille,

plus

plus croyable. On s'assembla dans l'égliste: alors notre chanoine, homme sage & emparlé, se leva pour exposer une révélation qu'il avoit lui-même dictée, prit seme, parla au peuple par maniere de semon, lui expliqua comment la reine de mitéricorde, par ses prieres auprès de son fils, avoit obtenu la paix au monde, menaçant de mort soites quiconque ne voudovit al prendre ou s'empéchois. La religion, la simplicité, la crainte, tout servit utilement le prédicateur. Chacun s'empresse d'éques & gent de sous états prendre cette paix, qu'ils cuidoient être venue du ciel.

On régla que les confreres auroient sur la tête des chaperons de toile blanche, & fur la poirine une enseigne de plomb ou d'étain, où seroit écrit: Agnus Det qui tolls peccara mundi, dona nobis pacem. Les associés ne devoient ni jouer aux dés ou aux tables, ni aller en tavernes, ni avoir vétements ou coutel à pointe, ni saire sux serment ou deshonnête, ni nommer de Dieu ou de Notre-Dame, ou de saint, ou de fainte aucun membre de dessous les nombril. Tous juroient de détruire les ennemis de la paix, Routiers, Cotteraux, Brabançons, & autres brigands. On payoit à l'entrée, douze deniers de la mounoie du Puy: ce qui monta en deux mois d'aquare can multi luivres : somme prodigiere pour ce temps-là.

Or avim que les Routiers s'en venoient une grande partie d'Aquitaine vers Bourgogne. Les chaperons informés de leur marche, se raffemblent en grand nombre, volent au-devant d'eux, & en tuent dix-fept mille dans une rencontre, & neut mille dans une autre. Cette double viétoire inspira tant d'orgueuil à ce peuple indiscipliné, qu'oubliant ce qu'il devoit aux princes & aux se signeurs, il os a leur désendre de rien exiger de leurs sujets, sous peine d'encourir son indignation. Le monde enfin sur en telle aventure, que pis sans comparation avenoit par le fait des chaperons, que par le fait des routiers, Ceux-ci cependant eurent bientôt leur revanche. Un de leux capitaines, nommé Lapporius, homme puisson to s'ot est puis dire qu'il sit de cette confrire. Tel et le sort de ces sociétes qui doivent leur établissement à la superstition : elles com-

Tome II.

An. 1185.

An. 1186.
Premiere
guerre contre
les Anglois.
Rigard, p.

mencent par la crédulité, elles dégénerent en fanatime : elles périfient enfin victimes de leur arrogance, & quelquefois de leurs crimes.

Le roi cependant avoit de justes sujets de plaintes contre la cour d'Angleterre, & les choses étoient au point qu'il y auroit eu de l'indécence à diffimuler. Henri, dit au Courtmantel, étoit mort fans laisser d'enfants de la reine Marguerite, fœur de Philippe: les Anglois néanmoins ne parloient point de restituer le Vexin qui avoit été assigné pour sa dot. Richard, surnommé cœur de lion, non content de refuser au monarque l'hommage qu'il devoit pour la Guienne & le Poitou, ne se pressoit point d'accomplir son mariage avec Alix, autre sœur du roi. Le bruit même étoit public que le vieux Henri, devenu amoureux de la princesse, avoit eu recours aux dernieres extrémités pour fatisfaire sa passion. Philippe n'ofoit approfondir cet horrible fecret; mais il envoya fes ambaffadeurs demander, & l'hommage, & la restitution du Vexin, avec ordre cependant de proposer la ceffion de cette province, fi l'on vouloit confommer une alliance arrêtée depuis si long-temps. Le roi d'Angleterre avoit trop de pénétration pour ne pas apercevoir le piege qu'on lui tendoit: il feignit de consentir à tout, bien résolu de faire naître des difficultés , lorsqu'il s'agiroit de l'exécution. La suite en effet ne prouva que trop qu'il ne pouvoit ni fe détacher de fon amour, ni se résoudre à rendre une principauté qui étoit si fort à sa bienséance.

AN. 1187.

Philippe indigné de la mauvaife foi du pere & du fils, leur envoya déclarer la guerre, entra en Berri, emporta comme un foudre lífoudum, Creflaë & plufieurs autres places fortes, ravagea tout le pays des environs, & vint mettre le fiege devant Châceau-roux dont la réfifiance donna le temps aux

Lien, iiid. Anglois d'accourir au fecours. Le roi fortit de fon camp pour aller à leur rencontre. Les deux armées, rangées en bataille, étoient prêtes à décider la querelle par des forrens de fang, lorfque des perfonnes également habiles & pieu-fes, de concert avec les légats du pape, s'entremirent auprès des princes pour rempécher, ou du-moins édigner un événement fi funefte. Henri fe reprochoit au fond l'injutice.

de son procédé: la grandeur d'ame du monarque François, la bravoure de la nation, tout lui faifoit apréhender quelque échec fur la fin de ses jours : il fit donc les premieres démarches, & offrit de s'en raporter au jugement de la cour des pairs. Issoudun resta au roi pour les frais de la guerre. On conclut une treve de deux ans; & le duc de Guienne, qui ne cherchoit que le plaisir, faisit cette occasion pour aller paffer quelque temps à Paris. Philippe le recut avec magnificence & le combla de careffes. Tous deux faisoient l'ornement & l'admiration de leur cour : tous deux s'estimoient ; ils n'eurent pendant tout ce voyage qu'une table & qu'un lit. C'étoit autrefois la plus grande marque d'amitié, d'estime & de confidération.

La joie que toute la France ressentit de cette paix ines- Naissance du pérée, fut encore augmentée par la naissance d'un prince prince Louis, dont la reine accoucha le cinq de Septembre. Il y eut dans tout le royaume des réjouissances extraordinaires, fondées fur l'espérance de voir régner en sa personne le sang de Charlemagne, dont les peuples adoroient encore la mémoire. Etienne, évêque de Tournay, l'un des plus faints & des plus scavants prélats de l'église Gallicanne, le tint sur les sonts P. 24facrés, & lui donna le nom de Louis, en l'honneur du roi fon aieul. La ville de Paris se distingua sur-tout par des sêtes. des danses & des illuminations qui durerent huit jours. Le roi lui-même ne put refuser à sa joie les transports les plus vifs: il envoya des couriers dans toutes les provinces, pour v annoncer cette heureuse nouvelle, & trouvant dans ce jeune prince un nouveau fujet d'aimer la reine, il s'y attacha plus étroitement que jamais.

Idem , ibid,

Toutes ces fêtes aussi glorieuses pour les sujets que pour le prince, furent troublées tout-à-coup par les triftes nouvelles qu'on reçut d'Orient. L'exactitude de l'histoire, & l'intérêt que tout François doit prendre à un royaume fondé par des heros de sa nation, exigent qu'on reprenne les chofes d'un peu plus haut. Noradin, après que Louis VII fut parti de la Palestine, poussa ses conquêtes avec plus de rapidité que jamais. Edeffe, Damas & plufieurs villes de la principauté d'Antioche se virent forcées de plier sous ses

Affaires

AN, 1187. lo

loix. Le comble du malheur fut que Baudouin III, prince dont la prudence & le courage foutenoient l'Etat chancelant, mourut empoisonné par un perfide médecin. Amauri, son frere, digne héritier de son trône & de ses vertus, enfermé de tous cotés entre des ennemis également redoutables par leur nombre & leur bravoure, envoya demander en Occident un secours que les circonstances du temps ne permirent pas de lui accorder. L'empereur faisoit la guerre au pape: Henri II étoit occupé de ses différends avec Thomas Becquet : Louis le jeune, dans des conjonctures aussi délicares. ne pouvoit ni ne devoit quiter son royaume. L'ambassadeur (Frédéric, archevêque de Tyr), fut donc obligé de s'en retourner fans avoir pu rien obtenir. Baudouin IV, fils d'Amauri, fignala les commencements de son regne par une grande victoire sur les infideles qui venoient attaquer Jérufalem : mais lui-même surpris quelque temps après dans des rochers, n'échapa qu'à peine à la poursuite des vaingueurs. Ce premier échec fut suivi d'un second aussi sanglant, qui entraîna la perte du Gué de Jacob , l'une des plus fortes places des chrétiens.

On eut encore recours aux princes d'Europe; mais cette ambassade ne réussit pas mieux que la précédente. Les envoyés, c'étoient Héraclius, patriarche de Jérusalem, & Roger, maître de l'hôpital \*, furent reçus en France avec toutes fortes d'égards, & défrayés par l'ordre de Philippe-Auguste, qui n'ayant que dix-huit ans, avoit besoin de l'avis des seigneurs de son royaume, avant que de s'embarquer dans une si grande entreprise. Son courage lui conseilloit de fe croifer : l'affemblée des grands l'en empêcha. Il se contenta de faire partir quelques troupes, & de donner un secours d'argent. Les ambassadeurs n'avoient plus d'espérance qu'au roi d'Angleterre, qui pour expier le meurtre de l'archevêque de Cantorbéri, s'étoit engagé d'aller en personne à la défense de la Terre-sainte; mais ce prince, après bien des remises & des discours, leur dit enfin que la prudence ne lui permettoit pas de laisser ses Etats exposés à l'ambition.

\* Arnaud, maître du Temple, troisième ambassadeur, étoit mort à Vérone. Rigord, p. 14.

Rigord ,

d'un jeune roi tel que Philippe; qu'il leur feroit cependant donner cinquante mille marcs d'argent. Le patriarche les refusa avec une fierté insultante : Nous ne sommes pas venus Chron, Joan, de si loin , dit-il , pour chercher l'or & l'argent , mais un homme Brompton.

qui en ait besoin pour faire utilement la guerre. Vous abandonnez la cause de Dieu, Dieu vous abandonnera. Craignez la vengeance justement due à tant de crimes énormes, dont vous étes coupable, foit à l'égard du roi de France, votre souverain, dont vous ne cessez de troubler les Etats, soit envers l'auteur de la religion, dont vous massacrez les ministres. Vous frémissez envain : il s'apperçut en effet que le monarque rougiffoit de colere; je ne crains point les excès de cette fureur, que l'aspect de la vérité alume dans votre ame : j'aime autant périr en Angleterre de votre main, qu'en Syrie de celles des Sarrazins, dont vous égalez ou même surpassez l'irréligion & la perfidie. C'étoit une infolence digne d'un châtiment exemplaire : elle ne fut punie que par le mépris. Héraclius n'obtint ni le général qu'il demandoir, ni même le secours qu'on lui offroit; tant il importe aux rois de ne pas abandonner leurs intérêts à ces dévots fanatiques, dont le zele emporté ne connoît ni égards, ni bienféances, ni devoir.

Le retour des ambassadeurs, sans aucune espérance de fecours, jeta la consternation dans tous les cœurs, déja alar- Gnill. Tyr. 1. més des funestes divisions qui déchiroient le royaume. Bau- 22.6.16 28. douin, attaqué de la lepre, incapable d'agir, craignant d'ailleurs que Boémond, prince d'Antioche, & Raymond, comte de Tripoli, n'entreprissent de lui enlever sa couronne. avoit marié fa fœur Sybille, à un jeune François, nommé Guy de Lufignan, fils de Hugues le Brun, comte de la Marche. C'étoit le déclarer successeur au trône : choix inattendu, qui excita la jalousie des grands, sur-tout du comte de Tripoli. Elle fut portée à un tel excès, que le monarque effrayé des malheurs qu'elle annonçoit, changea tout-àcoup, révoqua le pouvoir qu'il avoit confié à son beau-frere, & fit couronner Baudouin, fon neveu, fils de Sybille, & du marquis de Montferrat. Le jeune prince avoit à peine cinq ans: Raymond, fut déligné tuteur, & chargé du gouvernement pendant la minorité. Le malheureux Lusignan

Ibid. p. 25.

prit les armes pour se venger d'un si sanglant affront; mais ce commencement de guerre n'eut aucune fuite.

La querelle paroifloit affoupie, lorsque la mort de l'oncle & celle du neveu, qui ne régna qu'un an, replongerent le royaume dans le plus grand défordre. Sybille & Raymond, prétendoient à la succession; la princesse, comme mere, fille & fœur des derniers rois; le comte, comme petit-fils de Baudouin II. Le droit de Sybille étoit le plus apparent : pour l'affoiblir, on eut recours à l'imposture : ses ennemis Guill. Neu- l'accuserent d'avoir empoisonné son fils. Elle l'emporta cebig. l. 3. c. pendant, & Guy de Lufignan, fon mari, fut couronné roi de Jérufalem. Le nouveau monarque n'eut ni affez de prudence, ni affez de grandeur d'ame, pour oublier fur le trône les injures qu'il avoit reçues dans l'état de particulier: il porta le ressentiment jusqu'à vouloir obliger son competiteur à rendre compte de l'administration des finances pendant fon gouvernement. Raymond, irrité de l'outrage, défespéré d'ailleurs de voir la couronne sur la tête d'un étranger, qui n'étoit point de la famille royale, fit un traité particulier avec les Musulmans, & se mit sous la protection de Hift. Salad, leur chef. C'étoit le grand Saladin, foldat de fortune, de la nation des Courdes, le plus fameux capitaine de fon fiecle, le héros enfin de l'Orient, à qui les chrétiens mêmes, ses ennemis, n'ont jamais pu reprocher que sa religion. Maître de l'Egypte, de l'Arabie, de la Syrie & de la Mésopotamie, fous le nom de Sulran Salaheddin Joufef, il tenoit comme bloquées toutes les places qui restoient aux croisés dans

Mf Bibl. Orient, p. 742, 788.

la Palestine.

Tel étoit l'état des choses, lorsqu'Arnaud de Châtillon, feigneur de Carac, fans avoir égard à la suspension d'armes qui avoit été jurée folennellement, enleva une grande caravane qui passoit d'Egypte en Arabie, & sit mettre aux fers tous les passagers. Le sultan, instruit de cet attentat contre la foi publique, envoya demander la liberté de ces malheureux : on ne lui répondit que par des invectives contre Maliomet, ce qui le mit en telle colere, que prenant Dieu à témoin de la perfidie de fes ennemis, il jura de faire une éternelle guerre aux chrétiens, déclara la treve rompue, &

Ibid. an. 1185. .

AN. 1187.

fit vœu de tuer Arnaud de sa main. Il rassemble aussi-tôt ses troupes, entre en Palestine avec une armée de cinquante mille hommes, & vient mettre le fiege devant Tibériade. Cette place, l'une des plus importantes du royaume, apartenoit au comte de Tripoli, qui touché des prieres de la reine Sybille, avoit enfin renoncé à fon traité avec les infideles. La ville fut d'abord emportée d'affaut; mais la citadelle, par sa résistance, arrêta l'ennemi pendant plusieurs jours.

Le roi cependant & tous les princes du royaume de Jérufalem, ayant réuni leurs forces, marcherent au fecours, & vinrent préfenter la bataille au fultan. Le combat dura deux jours & fut très fanglant; mais enfin les chrétiens accablés par le nombre, abattus par la foif, épuifés de fatigue, furent entiérement défaits. Tout fut tué ou pris. On nomme parmi les principaux captifs le roi Guy de Lufignan, Ar-chrife, an. naud de Châtillon, le maître des templiers, & celui des 1187. hospitaliers. Le comte de Tripoli, après avoir fait des prodiges de valeur, se sauva l'épée à la main au-travers de ses ennemis, & se retira à Tyr, où il mourut quelque remps après, également détefté des musulmans & des chrétiens. Ceux-ci attribuoient à sa trahison la perte de la bataille: ceux-là l'accufoient de perfidie, pour avoir rompu fon traité.

Mais la perte estimée la plus considérable sut celle de la vraie croix. On l'avoit portée à la bataille suivant la coutume. C'étoit l'évêque de Ptolémais, revêtu d'une chape par-deffus fa cuiraffe, qui la tenoit entre ses bras. Le vertueux prélat. percé de mille coups, n'eut point la douleur de la voir tomber au pouvoir des ennemis : elle fut prife entre les mains d'un officier de l'église de Jérusalem, qui étoit accouru pour la relever. Les chrétiens orientaux & schismatiques n'en furent pas moins affligés que les latins : les infideles regardèrent cette conquête comme le fruit le plus précieux de leur victoire. Rigord, historien d'ailleurs très judicieux, affure Page 14. an. que depuis ce malheur arrivé à la chrétienté, tous les enfants 1187. qui naquirent, n'eurent plus que vingt ou vingt-deux dents au-lieu de trente ou trente-deux qu'avoient toujours eu ceux qui étoient nés auparavant. Tel étoit l'esprit de ces siecles

AN. 1187.

groffiers & fuperstitieux. De-là cet autre conte également absurde, que le même auteur rapporte de la meilleure foi du monde. Lorsque j'étois , dit-il , au monastere d'Argenteuil , pendant une nuit très claire, un peu avant le lever de l'aurore, la lune qui étoit dans son plein, se détacha du ciel, descendit à terre, s'y reposa quelque temps comme pour reprendre force, remonta ensuite avec beaucoup de gravité, & reprit la place que le créateur lui avoit destinée. Ce qui fut vu très distinctement de plusieurs Guill. Ar- de nos freres qui me l'ont raconté. On lit la même chose mor. p. 77.
Mom. de l' A. dans Guillaume le Breton, autre sçavant du même siecle, cad, des Bel, dont les écrits sont également remplis de tous les mira-La. 1. 8. p. cles, visions, songes & prophéties qu'admettoit alors la cré-

dulité des fideles. Le roi captif ne s'attendoit qu'à la mort; il fut furpris de fe voir traité avec tous les égards dûs aux têtes couronnées. Le vainqueur lui présenta de sa main une coupe de liqueur rafraîchie dans de la neige. Le monarque, après avoir bu, voulut la donner au seigneur de Châtillon : mais Saladin l'en empêcha. C'étoit une coutume inviolable établie chez les musulmans, & qui se conserve encore chez quelques Arabes, de ne point faire mourir les prisonniers auxquels on

avoit donné à boire ou à manger. C'est à toi, dit le sultan au roi, que j'ai offert des rafraichissements, & non pas à un homme maudit, qui ne doit espérer de pardon, qu'en embrassant la loi de notre faint prophete. Arnaud répondit avec fermeté, que les plus cruels supplices ne seroient point capables de lui faire abjurer la vraie religion. Cette généreuse réponse en sit un martyr, & lui procura le bonheur de laver ses fautes dans fon fang. Saladin, pour accomplir fon vœu, lui déchargea un coup de sabre sur la tête, & ceux de sa suite acheverent de le tuer. Tous les templiers & les hospitaliers, pris en cette journée, furent également égorgés. C'est qu'ils ne faisoient quartier aux mufulmans ni en paix, ni en guerre.

La déroute de l'armée chrétienne entraîna la ruine entiere du royaume. Toutes les villes ouvrirent leurs portes au vainqueur. Acre se rendit au bout de huit jours. Jassa, Naplouse, Sébaste, Nazareth, Sefourier, Césarée, Hifa, Arsouf, Saide ou Sidon, ne lui coûterent que la peine de se montrer. Beryte ou Beriut capitula après trois semaines de siege. Ascalon sut livrée pour servir de rançon au roi. Jérusalem enfin qui eût pu faire une longue réfistance, ne tint que quatorze jours. La reine Sybille, la noblesse & les gens de guerre eurent permission de sortir en armes & avec escorte pour aller en telle ville qu'ils voudroient. Le reste du peuple eut auffi la liberté d'emporter ses meubles, en payant par tête une certaine taxe. Les uns se retirerent à Antioche, les autres à Tripoli : quelques-uns à Alexandrie, quelques autres en Sicile. Bien-tôt il ne resta plus aux Latins d'Orient que trois places confidérables; Antioche, Tripoli, & la ville de Tyr, autrefois la dominatrice des mers, alors un fimple refuge des vaincus. Elle ne tarda pas d'être affiégée, mais elle fut heureusement sauvée par la valeur de Conrad de Montferrat. Ainsi finit, quatre-vingt-huit ans après sa fondation, ce qu'on appelloit le royaume de Jérusalem ou des chrétiens Latins d'Orient : juste punition de la vie déréglée de ses habitants : suite funeste, mais nécessaire, de leurs éternelles divisions.

La nouvelle d'un si triste désastre répandit la consterna- Les deux rois prennent tion dans toute l'Europe; jamais on ne vit de douleur si vive, la croix. ni si universelle. Le pape en mourut de chagrin. Les rois de France & d'Angleterre en furent tellement touchés, qu'à 24. l'arrivée de Guillaume, archevêque de Tyr, qui venoit exciter leur zele, ils eurent une conférence entre Trie & Gifors, où après être convenus de remettre à un autre temps la décision de leur guerelle, tous deux demanderent la croix avec empressement, & la reçurent avec respect des mains brig. I. 3. c. du prélat. Cet exemple fut suivi par un grand nombre d'arche-23. vêgues, d'évêgues, de comtes, de ducs & de barons. Les principaux étoient Robert, comte de Dreux, coufin-germain du roi; Richard, duc de Guienne, fils aîné du roi d'Angleterre; Philippe, comte de Flandre; Hugues, duc de Bourgogne; Henri, comte de Champagne; Thibaud, comte de Blois; Etienne, comte de Sancerre; Rotrou, comte du Perche; Guillaume des Barres, comte de Rochefort; Bernard de Saint Valery; Jacques d'Avefnes; les comses de Soiffons, de Nevers, de Bar; Jean, comte de Ven-

Tome II.

An. 1188.

dôme, les deux freres Josselin & Mathieu de Montmorency; Guillaume de Merlou, Aubry de Boulogne, Yaunier de Moui, les archevêques de Rouen & de Camorbéri, les évêques de Beauvais & de Chartres. On régla, pour diftinguer les nations, que les François porteroient une croix rouge; les Anglois une blanche, les Flamands une verte. Le champ où l'assemble é rétoit renue, fut appelle le champ sarcé: on y éleva une grande croix pour monument de cette sainte consédération.

Dixme S

Le roi sans perdre de temps, convoqua une assemblée à Paris, où l'on stip lusieurs ordonnances, tant pour fournir aux frais de la guerre, que sour prévenir les désordres qui , e avoient empêché le succès de la derniere crossade. On y

Rigord,

aux rais de la guerre, que pour prevenir les delordres qui avoient empêché le fuccés de la derniere croifade. On y arrêta que tous ceux qui ne prendroient point la croix, eocléfiaftiques ou laiques, payeroient le dixieme de leurs revenus & de leurs biens meubles pour le fecours de la terre-

Concil. pag 2763.

fainte. On n'en excepta que les religieux de Citeaux, ceux P. de Fontevraud, les Chartreux, & les hôpitaux des lépreux. C'est ce qu'on appelle la dixme Saladine, parce qu'on l'exigeoit à l'occasion de l'armement contre Saladin. On employa auffi quelques féances à faire des réglements de discipline, parce qu'il sembla que cette guerre étant celle de Dieu, elle devoit avoir une autre police que celle dont l'ambition des princes est la seule cause. Ainsi il fut défendu aux foldats de blasphêmer & de jouer aux dés; aux chevaliers de porter les fourures de vert, de petit-gris, ou de martres zibelines. l'écarlate & les habits découpés; aux gens riches. de faire servir sur leur table plus de deux mets achetés; aux femmes de suivre l'armée, excepté quelques lavandieres, d'un âge avancé & de mœurs non suspectes. On suspendit durant toute l'expédition l'intérêt de l'argent emprunté : on permit enfin aux croifés, même aux eccléfiaftiques, de recevoir trois années de leur revenu, afin que chacun fût en état de foutenir la dépense d'un si long voyage.

Le Clergé entreprend inutilement de s'y oppo-

Quelque zele qu'on eût pour le recouvrement de la faintecité, cet impôt fit beaucoup crier, soit parce qu'il étoit énorme, soit de peur qu'il ne servit d'exemple pour en lever d'autres dans la suite. Le clergé sur-tout trouva fort mauvaisqu'on voulût rendre l'église tributaire : tant cet ordre étoit nonseulement vif & sensible, dit un sçavant historien, mais encore peu équitable sur l'article de ses privileges. L'église est libre, de France, te disoit-il, par la liberté que Jésus-Christ nous a acquise : si les 3. P. 26. Bles. princes l'accablent d'exactions, c'est la réduire en servitude pist. 111, 6 comme Agar. Un vrai ministre de la religion doit s'y oppo- 112. fer, & mourir plutôt que de la soumettre à l'esclavage. On Flury, his. voit ici, dit un autre célebre écrivain, les équivoques ordinai- eccl. 10m. 15. res en ce temps-là sur les mots d'église & de liberté; comme si l'é- P. 527. glise délivrée par Jésus-Christ, n'étoit que le clergé, ou qu'il nous oût délivrés d'autre chose que du péché & des cérémonies légales. Mais il ne paroît pas qu'on ait eu aucun égard à ces vaines

clameurs des eccléfiastiques : Philippe sout les rendre dociles en cette conjoncture, & en d'autres encore.

Ce prince obligé de foudover une grande armée, écrivit au clergé de Rheims pour lui demander quelques subsides. L'archevêque & le chapitre répondirent que la chose pouvant tirer à conséquence, ils le supplioient de vouloir bien fe contenter du fecours de leurs prieres. Quelque temps après, ces mêmes prêtres pillés, opprimés par les seigneurs de Coucy, de Rhetel & de Rosoy, eurent recours au monarque, comme à leur parron & au protecteur-né des églifes. Je vais écrire aux comtes, leur dit Philippe, pour les prier de cesser leurs brigandages. Il le fit en esset ; mais ceux-ci qui s'attendoient à des ordres séveres de la part d'un maître, crurent voir du mystere dans les foibles remontrances d'un intercesseur : ils redoublerent de mauvais traitements. Nouvelle députation de la part du malheureux clergé. De quoi vous plaignez-vous, dit le monarque? je vous ai protégés de mes prieres, comme vous m'avez servi des vôtres. Les envoyés comprirent parfaitement la pensée du roi, reconnurent leur faute, demanderent pardon, & lui promirent que dans la fuite il les trouveroit plus zélés pour son service. Philippe, content de cet humble aveu, arma en leur faveur, & leur fit faire une satisfaction entiere pour tous les dommages qu'ils avoient reçus. Ce qui prouve, dit l'auteur contemporain qui raconte ce fait, que l'église ne sçauroit être trop attentive à ménager la protection des rois, qui peuvent feuls

Philippid. 1.

Histoire de France,

la faire jouir des privileges qu'elle ne tient que de leur,

Nouvelles brouilleries entre les deux rois, qui penla croifade.

piété.

places.

Tout étoit prêt pour l'expédition d'outremer, lorsque la division qui se mit entre les deux rois, tourna contre les ferent rompre chrétiens les armes qui étoient destinées contre les infideles. Richard, duc de Guienne, avoit fait arrêter un célébre brigand, nommé Ceile, qui des villes du Languedoc, sa patrie, couroit & ravageoit l'Aquitaine. Raimond V, comte de Toulouse, dont Ceile étoit né sujet, prétendit que le prince Anglois avoit entrepris sur son autorité; & par droit de repréfailles, fit mettre aux fers deux freres pélerins, gentilshommes gascons, qui passoient par ses Etats en revenant de faint Jacques de Compostelle. Ce fut envain qu'il fit les protestations les plus folennelles de rendre ses prisonniers au moment qu'on délivreroit Ceile : le duc , homme violent & impétueux, ne voulut rien entendre, & se disposa à la guerre. Le roi instruit de ces mouvements, envoy a ordre au comte de remettre les deux freres en liberté. Raimond obéit; mais Richard ne trouva point la fatisfaction fuffifante, & donnant tout à fon ressentiment, crut la circonstance favorable pour faire revivre les droits de la maifon de Guienne fur le comté de Toulouse: il entre aussi-tôt en Languedoc, portant par-tout le fer & le feu, parcourt le Querci, & s'em-

Le comte eut recours au roi, qui convaincu que l'intérêt de l'Etat ne permettoit pas de laisser accroître de la conquête du . Languedoc une puissance déja trop redoutable, n'en fut que plus porté à secourir un prince qui étoit en même temps son Rigord. p. 27. vaffal & fon oncle. Il se mit donc en campagne ; fondit sur le Berri, prit Château-roux, Busençais, Argenton, fit mettre le fiege devant le Château de Levroux. On dit que son armée y fouffrit beaucoup de la foif: & Rigord, toujours emporté par l'amour du merveilleux, raconte qu'un torrent jusquelà inconnu apparut aux troupes altérées, les rafraîchit, & difparut enfuite. Quoi qu'il en soit, Philippe se rendit maître de la place, & la donna au prince Louis son neveu, fils de Thibaud, comte de Blois. De-là il vint à Mont-Trichard,

pare de Cahors & de Moissac, qui en étoient les plus fortes

qu'il emporta d'affaut, & réduisit en cendres Paluau, Mont-Tréfor, Châtillon, la Roche Guillebaud, Coulenc, Mont-Lucon ; & tout ce que le roi d'Angleterre possédoit de villes & de forteresses dans le Berri & dans l'Auvergne, ouvrirent leurs portes & fubirent fes loix.

AN. 1.58.

Henri, au bruit de ces rapides fuccès, se rendit en Normandie, raffembla fon armée, & s'avança du côté de Gifors. Le roi y accourut, prit Vendôme en chemin faifant: & avant appris que le monarque Anglois & le duc fon fils étoient au château de Trou, il y marchapromptement, dans l'espérance de les enlever : mais ils lui échaperent par une fuite honteuse. Philippe s'empara de la forteresse, y mit le feu, & poursuivit les fuyards jusque sur les frontieres de leurs Etats. Henri cependant, quoique fugitif, ne laissa pas de prendre Dreux qu'il brûla, de même que plusieurs villages qui se trouverent sur son passage. Philippe se hâta de l'at-

teindre, & les deux armées se trouverent deux fois en préfence : l'une près de Gifors, où les Anglois furent mis en déroute ; l'autre auprès de Mantes , où le brave des Barres , l'Achille des François, les repouffa vigoureusement. Ce fut où se terminerent ces premieres hostilités.

On s'assembla quelque temps après entre Trie & Gisors. pour travailler à la paix. Une raillerie fit rompre les conférences. Il y avoit au milieu du champ où elles se tenoient. un gros & ancien orme, qui couvroit de son ombre plusieurs arpents de terre. C'étoit une espece de prodige, & les Anglois qu'il défendoit des ardeurs du foleil, l'avoient ceint de plusieurs cercles de fer. De-là ils insultoient aux François qui fouffroient beaucoup de l'extrême chaleur du jour : on étoit alors dans le plus fort de la canicule. Un si foible sujet altéra les esprits. Le soldat François courut aux armes, & fondit avec impétuofité fur les railleurs, qu'il eut bientôt enfoncés. Le roi d'Angleterre ne voulant pas, dit un auteur contem- Bid. p. 125. porain, ou n'ofant pas combattre contre fon seigneur, se retira avec beaucoup de précipitation du côté de Vernon. Philippe maître du champ de bataille, fit abattre le fatal arbre, qui avoit été l'origine de la rupture. Ainfi les hostilités recommencerent de part & d'autre avec plus de fureur que

jamais. On ne voit pas néanmoins que le reste de cette campagne offre aucun événement célebre : la faison étoit trop avancée: les deux rois entrerent en quartier d'hiver.

Déja le printemps rappelloit aux armes, lorsqu'un acci-Mort de la dent fâcheux suspendit les projets du monarque François. seine Habelle. La reine accoucha de deux princes, & mourut dans les douleurs, âgée seulement de dix neuf ans. C'étoit une princesse d'un très grand mérite. Philippe qui l'aimoit tendrement, fut accablé de ce coup. Il en témoigna une douleur excessive, & elle lui fit abandonner pour un temps le foin des affaires. Toute la France partagea ses regrets: tant les vertus de cette pieuse reine avoient fait d'impression sur tous les esprits. Les

deux princes ses enfants ne lui survécurent que trois jours.

Conférence entre les deux rois, où l'on ne put convenir de rien.

Les feigneurs cependant, fideles au vœu qu'ils avoient fait en prenant la croix, déclarerent aux deux monarques qu'ils etoient fortement résolus de ne porter les armes contre aucun prince chrétien, qu'après leur retour de la Palestine. Richard lui-même feignit d'avoir quelque scrupule de ce que la guerre commencée à fon occasion, empêchoit cette sainte expédition : il offrit au roi de faire juger à la cour de France les différends qu'il avoit avec le comte de Toulouse. Cette démarche déplut beaucoup au vieux Henri: il y voyoit moins de piété, que d'ambition. Le prince en effet, gagné par Philippe, demandoit non-seulement d'épouser Alix qui lui avoit été promife, mais encore d'être affocié au trône, suivant les traités faits avec le monarque François. Il y eut à ce sujet une conférence, où l'on ne put convenir de rien. Henri ne vouloit ni collegue en dignité, ni rival en amour. Le duc de Guienne, défespéré de ce refus, se mit sous la protection du roi, & lui fit hommage pour toutes les provinces que sa maison possédoit en France. Philippe lui en donna l'investiture. & lui rendit en même temps Château-roux & Issoudun. Le légat, Henri, cardinal, évêque d'Albane, prévit toutes les fuites de cette union : il excommunia Richard comme auteur des troubles qui suspendoient l'exécution de la croifade. Mais les excommunications, pour être devenues trop fréquentes, commençoient à faire moins d'impression : celleci n'eut aucun effet. La plupart des seigneurs de Norman-

Roger de Hoved p. 651.

Rigord, p. \$7, 28.

die, de Guienne, d'Anjou & de Bretagne, autorifés par l'investiture que le souverain avoit donnée, ne balancerent point à se déclarer pour le fils contre le pere : bientôt la ré-

volte fut presque générale.

L'évêque d'Albane étant mort sur ces entrefaites, le cardinal d'Agnanie, qui lui succéda dans sa légation, sit si bien entrevue aussi auprès des deux monarques, qu'il les engagea à s'en rapporter au jugement des évêques de Rheims, de Bourges, de Rouen, & de Cantorbén. Les prélats prononcerent sentence d'excommunication contre tous ceux qui mettroient obstacle à la paix, tant clercs que laigues: excepté les feules perfonnes des rois. Le lieu de l'affemblée fut indiqué à la Ferté- Roger de Ho-Bernard, dans le Maine. Les deux rois & le duc de Guienne "d, ibid. ne manquerent pas de s'y trouver au jour marqué, qui étoit l'octave de la Pentecôte. Philippe demanda avec instance qu'on achevat le mariage de la reine fa fœur, qui n'avoit été que trop différé. Il offroit de laisser pour la dot de cette princesse le Vexin, qui avoit été donné pour celle de la reine Marguerite, & qui devoit revenir à la France par la mort du jeune roi Henri: mais en même temps il demandoit qu'en faveur de cette alliance, le duc de Guienne fût affocié à la couronne, comme l'avoit été son frere. On ne pouvoit rien proposer de plus désagréable au Roi d'Angleterre, toujours éperdu d'amour, toujours alarmé de l'ambition de ses enfants, dont le mauvais naturel avoit fait tout le malheur de sa vie. Ainsi n'osant ni accepter, ni rejeter la proposition, il offrit pour l'éluder, de donner les mains à la paix, si Philippe vouloit marier Alix, non plus au prince Richard, mais à Jean Sans-Terre son cadet. C'étoit un leurre de l'artificieux monarque pour commettre le frere avec le frere, ou du-moins brouiller le duc avec son protecteur. Le roi trop habile pour donner dans un piege aufli groffier, protesta qu'il s'en tenoit aux anciens traités, & que n'ayant déclaré la guerre que pour les faire observer, il l'alloit pousser à outrance, si on ne lui faifoit fatisfaction.

Le légat néanmoins, ou ne regardant que les dehors de Philippe concette offre, ou gagné par le monarque Anglois, exhortoit tre les entrevivement Philippe d'agréer ce tempérament. L'impétueux prises de Ro-

AN. 1189.

ris , p. 199 , & 200.

ministre alla même jusqu'à le menacer de mettre la France en interdit, s'il perfiftoit dans fon refus. Le roi fut indigné de l'audace, & prenant tout d'un coup un air fier & majeftueux, répondit avec mépris : qu'on voyoit bien que le prélat avoit pris goût aux sterlings d'Angleterre. Au reste, ajoutat-il, « je ne crains point une censure aussi injuste que celle » dont on ose me menacer : Rome n'a aucun droit d'agir " par fentence contre un Souverain, encore moins contre " un roi de France, lorsqu'il juge à propos de prendre les » armes pour punir des vassaux rebelles. Je ne tiens ma » couronne que de Dieu : je sçaurai en maintenir l'indépen-» dance, venger mes injures, & châtier les infolents ».

Richard de son côté, au désespoir de se voir tout à la sois le jouet de son pere & du cardinal, entra dans une si furieuse colere, que mettant l'épée à la main, il auroit percé le Idem, ibid. prélat, fi on ne l'eût empêché. Le ressentiment le trans-

portoit au point que quitant brusquement son pere: Puisque vous ne voulez pas, lui dit-il, me reconnoître pour votre fuccesseur, ni me donner la princesse qui m'a été promise, je vais m'adresser au roi de France, votre seigneur & le mien, pour lui en demander une prompte justice. En même temps il se jete aux pieds de Philippe , & lui fait hommage de tous les domaines que la maison des Plantagenets tenoit de la couronne. Il paffe enfuite au camp des François, & la guerre recommence avec plus de violence qu'auparavant.

La guerre divers fuccès

Roger de Hoved, ibid.

Le roi toujours suivi du duc de Guienne, alla aussi-tôt se recommence: mettre à la tête de fon armée, qui étoit campée à Nogent le Rotrou. Tout plia devant les deux princes: ils n'eurent beduc de Guier- foin que de paroître, pour réduire la Ferté-Bernard, Montfort, Maletable & Beaumont, Henri lui-même, qui avoit ofé se montrer, sut repoussé avec grande perte, & poursuivi si vivement jusqu'aux portes du Mans, que les vainqueurs v entrerent avec lui. Le malheureux pere manqua d'être pris : il n'échapa qu'en traverfant un gué inconnu à ceux qui le fuivoient. La citadelle, quoique défendue, tant par fa situation que par un grand nombre d'Anglois qui s'y étoient jetés, ne put tenir que l'espace de trois jours. De-là Philippe, sans perdre de temps, se transporte en Touraine, prend chemin chemin faifant Montoire, Château du Loir, Chaumont, Roche-Corbon . Amboife . & fe présente devant Tours . où le fruit de ses victoires l'avoit devancé. Telle étoit l'ardeur des troupes, que la place fut emportée à la premiere escalade.

Henri, alarmé de la perte si subite de deux belles provinces, effrayé d'ailleurs par les cris des Manceaux, qui conférence qui est enfin menaçoient de fecouer le joug, fi la guerre continuoit, prit suivie de la enfin le parti de céder à fa mauvaise fortune, & de subir la paix. loi du vainqueur. Il se rendit donc aux conseils du comte de Flandre, du duc de Bourgogne & du cardinal de Champagne, vint trouver le roi à la Colombiere, entre Tours & Amboife, & commenca par renouveler fon hommage pour tous les Etats qu'il possédoit en France. On traita ensuite l'article du mariage. Philippe vouloit absolument qu'il fût achevé avant toutes choses: Henri qui ne pouvoit se résoudre à perdre une princesse qu'il adoroit, disoit que la circon-

Idem , ibid.

stance étoit peu favorable pour des noces; qu'il convenoit de les remettre après le voyage d'Orient. Chacun s'affermit fi opiniâtrément dans sa résolution, que la négociation sut plusieurs fois sur le point d'être rompue. Un jour que les deux monarques conféroient en pleine campagne, il se forma tout-à-coup une effroyable tempête, & la foudre tomba au milieu d'eux : ce qui effraya tellement le roi d'Angleterre, qu'il s'évanouit, & fûttombé de cheval, si on ne l'eût promptement foutenu. Revenu à lui-même, il parut entiérement changé, & très réfolu de donner enfin la paix à ses peuples. Quelques personnes bien intentionnées trouverent un tempérament qui satisfit également les deux rois. Le mariage fut différé jusqu'au retour de l'expédition d'outremer: mais en même temps on régla que la princesse Alix seroit remise incessamment entre les mains d'une des cinq personnes que Richard nommeroit. Les autres conditions furent, que le Vexin resteroit aux Anglois pour la dot de la jeune reine : que le duc de Guienne, défigné fuccesseur au trône, recevroit dès ce moment l'hommage de tous les vassaux de la maison des Plantagenets: que le roi d'Angleterre payeroit vingt mille marcs d'argent pour les frais de la guerre : que Tome II.

tous les feigneurs enfin & les prélats de la domination de ce prince, s'obligeroient par serment de l'abandonner, s'il manquoit à aucune de ces conditions.

d'Angleterre.

La paix étoit à peine fignée, qu'une funeste curiofité du Henri II, roi monarque Anglois lui en fit perdre tout le fruit, & le plongea dans un chagrin qui lui donna la mort. Il demanda avec tant d'instance la liste des seigneurs qui avoient conspiré contre lui, que Philippe pour le fatisfaire, peut-être pour le mortifier, lui remit en main ce fatal papier qu'il n'auroit jamais dû voir. Que devint le malheureux pere, lorsqu'à la tête de ces conjurés, il vit le nom, le feing & le fceau du prince Jean Sans-Terre, fon fils bien-aimé? Il maudit mille fois le jour où il étoit né, donna sa malédiction à ses deux fils ingrats & rebelles: & quelques prieres que les évêques lui. en fissent, il ne voulut jamais la révoquer. L'indignation, la colere, la douleur lui causerent une fievre si violente, qu'il en mourut peu de jours après à Chinon, dans la trente-cinquieme année de son regne, & la soixante-unieme de son âge. Il expiroit à peine, que tout le monde l'abandonna; les feigneurs, pour aller faire leur cour au duc de Guienne qui prit le nom de Richard I; les domestiques, pour piller le palais, emporter fes meubles & fes habits. Son corps exposé nu fur une table, demeura dans ce trifte état jusqu'à ce qu'un jeune page, touché de compassion, le couvrit de son manteau depuis la ceinture jusqu'aux pieds.

Ibid. p. 154. Math. Pa-#is.p. 203.

Rotter de Hoved, ibid.

Richard cependant, ému de l'horreur de cette action. donna promptement ses ordres pour lui faire des obseques magnifiques. On le revêtit de ses habits royaux; & dans cet appareil, la couronne en tête, le sceptre à la main, il fut porté, visage découvert, à Fontevraud où il avoit choisi sa fépulture. On raconte qu'à l'approche du fils le corps du malheureux pere jeta du sang par le nez & par la bouche, & que ce sang jaillit contre le nouveau roi. On fit aisément l'application de ce prodige, qui sembloit lui reprocher d'avoir donné la mort à celui à qui il devoit la vie. C'est sans doute ce qui a fait dire à quelques-uns, qu'il mourut de la

Hirit, 2e propre main de ce prince. Le pauvre Richard fondit en lar-Guienne, 2. mes, maudit sa rebellion, & donna toutes les marques d'une P. 1. 3. P. 247.

véritable douleur. Etrange effet de la corruption du cœur humain, qu'il faille être maiheureux pour exciter fa tendresse! Henri eut de son mariage avec Eléonore cinq fils, Guillaume qui mourut au berceau; Henri dit au Court-mantel, qui fut enlevé à la fleur de son âge sans laisser de postérité; Richard qui lui succéda; Geofroi, qui fut pere d'Artus & d'Eléonore de Bretagne; Jean Sans-Terre qui régna après Richard, & trois filles, toutes mariées : Mathilde à Henri . duc de Saxe; Eléonore à D. Alphonse, roi de Castille; & Jeanne à Guillaume II, roi de Sicile.

Telle fut la fin déplorable du premierroi d'Angleterre de Son portrait. la race des Plantagenets, prince également politique & vaillant, mais infidele mari, mauvais frere, pere trop jaloux de son autorité. Il joignit aux domaines de ses prédécesseurs l'Anjou, le Maine, la Touraine, la Bretagne, & l'Aquitaine, qui seule avoit fait anciennement un beau royaume. Il conquit la principauté de Galles, foumit l'Irlande, qu'il rendit tributaire, humilia l'Ecosse, qu'il força de reconnoître la souveraineté de l'Angleterre. Mais ce même prince fut peu équitable envers ses enfants, dont il redoutoit l'élévation : il dépouilla ses freres de la portion qui devoit leurrevenir dans la fuccession paternelle, souilla sa maison d'adulteres. & peut-être d'incestes; punit enfin par une prison de seize ans la jalousie trop bien fondée d'une reine qui lui avoit apporté de grands Etats: tout cela annonce en même temps & de grandes qualités & de grands vices; peut-être même plus de bonheur que de mérite réel. L'amour & l'ambition furent la fource de tous fes malheurs : pour n'avoir pas fçu régner fur lui-même, il perdit l'empire, que la supériorité de ses forces lui assuroit sur les autres. On lit quelque part qu'il fit son testament enlangue Romance, qui étoit alors la langue vulgaire : on en voit cependant l'original latin dans les actes de Rymer, tom. 1, p. 19. qui s'est fait une loi de rapporter ces sortes de pieces dans la langue où elles ont été écrites. Les legs pieux qu'y fait Henri, montent à plus de quarante mille marcs d'argent : ce qui donne une grande idée de la richesse de ce prince : idée qui Aug. lib. 1. p. augmente encore, lorsqu'ou lit que Richard, outre les tréfors que le senéchal d'Anjoului remit en France, trouva dans Gay. 3. p. l.

All. publ.

HA. Phil.

AN. 1129.

Vinchester neuf cent mille livres pesant en or & en argent non monnoyées, fans les vases & les pierreries qui étoient encore d'un plus grand prix.

Philippe & Richard renouvellent les anciens traités. Roger de Hoved, ibid.

Le premier acte de souveraineté du nouveau roi, sut de rendre la liberté à la reine fa mere, avec laquelle il partagea, pour ainfi dire , les honeurs du trône: le fecond , de donner de riches apanages au prince Jean Sans-Terre, son frere, qu'il maria à l'héritiere de Glocester: le troisieme, de renouveler les anciens traités avec Philippe, qui lui rendit les deux provinces qu'il avoit conquifes, ne se réservant que la gloire de ses victoires, qui s'accrut par cette modération. Richard, néanmoins, pour ne pas se laisser vaincre en générosité, lui céda Cressac, Isloudan, & tout ce qu'il possédoit de fiess en Rigord, p. Auvergne. Ce qui facilita beaucoup cet accommodement. étoit la réfolution fincere que ces deux princes avoient prife

d'aller au secours des chrétiens d'Orient. Le monarque Anglois se rendit aussi-tôt à Rouen, pour y tenir les États de Normandie, dont il tira un grand secours d'hommes & d'argent pour cette expédition. Ce fut dans cette ville, que Foulques, curé de Neuilli, homme d'une liberté plus qu'apostolique, ofa lui reprocher publiquement qu'il avoit trois Roger de filles dangereuses, qui pouroient le conduire au précipice. Hoved, pag. 789.

Le monarque répondit, qu'il n'avoit point d'enfants : l'orgueuil , reprit l'intrépide missionnaire , l'avarice , l'impureté font les trois pernicieuses filles dont il est ici question. Eh bien, repliqua le roi, qui eut affez de présence d'esprit pour couvrir son dépit d'une raillerie, il faut s'en défaire. Je donne mon orgueuil aux Templiers , mon avarice aux moines de Citeaux, & mon inclination pour les femmes, aux prélats de mon

rovaume.

Entrevue des deux rois à Nonan-

mer. On ne vit jamais d'entrevue plus tendre, ni d'amitié plus cordiale en apparence. Ils fembloient prévenus réciproquepubl. 1, 1 , F. ment d'une estime si parfaite : ils en étoient si dignes en effet, que tout le monde la crut fincere. L'un & l'autre étoient à la fleur de l'âge, avoient la taille haute, le port majestueux, la démarche noble, libre, affurée, le vifage agréable, les

Les deux rois cependant s'affemblerent à Nonancourt.

pour prendre les dernieres réfolutions fur le voyage d'outre-

yeux grands & pleins de feu, le tein vif & délicat, l'esprit juste, pénétrant, solide & fin: tous deux étoient magnifiques dans leur table, dans leurs équipages, à la cour, à l'armée: tous deux braves, Philippe avec conduite; Richard fans ménagement. L'un & l'autre aimoient la gloire, les femmes & l'argent: tous deux prompts & coleres; tous deux d'une ambition, qui malheureusement ne permettoit pas d'espérer qu'ils fussent long-temps amis. C'étoit l'image fidele de deux rivaux qui ne font bien ensemble, que jusqu'à ce qu'ils se Treat qu'ils aiment en même lieu. La gloire fut Le Gendre, leur commune maîtresse : la passion qu'ils eurent pour elle, H. de France, P. ce, 10m. a. p. les rendit bientôt ennemis. Il paroît néanmoins que pour le 371. moment ils agissoient de bonne soi : tous deux se jurerent un amitié éternelle, promirent de se secourir avec tout le zele que deux freres d'armes doivent attendre l'un de l'autre ; & Rymer, ibié. pour se donner des marques non équivoques d'une entiere confiance, ils réglerent & arrêterent que si l'un des deux Roger de mouroit dans le voyage, tous ses trésors & toutes ses troupes Hoved. feroient absolument à la disposition de l'autre, pour être em-

ployés à la délivrance de la Terre-Sainte.

On fit dans cette même affemblée plusieurs ordonnances également utiles & nécessaires, soit pour maintenir l'ordre en général, foit pour affurer la vie, l'honeur & les biens de chaque foldat croifé. On condamna celui qui tueroit un homme, Rymer, 13:14. à être lié avec le corps mort, ou pour être précipité avec lui P. 21. dans la mer, si le meurtre s'étoit fait sur les vaisseaux, ou pour être ainsi enterré tout vivant, si le crime avoit été commis fur terre. Quiconque donnoit un foufflet, devoit être plongé trois fois dans la mer. On coupoit le poing à celui qui frapoit de l'épée: celui qui disoit des injures donnoit à l'offensé autant d'onces d'argent, qu'il avoit proféré d'invectives. La peine du vol étoit auffi bifarre que févere. Lorfqu'un malheureux se trouvoit convaincu de larcin, on lui rasoit la tête, sur laquelle on répandoit ensuite de la poix bouillante. qu'on couvroit auffi-tôt de plumes : dans cet état on l'expofoit fur le premier rivage. Tels font les principaux réglements. qui, selon quelques uns, furent établis à Nonancourt du con. Phil. Aug. 1. sentement de tous les seigneurs des deux nations. On voit 1. p. 126.

158

grande expédition.

Rymer, ibid.

néanmoins par les actes de Rymer, qu'ils font l'ouvrage du feul Richard, qui les fit au palais de Chinon, de l'avis des gens de bien.

Ces deux princes, après ces sages précautions, dressernt leurs lettres-patentes, qui fixoient le rendez-vous général à Idem, ibid. Vézelay en Bourgogne, & le départ au deux de Juillet. On y lit ces mots remarquables : telles font les conditions auxquelles nous nous sommes engagés, moi Philippe, roi des François, envers Richard , roi des Anglois , mon ami & mon fidele vaffal: moi Richard, roi des Anglois, envers Philippe, roi des Francois, mon seigneur & mon ami On se sépara ensuite, afin d'aller hâter l'armement & les préparatifs nécessaires pour cette

AN. 1190. Préparatifs du roi pour le voyage de Paleitine. Rigord. p.

29.

Philippe, de retour dans sa capitale, n'eut rien de plus pressé que d'aller à faint Denis, pour y prendre l'orislamme, & deux autres étendards, dont la feule vue, dit-on, avoit la force de mettre les ennemis en fuite. Là , prosterné fur le pavé devant les corps des glorieux apôtres de la France, il se recommanda à Dieu, à la sainte Vierge, & à tous les Saints. Ce fut dans ces fentiments de la plus tendre piété, dit Rigord, qu'il recut avec la panetiere & le bourdon, marques du pélerinage, la bénédiction du clou, de la couronne d'épines, & du bras de faint Siméon. On croyoit alors avoir à faint Denis la couronne d'épines de Notre-Seigneur, que l'on disoit y avoir été donnée par Charles le Chauve, com-Felib. hill. me porte son épiraphe. On en voit une nouvelle preuve dans cet autre récit du même historien de Philippe. Le prince Louis (ce sont les propres termes de l'auteur ) étant attaqué

5. Denis.

33.

d'une maladie qui faisoit désespérer pour sa vie , les religieux de faint Denis & l'évêque de Paris à la tête de fon clergé, se rendirent en procession au palais, réciterent quelques dévotes prieres, firent un signe de croix sur le ventre de l'enfant avec la couronne d'épines, & le même jour il fut guéri. C'est trop peu dire, le roi lui-même, comme par sympathie, fut délivré du même mal, qui le tourmentoit en même temps au-delà des mers.

Son tella-

Le monarque, ainsi préparé aux combats du Seigneur, alla se mettre à la tête de son armée, & vint joindre le roi

d'Angleterre à Vézelay. Ce fut dans cette ville que du confentement, ou comme s'exprime l'auteur contemporain, avec la permission de tous les barons, il déclara qu'il laissoit le gouvernement du royaume & la tutelle de fon fils à la reine Adele fa mere, & au cardinal de Champagne fon oncle. Il avoit fait avant de partir un testament, dans lequel il Pag. 30, 31, régloit pour le temps de son pélerinage tout ce qui regarde la maniere de rendre la justice, la disposition des bénéfices vacants en régale, & l'administration des finances. On y voit que dans ces anciens temps, la coutume étoit que toutes les lettres fusient signées par les quatre grands officiers de la couronne, c'est-à-dire, par le sénéchal, le bouteillier, le chambrier, & le connétable. C'étoit toujours le chancelier qui les expédioit de sa propre main : Data per manum cancellarit. Si la chancellerie se trouvoit vacante, on avoit grand soin d'exprimer cette circonstance : Data vacante cancellaria. Un autre usage non moins curieux, dont ce même testament nous rappelle le fouvenir, c'est qu'à la vacance d'un évêché ou d'une abbaye royale, les chanoines ou les moines, venoient trouver le roi, pour lui demander l'élection libre. Philippe ordonne qu'en son absence elle leur soit accordée fans aucune difficulté. Preuve non équivoque, que nos religieux monarques, en permettant ces élections par piété, n'ont jamais prétendu se dépouiller du droit de nomination . qu'ils croyoient inféparable de leur fouveraineté. On peut encore remarquer, à l'occasion du treizieme arti-

cle de cette ordonnance testamentaire, qu'anciennement les prélats & les hommes du prince levoient la taille fur leurs fujets, tant pour les guerres perfonnelles qu'ils avoient à foutenir, que pour l'host ou chevauchée du roi. C'est ainsi qu'on appelloit le subside, que tout feudataire, soit clerc, foit laigue, devoit au monarque pour les frais des expéditions militaires où il se trouvoit engagé: subside plus ou moins fort, fuivant le plus ou le moins d'obligation du vassal. Car les uns n'étoient tenus qu'à un jour de service , les autres en devoient deux; quelques uns trois, quelques autres huit, le plus grand nombre quarante ou même foixante. Philippe leur défend à tous de faire la remife de cette taille, tant

Du Cange,

AN, 1190

qu'il fera au fervice de Dieu outre-mer; ou s'il vient à mount, jusqu'à ce que son fils ait atteint l'àge de régner par luimême. C'et que cet impôt, los fqu'il se levoit pour l'host du roi, ne subhstoit qu'autant que le ban, qui lui-même ne duroit que très peu de temps, c'est-à-dire, tout au plus deux mois.

Son dépare & fon arrivée en Sicile,

Les deux rois ayant joint leurs troupes, marcherent enfemble juíqu'à Lyon, où ils se séparerent pour aller s'embarquer, Philippe à Genes, Richard à Marfeille. Le rendezvous des deux armées étoit à Messine : le monarque François y arriva le premier avec une stote fort en désordre. Elle
avoit été battue d'une horrible tempête, qui obligea de jeter
à la mer une grande partie des provisions. On sur donc forcé
d'en faire de nouvelles en Sicile, où elles se trouverent très
. cheres. Le setier de bled, dit Rigord, s'y vendoit vingrquatre sous d'Anjou, celui d'orge dix-huit, celui de vin vingr-

31, 32.

d'en faire de nouvelles en Sicile, où elles fe trouverent très cheres. Le feiter de bled, dit Rigord, s'y vendoit vingsquatre fous d'Anjou, celui d'orge dix huit, celui de vin vingscinq, une poule douze deniers. Ce contretemps ne fervie qu'à faire clater la générofité du prince. Il tira de fon tréfor de quoi remettre en équipage tous ceux qui avoient perdu le leur: on remarqua entre autres libéralités, qu'il donna mille marcs d'argent au duc de Bourgogne, fix cents au comte de Nevers, quatre cents au brave des Barres, quaret cents onces d'or à Guillaume de Marles, trois cents à l'évêque de Chartres & au feigneur de Montmorenci, deux cents à Drogon, autant à plutieurs autres feigneurs dont il feroit trop long de raporter ici les noms.

Erat de ce

Alors régnoit en Sicile Tancrede, fils naturel du vaillant Roger, premier roi de cette nation, ou felon Jean de Cecan, du duc Roger qui défeendoit de cet illuftre fondateur de la monarchie Siciliene. Le roi Roger, qui fur marié trois fois, avoit eu de fa premiere femme, Guillaume le Mauvais, qui lui fuccéda; & de fa troifieme, la princefle Conflance, qui à l'àge de près de quarante ans époufa l'empereur Henri VI. Guillaume le Bon, fils & fuccefleur de Guillaume le Mauvais, étant mort fans laisfer d'enfants de Jeanne d'Angleterre, fille du roi Henri II, la couronne apartenoit légiimement à l'impératrice. Mais les Siciliens vouloient un roi qui demeurât parmi eux, & qui fût du fang des Normands: ils mirent mirent de verse de la course de

mirent fur le trône Tancrede, qui n'eut pas plutôt reçu l'onction royale, qu'il fit arrêter la reine Jeanne, parce qu'elle favorisoit le parti de Constance. Ce coup hardi l'exposoit à tout le ressentiment de Richard, prince sier, emporté, violent : il le comprit, & pour se ménager un puissant protecteur dans la perfonne du monarque François, non content de lui faire rendre tous les honeurs justement dûs au premier roi de la chrétienté, il lui offrit en mariage une de ses filles pour le prince Louis son fils. Mais Philippe, par confidération pour le roi d'Angleterre, s'en excusa sous l'honête prétexte que ces alliances d'enfants au berceau étoient fujetes à mille inconvénients.

Idem , this,

Richard arriva dans ces entrefaites, & ne fut pas plutôt Troubles débarqué, qu'il se plaignit hautement de l'outrage fait à la suscités par le reine sa sœur. Le roi de Sicile se hâta de la mettre en liberté: mais le monarque Anglois demanda en même temps fageffe de Phiqu'on lui fitraifon de la dot de cette princesse, de son douaire, lippe & des legs que Guillaume le Bon avoit faits au roi d'Angleterre son pere. C'étoient soixante mille mesures de bled. Roger de Hos autant d'orge & de vin, dix galeres équipées pour deux ans, & une table d'or de douze pieds de long fur environ moitié de large. Tancrede ne cherchant qu'à éluder toutes fes demandes, Richard courut aux armes, investit deux forts qui commandoient Messine, les emporta l'épée à la main & ses remit aufli-tôt à la reine Jeanne, comme s'il n'eût agi que par ses ordres & pour ses intérêts. Cette violence irrita les Messinois, qui firent sermer leurs portes à des hôtes si dangereux. Le roi d'Angleterre, offenté de ce procédé, marcha fur-le-champ avec toute fon armée, & fe préparoit à donner l'affaut à cette malheureuse ville, lorsque Philippe l'envoya prier de suspendre les effets de son ressentiment. Le prince Anglois fit faire halte : mais dans ce moment un gros de Siciliens fortit fur fes gens, & les attaqua fans trop faire de réflexion. Alors l'impérueux monarque ne ménageant plus rien, fond fur les affaillants, & les met en déroute, entre avec eux dans leur ville, se rend maître des portes, ensuite des murailles, où il arbore l'étendard d'Angleterre. C'étoit manquer au respect qu'il devoit au roi son seigneur.

Tome II.

qui réfidoit actuellement dans la place. Philippe en fut indigné, & donna ses ordres pour qu'on l'arrachât.

Tout sembloit annoncer une guerre également vive & cruelle. Richard cependant informé de la résolution du mo-

Loger de Ho- narque François, envoya le prier de ne rien précipiter; qu'il étoit prêt à faire ôter son étendard, mais que si on entreprenoit de l'enlever de force, on ne le feroit pas sans répandre beaucoup de fang. Cette espece de soumission appaisa Philippe, qui se sit toujours un devoir de sacrisser son ressentiment à l'intérêt de la religion. Ainsi loin de chercher à aigrir les choses, il se rendit médiateur entre Richard . les Siciliens & leur roi. L'étendard fut ôté, la garde de la ville confiée aux chevaliers du temple & de l'hôpital, & Tancrede condamné à payer quarante mille onces d'or, dont il Rymer. Att. y en eut vingt mille pour la dot de sa fille aînée, qui dès-Publ. 1. 1. p. 21. lors fut promise au jeune Artus, duc de Bretagne, neveu de Richard.

Tancrede brouiller les deux rois, qui terminent en-

Le calme étoit rétabli, & les trois rois vivoient en aparence dans la plus parfaite union; mais Tancrede n'avoit point oublié le refus que Philippe avoit fait de fon alliance : le défir de se venger le rendit faussaire, personnage toujours fin leurs diffé- infâme, plus abominable encore dans un roi, dont le cœur devroit être le temple de la vérité. Il suposa des lettres, Roger de Ho- par lesquelles le monarque François l'exhortoit à se joindre à lui pour attaquer les Anglois pendant la nuit, & s'affurer de la personne de Richard. Ce fut envain que Philippe se plaignit d'un attentat si horrible contre son honeur : le roi d'Angleterre feignit d'être convaincu, & dit hautement qu'il n'auroit jamais pour femme la fœur d'un prince qui avoit formé un si noir projet. Ce n'étoit qu'un prétexte : l'artificieux monarque venoit de recevoir la nouvelle que la reine Eléonore sa mere avoit conclu son mariage avec l'infante Bérengere, fille de Sanche VI, roi de Navarre, & que les deux princesses étoient en mer pour se rendre à Messine. Philippe en avoit quelques foupçons : pour les éclaircir, il envoya fommer le prince Anglois, ou de partir fans aucun retard pour l'expédition de la Terre-Sainte, ou de terminer sur lechamp fon mariage avec la princesse Alix, Richard, affectant

Ibid.

tous les dehors de la plus parfaite modération, protesta qu'il An. 1190. étoit résolu de vivre toujours bien avec le roi son seigneur : Philippid, 4. mais qu'il le suplioit instament de ne plus insister sur une 2.177. alliance, qui ne pouvoit se faire pour des raisons que le respect ne permettoit pas de lui expliquer. Cétoit affez lui donner à entendre que les mauvais bruits qui avoient couru, n'étoient que trop bien fondés. Le roi cependant ne vouloit point se relâcher, ne croyant pas qu'il y eût de preuves assez fortes contre la conduite de sa sœur. On lui produisit des Roger de Hotémoins non suspects, qui déposerent avec serment, qu'elle ved. p. 688. avoit eu un enfant du feu roi Henri. Le monarque, trop

convaincu enfin de la vérité du fait, consentit qu'on terminât cette malheureuse affaire sans un plus grand éclat. Il se fit un nouveau traité, où les deux rois sembloient

avoir voulu prévenir jusqu'aux moindres sujets de division. Le monarque François y reconnoît Richard pour son homme-lige, le déclare libre de tout engagement envers la prin- publ. 10m. 1. P. cesse Alix, lui permet de penser à un autre mariage, lui abandonne, tant pour lui que pour ses héritiers mâles, Gifors, Melphe, Neufchatel faint-Denis, le Vexin Normand, avec toutes ses dépendances. & lui cede à perpéturé Cahors & tout le Querci, excepté les abbayes de Figeac & de Selles, qui étoient du domaine royal. Le roi d'Angleterre de son côté reconnoît Philippe pour son seigneur, s'oblige à lui payer pour toutes ces concessions dix mille marcs d'argent du poids de troy; consent que s'il vient à mourir sans enfants mâles, le Vexin Normand retourne au roi ou aux princes ses fils ou petits-fils; lui transporte tous ses droits sur Iffoudun, fur Creffac, fur tous les fiefs enfin qu'il avoit ou prétendoit en Auvergne, & s'engage à ne jamais troubler le comte de Toulouse, si la cour du roi juge en sa faveur. Voilà ce qu'ignoroient sans doute nos historiens modernes : tous en parlant de cette réconciliation, difent fimplement, que Richard consentit à rendre le Vexin Normand, & Philippe à reprendre Alix \*.

La paix fignée, Philippe & les François s'embarquerent

<sup>. 9</sup> Mozeray , Daniel, le Gendre , 8ec,

arrive devant

pour Ptolémais, qu'on nomme Acre ou Saint-Jean-d'Acre. C'éroit un port très renommé, une ville très riche, très forte, barque pour également nécessaire, & aux chrétiens pour conserver Tyr, la Palestine & Antioche, Tripoli, & aux infideles pour assurer la communication de l'Egypte avec la Syrie. Il y avoit près de deux ans que Guy de Lufignan en avoit formé le fiege avec beaucoup moins de monde qu'il n'y en avoit à la défendre. Mais son armée groffit peu à peu par les secours qui lui venoient d'Europe. L'un des plus considérables, fut l'arrivée d'une flote composée de Danois, de Frisons & d'Anglois, qui avoit été jointe en chemin par plusieurs vaisseaux où étoient quantité de feigneurs François. On remarque parmi les plus distingués, Philippe, évêque de Beauvais; Robert II, comtede Dreux son frere , Erard , comte de Brienne ; Guillaume , comte de Châlons-fur-Sône ; Jacques d'Avefnes, Geofroi de Joinville, Guy de Dampierre, Anseric de Montréal, Manassés de Garlande. Gaucher de Châtillon-fur-Marne, & Guy fon frere; Henri, comte de Champagne; Thibaud, comte de-Chartres; Etienne, comte de Sancerre; & Raoul, comte de Clermont en Beauvaifis.

chron. Mf.

l'empereur Frédéric avoit menée au secours de la Palestine. Ce grand prince, après avoir battu deux fois les Grecs, gagné deux batailles contre le fultan de Cogni, pris plufieurs places fur les Sarazins, marchoit à Jérufalem, presque sûr de l'enlever aux infideles, qui fuyoient par-tout devant lui : mais s'étant baigné tout en fueur dans les eaux d'une riviere qu'on croit être le Cidnus, il fut faisi d'un froid si vif, qu'il en mourut quelques heures après. Sa mort rendit ses victoires inutiles: son armée se dispersa: la plus grande partie reprit le chemin d'Allemagne : le reste, au nombre de sept mille hommes de pied & de cinq cents chevaux, continuafa route, & vint joindre les chrétiens qui affiégeoient Saint-Jean-d'Acre. Ce nouveau renfort releva tellement le courage des croifés, qu'ils réfolurent enfin d'aller préfenter la

bataille à Saladin, qui étoit accouru au fecours de la ville. On ne vit jamais tant d'ardeur qu'il en parut ce jour-là dans

On vit encore arriver vers ce même temps quelques troupes Allemandes, tristes débris d'une nombreuse armée que

Otto à S. Blaf

l'armée chrétienne : elle alla même jusqu'à l'emportement . la présomption , l'impiété. Est il quelque puissance dans l'Asie, s'écria un des chefs, qui puisse nous résister en l'état où nous Rigord. p. 32. fommes? Que Dieu nous laiffe faire seulement, sans prendre parti & sans aider ni les uns ni les autres, & la victoire nous est assurée. Nous n'avons besoin que de nous-mêmes. Le combat sut fanglant, & le fuccès douteux: chacun s'attribua l'honeur de cette journée. Les chrétiens cependant perdirent beaucoup moins de monde, & pour marque de leur victoire recommencerent à presser la ville, qui se désendit toujours

avec la même vigueur.

Tel étoit l'état des affaires en Orient, lorsque Philippe arriva au camp des croifés. Il y fut reçu comme l'ange du Seigneur. Ses libéralités, sa bravoure & sa vigilance ranimerent la valeur & l'espérance des assiégeants. Les François eurent bientôt fait brêche; & telle étoit leur ardeur, qu'ils euffent infailliblement emporté la place, si le roi leur eût permis de donner l'affaut. Mais par une honêteté hors de faison, il voulut attendre Richard pour en partager l'honeur avec lui : ce qui donna le temps aux affiégés de réparer leurs pertes, & de reprendre le courage qu'ils avoient perdu. Bien des gens condamnerent cette trop scrupuleuse candeur. Les deux rois étoient convenus de partager également les conquêtes qu'ils feroient ; mais il y avoit de la simplicité à étendre jusqu'à la gloire, un article qui ne regardoit que les villes & les provinces.

Richard cependant, pouffé par la tempête sur les côtes de l'isle de Chypre, y fut si mal reçu par Isaac Comnene, Richard: nouqu'il se ctut en droit d'en faire la conquête : ce qu'il sit très velles brouilaisement, & presque en chemin faisant. Tous les habitants lui deux rois. prêterent serment de fidélité, & l'empereur fut pris avec sa fille & tous ses trésors. Ce fut donc avec tout le faste d'un conquérant, traînant à sa suite le malheureux Comnene lié. avec des chaînes d'or, que le roi d'Angleterre vint aborder auprès d'Acre. Les choses étoient si bien disposées par les foins & la valeur de Philippe, la nouvelle armée qui venoit de débarquer étoit si leste, si aguerrie, qu'il y avoit tout lieu d'espérer que la place seroit emportée au premier assaut-

Idem , ibid.

166

Mais la discorde qui devoit naturellement diviser deux rivaux de gloire & d'intérêt, fit plus de mal que le grand nombre de braves réunis sous leurs étendards ne fit d'exploits heu-

La reine Sibille étoit morte pendant le siege avec ses qua-

reux.

tre fils & fes deux filles, d'une maladie contagieuse, qui fit périr beaucoup de personnes de distinction. On compte parmi les plus confidérables d'entre les François, Philippe d'Alface, comte de Flandre; Jean, comte de Vendôme; Josselin de Montmorenci; Adam, grand chambellan; Erard, comte de Brienne; le comte de Ponthieu; le vicomte de Turenne: le connétable Raoul de Clermont: & Renaud de Nevers, comte de Tonnerre, qui laissa pour héritiere Agnès sa niece, mariée à Pierre de Courtenai, comte d'Auxerre. La mort de Sibille plongea le royaume dans le plus grand Roger de Ho- désordre. On prétendit que Guy de Lusignan n'ayant d'autre droit à la couronne, que par son mariage avec la princesse, le trône devenu vacant ne devoit regarder qu'Isabelle ou Mélisante, fille cadette du feu roi Amauri. Elle avoit épousé Homfroi de Toron, qui n'étoit ni plus aimé, ni plus estimé que Lusignan : il eut cependant affez de cou-

ved.

relle qu'il n'avoit pas prévue. On produisit des témoins. ( Ibelin beau-pere de la princesse & deux autres seigneurs), qui déposerent avec serment qu'elle avoit été mariée de force & contre sa volonté. C'étoit le prince de Tyr, Conrad de Montferrat, qui faifoit jouer tous ces ressorts, soit qu'il sût devenu amoureux d'Isabelle, soit qu'une couronne flatât sa vanité. Il intervint auffi-tôt une fentence qui annulla le mariage, & dès le lendemain la princesse épousa le marquis de Montferrat, qui de ce moment se porta pour seul souverain de Jérusalem. Ainsi ce royaume sans territoire avoit en même temps trois rois, dont les divisions ne pouvoient qu'accélérer sa ruine.

rage pour prendre le titre de roi; mais on lui fit une que-

La préfence des rois de France & d'Angleterre, ne ferbour delesen- vit qu'à augmenter le trouble. Chacun prit parti; Philippe, gageraumpen contre Lufignan , dont il haissoit la famille; Richard contre le marquis de Montferrat, qu'il regardoit comme un obstacle au dessein qu'avoient les Anglois de s'établir en orient. Les deux monarques étoient plus jaloux que jamais, & plus mécontents l'un de l'autre : l'Anglois, de ce que Philippe avoit tellement pressé le siege, qu'en quelque temps qu'on prît la ville, il en auroit toute la gloire : les François, de ce que Richard, par ses profusions, lui débauchoit ses meilleurs foldats. La garde Françoise qui veilloit aux batteries. attirée par les largesses de ce prince, étoit passée à son quartier, abandonnant toutes les machines à la discrétion des affiégés, qui les brûlerent fans aucune réfiftance. Philippe. en qualité de frere d'armes, prétendoit que Richard devoit lui céder la moitié de l'ille de Chypre ; Richard en vertu du même traité, demandoit la moitié des tréfors & des Etats du comte de Flandre, qui étoit mort pendant le siège sans laisser d'enfants. Tout le camp se partagea entre les deux rois. Hugues, duc de Bourgogne; Conrad, marquis de Montferrat; les Génois, les Templiers & les Allemands se déclarerent pour Philippe: Guy de Lufignan, Henri, comte de Champagne, les Hospitaliers, les Flamands, & les Pisans se rangerent du côté de Richard. On fut plus d'une fois à la veille d'en venir aux mains, pour décider la querelle par un combat. Tout étoit perdu si des gens sages & habiles, à force de faire des remontrances, n'eussent ensin obtenu des deux princes, qu'ils suspendroient leurs inimitiés, & remettroient après la prise de la ville, la discussion des droits de Guy de

On recommença donc à presser le siege plus vivement Prise d'Acreque jamais, & Ptolémais fut enfin forcée de capituler. La vie des émirs ou gouverneurs, & de toute la garnison infidele demeura caution du traité. Il portoit que Saladin rendroit la vraie croix prise à la bataille de Tibériade: qu'il payeroit aux deux rois pour les frais de la guerre deux cent 34mille bezans d'or : qu'en outre il délivreroit tous les chrétiens qui étoient en esclavage dans toute l'étendue de son empire. Mais Saladin n'ayant pas voulu ratifier la capitulation, Richard en fut si irrité, qu'il sit couper la tête à cinq ou six mille de ses captifs, ne réservant que les chefs & les plus riches, dont il tira une groffe rancon. La ville fut également

Lufignan & du marquis de Monferrat.

An. 1191.

partagée entre les deux rois: Philippe nomma Drogon de Merlou pour commander dans la partie qui lui étoit échue : Hugues de Gournai fut fait gouverneur de celle qui appartenoit au monarque Anglois. On abandonna aux foldats toutes les provisions qui se trouverent dans la place : tout l'or & l'argent, tous les bijoux, tous les prisonniers furent pour les deux princes : ce qui fit beaucoup murmurer, & caufa

bien des désertions.

Tel fut le fuccès du fameux fiege d'Acre, entrepris d'abord par défespoir, continué ensuite par zele de religion, si long-temps, si opiniâtrément soutenu, terminé enfin avec tant de gloire pour les princes croifés : fiege meurtrier, où la France vit presque périr l'élite de ses braves. Les comtes du Perche, de Blois & de Sancerre y furent tués en combattant vaillamment; le maréchal du Mets, Albéric Clément, jeune seigneur de l'âge & des plaisirs du roi, ayant pénétré jusqu'au milieu de la ville, y fuccomba fous le nombre. On Roger de Ho- nomme encore parmi les illustres victimes de cette fameuse expédition, Gilbert de Tilliers, Guy de Châtillon, Florent Chron. Mif. d'Angest, Bernard de Saint Valery, Enguerrand de Fiennes,

Vaultier de Mouy, Raoul de Fougeres, Eude de Goneffe,

Renaud de Magny, Geofroi d'Aumale, Raoul de Marle, Daniel.s. s. Erard de Chacenay, Robert de Boves, le vicomte de Chatelleraut, & plusieurs autres dont les noms défigurés en latin ne pouroient être rendus en François qu'au hasard de se

tromper.

Mais la mort de Raoul, fire de Coucy, eut des circonstances plus touchantes. Blessé à mort, il se retire dans sa tente, écrit à la dame du Fayel, pour qui il avoit une pasfion auffi tendre qu'innocente, charge fon écuyer de lui porter fon cœur, expire quelques momens après. Le gentilhomme fidele aux ordres de son maître, se mit en devoir d'exécuter sa commission. Déja il étoit aux portes du château de la dame, lorsqu'il sut rencontré par le mari jaloux, qui le fit fouiller & lui trouva le fatal présent. Le malheureux, transporté de rage, imagina de faire mettre ce cœur en ragoût, pour être servi sur la table de sa femme. Elle en mangea beaucoup. Alors le cruel époux lui découvrit le funeste

Secret. La dame, saisse d'horreur, jura qu'après une nouriture fi chere, fi précieuse, elle n'en prendroit jamais d'autres, & mourut peu de jours après. Coucy avoit époufé en fecondes noces Alix de Dreux, petite-fille de Louis le Gros, & cou-Hist. générale

fine-germaine du roi Philippe-Auguste.

On se flatoit que la prise d'Acre ne seroit que le commencement des victoires des deux rois. Mais bientôt leurs jaloufies, leurs défiances, leur haine même, fit connoître aux plus fages que cette conquête seroit le terme de leurs exploits. Ici la contrariété qui se trouve entre les historiens des deux nations, ne présente que ténebres & qu'obscurité. Ceux d'Angleterre rejetent tout le blâme des ces divisions sur Philippe, brigqui ne pouvoit souffrir, disent ils, le mérite & la gloire d'un Roger de Hon prince qui lui faisoit ombrage. Ceux de France au-contraire en font retomber toute la faute sur Richard, qui manqua, si on les en croit, non-seulement à ce qu'il devoit au roi comme vaffal, mais encore à ce qu'il se devoit à lui-même comme prince. On lui fait un crime d'avoir débauché les meilleurs Jac. de Vic. soldats de Philippe, pour l'emporter de hauteur sur son seigneur, & le rendre méprilable aux yeux de la multirude, qui ne juge des choses que par l'événement. On peint sous les Rigord, p. 3 2. plus horribles couleurs cette basse jalousie, qui de peur que le roi n'eût tout l'honeur du fiege, lui fit défendre à ses troupes de soutenir les François, quoiqu'il fût convenu dans le conseil, que chacun donneroit de son côté. On l'accuse d'une Guil Armor. intelligence secrete avec Saladin, dont il recevoit chaque Pag-76. jour des présents: ce qui le rendit suspect au monarque Francois. Philippe sur ces entrefaites sut attaqué d'une maladie si violente, qu'elle lui fit tomber les cheveux, les ongles, la barbe, les fourcils, & même cette pellicule extérieure qu'on nomme l'épiderme : effet extraordinaire sans doute, mais qui pouvoit avoir pour cause un air trop subtil & corrolif: on imagina que c'étoit un effet du poison.

De-là mille foupçons injurieux, que le marquis de Montferrat & ses partisans eurent grand soin d'entretenir. De-là cet avis que Philippe reçut à Pontoise, qu'à la sollicitation Idem, p. 76 à du roi d'Angleterre, le vieux de la Montagne avoit envoyé 77. deux de ses sujets en France pour attenter sur sa vie. De-là Tome II.

1, p. 206.

Idem , Ibid,

An. 1191. p. 261, 62.

enfin ces bruits outrageux à la mémoire du monarque Anglois, qu'il tenoit une école meurtriere pour y former des fanatiques, qui puffent aller un jour poignarder le roi fon feigneur. C'étoient de fausses alarmes : le prince des assassins les Lettr. t. 16. n'avoit point fongé à le faire périr, ni Richard à former un fi détestable projet. Philippe néanmoins, dans la prévention où il étoit contre ce prince, ne laissa pas d'y ajouter foi, &

L. g. ch. 12.

Daniel, Mi- à cette occasion institua les sergents d'armes , qu'on peut relic. Franc. 1. 3. garder comme la premiere garde de nos rois de la troisieme race. C'étoient tous gentilshommes, armés de maffues d'ai-Statut. Phi- rain, d'arcs, & de carquois toujours pleins de quarreaux, dont lip. VI. an. l'office à vie, étoit de ne point quiter le prince, & de ne Bouteiller, laisser aprocher de sa personne aucun inconnu. On les emform. rur. l. 2. ploya par la fuite à porter les ordres du fouverain, lorfqu'il ciroit quelqu'un à fa cour : quelquefois même on leur confia la garde des châteaux des frontieres, devers les advenues du royaume. Ils n'avoient d'autre juge que le roi, ou fon connétable.

> Ce détail abrégé de plaintes & d'invectives réciproques est plus que suffisant pour précautionner le lecteur contre ces lâches écrivains, qui n'ont ni affez de fermeté, ni affez de probité, pour facrifier l'inclination qu'on a naturellement pour fon roi, à l'amour inviolable que tout honête homme doit à la vérité. On peut dire à la louange des deux princes, qu'ils étoient véritablement dignes du trône, & par leur courage, & par leur habileté: tous deux peut-être un peu trop sensibles à la gloire: Philippe cependant plus modéré, Richard plus impétueux ; mais l'un & l'autre incapables de céder, lorsqu'il s'agissoit du point d'honeur. Voilà ce qui occasionna & leur haine, & le malheur de la chrétienté qu'ils alloient secourir de bonne foi.

Le Roi cependant éroit toujours languissant, & ses méde-Départ du cins le pressoient d'aller incessamment reprendre l'air natal. roi, & fonar-rivée en Fran-Il voyoit d'ailleurs qu'il ne s'accommoderoit jamais du naturel impétueux de Richard, & que ce n'étoit qu'à force de fagesse qu'il n'avoit point rompu avec lui : il prit dont la résolution de retourner en France. Mais de peur qu'on ne l'accusât d'abandonner son allié, il lui laissa dix mille hommes

d'infanterie & cinq cents chevaliers fous le commandement du duc de Bourgogne, à qui il remit en même temps tout Guil. Armor. l'argent nécessaire pour entretenir ces troupes durant trois P. 76. ans. Ensuite ayant pris congé de tous les seigneurs, il s'embarqua fur trois galeres Génoifes, aborda heureusement en Iralie, fut reçu à Rome avec de grands honeurs par le pape Célettin fon parent, & de-là repassa en France, où il arriva vers les fêtes de Noël. Le premier foin du pieux monarque fut d'aller à faint Denis rendre graces à Dieu de l'avoir confervé au milieu de tant de périls. Il offrit son manteau royal Rigord.p. 25. devant le tombeau des faints martyrs, fuivant la coutume des rois ses prédécesseurs, au retour de quelque grande

expédition. La reine-mere, & le cardinal de Rheims son frere, avoient gouverné le royaume avec tant de fagesse, que le monarque à son retour ne trouva d'autre affaire importante à régler, que celle de la fuccession de Flandre. Mais auparavant il crut devoir une éclatante vengeance à un attentat horrible, qui donne une étrange idée des mœurs de ce tempsla. Les Juifs, dit-on, avec la permission de la comtesse de Champagne, se saissirent d'un chrétien, le couronnerent d'é- P.76. pines, le déchirerent à coups de fouet, & dans cet état l'attacherent à une croix sur laquelle il expira. Philippe à cette nouvelle, va en personne au château de Brai-sur-Seine, où le crime s'étoit commis, & pour l'expier d'une maniere qui imprimât la terreur, fait brûler vifs plus de quatre-vingts Juifs.

Le monarque songea ensuite à remplir la charge de con- Suppression nétable, vacante par la mort du comte de Clermont : elle de la charge fut conférée à Dreux de Mello, IV du nom, seigneur d'une de grandsenegrande distinction. On s'attendoit que le prince Louis de Blois seroit nommé à celle de grand sénéchal, qui vaquoit auffi par la mort du comte Thibaud fon pere. Mais Philippe, en habile politique, prit occasion de la jeunesse du comte pour supprimer un office qui faisoit ombrage à son autorité. On remarquera que sous la troisseme race on appelloit grand Rénéchal ce premier officier de la couronne, qui fous la premiere & la seconde étoit nommé tantôt maire du palais,

Maurin. l. 2.

Hift. gén. t. 1. p. 298.

Réunion du tois à la cou-

tantôt duc des François, tantôt gouverneur, préfet ou prince du palais. C'étoit fous différents noms, même dignité, même au mot major autorité. Les uns & les autres tenoient également le premier rang à la cour, commandoient les armées, rendoient la justice, avoient l'administration des revenus de la maison du roi. Hugo de Cle- De-là vient que dans les auteurs du onzierne fiecle le fénéchal est quelquesois appellé maître de France, maître du pa-Duch. 1. 4. ac. lais. C'est ce nom même si redoutable à la majessé, ou plu-Franc. 6 chr. tôt le pouvoir énorme qui lui étoit attaché, qui sit anéantir cette charge. Les fonctions & l'autorité qui lui étoient attri-P. Angelm. buées, furent partagées entre le connétable & le grand maître de France.

Auffi-tôt Philippe se mit en devoir de réunir à la coucomté d'Ar- ronne, non-seulement le comté d'Artois, qui avoit été assuré à la feue reine Isabelle pour sa dot, mais celui de Flandre même, qu'il prétendoit vacant par la mort de Philippe d'Alface fans héritiers mâles. Ce fut envain que Baudouin V, qui s'en étoit mis en possession comme neveu & héritier du comte, lui prouva par des exemples récents, que cette province n'étoit point terre salique : l'ambitieux monarque ne voulut rien écouter. On se préparoit aux armes, derniere raison des rois: quelques personnes habiles néanmoins vinrent à bout de les accommoder. Le beau-pere, par le traité de Péronne, fut reconnu comte de Flandre, & fithommage de cette principauté au monarque François. Le gendre de son côté eut l'Artois, & comme c'étoir la dot de sa femme, il voulut que le prince Louis son fils portât le nom de comte d'Artois. Mais ce qui eut des suites funestes, c'est qu'en même temps le roi força le comte de lui abandonner les hommages de Boulogne, de Guines, de Saint-Pol, & de Lille. Telle est l'origine des haines & des guerres opiniâtres des Flamands contre les François.

Exploits de Richard dans la Palestine.

Monach.

Aquicin.

Roger de Hoved. Guil. Neubrig.

Richard cependant, resté seul en Palestine, y fit, fi l'on en croit quelques historiens Anglois, des prodiges de valeur, qui rendroient croyables ceux que l'antiquité fabuleuse attribue à ses héros, aussi fabuleux qu'elle. Le sier Paladin, à la tête de quarante mille hommes, passa sur le ventre à plus de trois cent mille Sarazins qui s'opposoient à son passage.

courut sur Saladin lance baissée, lui porta un si terrible coup qu'il le renversa lui & son cheval, & fit un si furieux carnage des ennemis, qu'on fait monter le nombre des morts à plus de quarante mille. Un jour, suivi de quinze cents hommes d'armes, il défit douze mille infideles qui escortoient une Bromptoncaravane de huit mille chameaux chargés de soutes fortes de provisions pour Jérusalem. Une autre fois, ayant appris que Joppé étoit affiégé par une armée de foixante mille hommes, il y court avec quatre-vingts gendarmes & quatre cents arbalêtriers, fond fur les affiégeants, les diffipe, entre dans la ville par les mêmes breches qu'ils y ont faites, taille en

pieces ceux qui attaquoient le château, & force Saladin de se retirer en desordre sur les montagnes. Il sit plus encore : furpris, comme il dormoit, par un corps de sept mille hommes choisis, il ofa, parune hardiesse inouie; se jeter au milieu d'eux, qu'oiqu'il ne fût accompagné que d'un petit nombre de seigneurs à cheval comme lui. On nomme parmi les principaux, Henri, comte de Champagne; Robert, comte de Leicester, Barthélemy de Mortemar, Raoul de Mauléon. André de Savigny, Guillaume de l'Estang, & Henri de Neuville. Rien ne resiste à ses coups: il se fait jour par-tout, &

courant droit au général des ennemis, il lui coupe d'un revers la tête & le bras droit au-dessous de l'épaule. Tout prend la fuite, & Richard, las de tuer, retourne dans son camp. Idens , ibid.

épuifé de fatigues, mais couvert de lauriers. On croiroit, après tant d'exploits héroiques, que les murs de Jérusalem vont tomber à la seule approche d'un si terrible vainqueur. Mais la prudence n'est pas toujours compagne de la valeur. Richard, au-lieu d'aller droit à la capitale. où tout étoit dans la consternation, s'arrête à rebâtir quelques villes ruinées, & se laisse amuser par des propositions avantageuses à la vérité, mais qu'on ne lui faisoit que pour gagner du temps. Le dépit de se voir trompé, lui rappella enfin le grand objet de la croisade : il s'avance jusqu'à trois ou quatre lieues de la fainte Cité. On dit que quelqu'un la lui montrant de loin, il se tourna de l'autre côté, n'étant pasdigne, disoit-il, de la regarder, puisqu'il ne pouvoit la délivrer ; il auroit pu dire , puisqu'il ne vouloir pas l'enlever aux

Idem , ibid.

An. 11/2.

infideles. C'est qu'en estet, presse du désir de retourner en Anglererre, il venoit de faire résoudre dans un conseil tout à lui, qu'il valoit mieux diffèrer cette entrepris jusqu'au printemps, & continuer à sortifier les places démolies, sur-tout Acalon. Ce changement si subit sit beaucoup nurmurer l'armée, sur-tout les François & les Allemands, qui marchoient à cette conquête avec une ardeur incroyable. Il se vit tout-à-coup accablé de malédictions. On l'accussoir hautement d'avoir une intelligence serrete avec Saladin : on lui imputoit la mort du marquis de Monserrat qui venoit d'ètre assalfiné par deux scélérats : on alla même jusqu'à dire ouvertement, qu'il avoit attenté sur la vie de Philippe-Auguste, son où & son seigneur.

Richard, foit grandeur d'ame, foit fierté naturelle, méprifa ces difcours injurieux, dichés par la haine, & ne s'occupa que du choix des moyens d'alfurer après fon départ la tranquilité du royaume. Il avoit été réglé de concert avec le monarque François, que Guy de Lutignan garderoit toute fa viel et titre de roit de Jérufalem. Mais ce foible prince étoit peu capable de foutenit un Erat chancelant. Le roi d'Angleterre, pour l'engager à lui céder ce vain nom, lui fit pronofer d'acherel se royaume de Chypre, qu'il avoit dés yendu

peu capable de foutenir un Etat chancelant. Le roi d'Angleterre, pour l'engager à lui céder ce vain nom, jui fit propofer d'achtert le royaume de Chypre, qu'il avoit déja vendu Rigod, p. 55, aux Templiers, dont il avoit touché le prix: marchés indignes, qui ternirent beaucoup la réputation du prince Anglois. Lufignan, flaté de l'agréable idée de laifler une fou-

veraineté à famille, accepta fes offres fans balancer, & alla commencer à Nicofie une nouvelle monarchie, qui a duré près de trois fiecles. Richard par cet échange devenoir, maître de la couronne de Jérufalem: il en disposa en faveur de fon neveu, Henri, comte de Champagne, jeune prince d'un rare mérite, & lui fit époufer la princeffe l'labelle, focur de Baudouin V, par conféquent feule héritiere légitime du royaume. Il conclut enfuite avec Saladin une treve de trois ans, trois mois, trois jours; & pour l'obtenir, il lui rendit prefque toutes les places qu'on avoit prifiés ou fortifiées de-

royaume. Il conclut enuite avec saladin une treve de trois ans, trois mois, 2 & pour l'obtenir, il lui rendit presque toutes les places qu'on avoit prises ou fortisées depuis le retour de Philippe. Ce qui sit dire à bien du monde qu'il les avoit vendues, & que depuis long-tempsil étoit d'intelligence avec les insideles.

Tel fut le fuccès d'une expédition où presque routes les forces de l'Allemagne, de la France & de l'Angleterre, furent employées fous les trois plus grands princes de l'Europe. Un si grand armement n'aboutit qu'à la conquête de Saint-Jean-d'Acre; & cette multitude de braves dont la plus petite partie, réunie sous un seul chef, eût pu conquérir l'Empire d'Orient, vit tous ses exploits bornés à la prise d'une feule place, qui ne tiendroit pas huit jours devant la moindre de nos armées. Trifte effet des cruelles jaloufies qui divisoient les commandants : suite funeste de la férocité des mœurs d'un fiecle où l'art de la guerre n'étoit qu'une aveugle fureur. Chacun mettoit sa gloire à se bien battre, &, comme on parloit alors, à pourfendre un ennemi depuis la tête jusqu'aux pieds : personne ne sçavoit ni commander . ni obéir: tout alloit presque au hazard. Saladin, aussi brave peut-être, ou du-moins plus prudent, n'eut besoin que de temporifer , pour faire échouer une entreprise où concouroit l'élite de l'Europe.

Le roi d'Angleterre, après avoir fait ces dispositions, s'embarqua au port d'Acre, & prit la route de Dalmatie. Mais roi d'Anglefon vailleau avant fait naufrage au fond du golfe de Venife, fon en Alleil se sauva à terre, & entreprit de passer par l'Allemagne, magne. déguisé en Templier, d'autres disent, habillé en palefrenier, Roger de Ho-& le visage barbouillé de suie, de peur d'être découvert. Les Allemands le haiffoient, parce qu'au fiege de Ptolémais, 231. Léopold, duc d'Autriche, ayant arboré fon étendard fur une tour qu'il avoit prise, Richard le fit arracher & jeter dans la boue avec indignité: affront fanglant qui fut vengé d'une facon bien barbare. Le malheureux roi fut reconnu dans un cabaret, tournant la broche dans la cuisine, & mené au duc : qui le chargea de chaînes, enfuite le vendit à l'empereur Henri VI, prince gueux, féroce & avars, qui pour en tirer de l'argent, le traita avec encore plus d'inhumanité.

La nouvelle de cette détention ne fut pas plutôt répandue, que Philippe & Jean Sans-Terre eurent une entrevue, où ils convintent de s'unir, pour s'emparer en même temps, déclare la celui-ci du royaume d'Angleterre, celui-là du Vexin Nor- guerre. mand, d'une grande partie de la Normandie, de Tours, de publicate, 27.

Le Gendre ,. Hift, de Fr. t. 2. p. 377.

AN. 1193.

Mont-Trichard, d'Amboise, de Loches, de Monthason & de Châtillon-sur-Indre. Le roi aussi-tôt envoya des ambassadeurs en Allemagne, avec ordre non-feulement de déclarer

Guil. Neu- la guerre au monarque prisonnier, mais même de traiter avec l'empereur pour l'avoir en sa pusssance ; ce qui donne une idée bien finguliere des mœurs de ce temps. On trouveroit aujourd'hui peu de délicatesse dans le procédé d'un homme qui attaqueroit un ennemi actuellement dans les fers; aussi cette démarche fut-elle universellement blâmée. & avec d'autant plus de justice, que ce prince avoit promis à Richard fur les faints évangiles, de ne rien entreprendre Iden, l. 4. contre lui durant son absence. Philippe néanmoins oubliant cette promesse, ou l'expliquant à sa maniere, prit Gisors, Neaufle, Neuchatel, Ivry, Evreux, Aumale, & alla mettre le fiege devant Rouen. Il croyoit l'intimider par sa seule

présence : il fut repoussé avec perte, & toutes ses machines brûlées. Cetéchec le détermina enfin à confentir à une treve de fix mois, que les feigneurs de Normandie lui demandoient, moyennant une groffe fomme d'argent.

Ce fut dans cet instant de paix & de tranquilité, que le

Le roi épou-& la répudie.

se semburge monarque épousa lsemburge, Ingelburge, ou Ingeburge, fœur de Canut, roi de Danemarck, jeune princesse de dix-fept ans, & d'une vertu égale à sa beauté qui étoit très grande. Mais foit quelque défaut secret, soit maléfice ou fortilege, comme on le disoit alors, la tendresse de l'époux expira la premiere nuit de ses noces. Une mortelle aversion fuccéda à l'amour le plus vif, & de ce moment le divorce fut résolu. On assembla aussi-tôt un parlement à Compièone . où le trouverent des témoins qui affurerent par ferment, qu'il y avoit parenté entre l'emburge & la feue reine Isabelle: parenté qui se prenoit du chef de Charles le Bon, comte de Flandre, fils de saint Canut, roi de Danemarck. Cette alliance, quoique dans un degré si éloigné, sut jugée fuffifante pour empêcher le mariage; & l'archevêque de Rheims prononça la sentence qui le déclaroit nul. La reine ne scavoit point ce qui se passoit, parce qu'elle n'entendoit pas le françois: instruite enfin par un interprete de ce qu'on venoit de décider, elle s'écria toute en pleurs: Male France.

male

male France: Rome, Rome: ce qui vouloit dire, qu'elle appelloit au faint Siege. Le pape touché de ses malheurs & des plaintes du roi son frere, envoya deux légats pour examiner la validité du divorce. C'étoient deux chiens muets, dit Rigord, qui craignoient pour leur peau : ils n'oferent aboyer. Ainsi l'affaire demeura au même état.

Philippe, autorifé en quelque forte par la conduite des légats, le crut libre, & fit demander la princesse Marie, que demander mariage la d'autres appellent Agnès, fille du duc de Méranie & de princesse de Brême. Les noces furent célébrées à Compiegne, où le mo- Méranie & narque s'étoit rendu pour recevoir l'hommage du comte de Flandre. Marie joignoit aux charmes de la beauté, l'éclat de la plus haute naissance: elle descendoit, dit-on, de Charlemagne, par l'empereur Arnoud : ce mariage néanmoins ne recut aucun applaudissement. Le sort d'Isemburge, toujours enfermée dans un château, inspiroit de la pitié. Le roi son frere renouvela ses plaintes auprès du pape, qui soit incerritude, foit foiblesse, continua de temporiser. Mais Innocent III, qui lui fuccéda, ne fut pas plutôt fur la chaire de S. Pierre, qu'il lança tous les foudres de l'Eglife, pour obliger Philippe a lui faire justice.

Le cardinal de Capoue, par les ordres du fier pontife, convoqua un concile à Dijon, où malgré l'appel interjeté par clare nul ce les commissaires de la cour, il prononça la sentence d'inter-riage. Empordit sur toutes les terres du monarque François. Tous les évê- tement du roi. ques s'y foumirent, ceux mêmes qui avoient été du parlement de Compiegne : ce qui choqua tellement Philippe, qu'il fit faisir leur temporel, confisqua tous les biens de leurs chanoines & de leurs clercs, envoya des garnifons chez les curés, & renferma la reine Isemburge dans le château d'Etampes. Les murmures mêmes des laiques au fujet de la ceffation des offices divins, furent châtiés par des exactions inouies: il mit fur les bourgeois & fur les payfans, des impositions jusqu'alors inconnues : la noblesse fut taxée au tiers de ses revenus; ce qui ne s'étoit jamais vu en France. Les chofes étoient dans un état trop violent, pour pouvoir y demeurer long-temps. Il n'y avoit plus aucun exercice extérieur de religion, plus d'usage des sacrements, plus de

Tome II,

An. 1193.

l'obtient.

Ibid. p. 40.

Le pape dé-Ibid. p. 41.

prieres publiques : par-tout les églifes étoient fermées ; partout les morts demeuroient sans sépulture.

Il reprend arrête le Rome. Tome 11. concil. p. 22.

Le roi touché des clameurs de tout fon peuple, promit Hemburge & enfin de se soumettre; mais demanda d'autres légats ou d'auarrete le triomphe de tres juges. Innocent lui envoya les cardinaux d'Ostie & de Saint-Prisque, qui assemblerent un concile à Soissons, où l'affaire du divorce fut de nouveau examinée avec la plus scrupuleuse attention. Fhilippe avoit plusieurs avocats qui parloient pour lui : personne n'osoit prendre la désense d'Ifemburge, lorfqu'un pauvre clerc inconnu se leva, & par la permission du monarque & de l'assemblée, plaida la cause de cette princesse, si doctement, qu'il fut admiré de tout le monde. Le concile ne trouvoit point de cause de séparation : déja il fe disposoit à prononcer en faveur du mariage. lorfque le roi averti de tout , lui fit dire qu'il pouvoit s'épargner la peine d'un plus long examen; qu'il tenoit Isemburge pour sa femme ; qu'il ne vouloit point en être séparé. Il se rend en effet au couvent où elle demeuroit, l'embrasse, la fait monter en croupe sur son cheval, & l'emmene à Paris. Les légats & les évêques fort surpris, furent obligés de se retirer, & le cardinal de Saint-Paul qui s'étoit déclaré contre le monarque, se hâta de repasser les Alpes, tout couvert de honte. C'est ainsi, continue Rigord, que ce prince habile se tira des mains de Rome, & lui arracha un triomphe qu'elle annonçoit avec trop de faste.

Mort de la reine Marie : fes enfans font ce ne font plus appellées que Mcfda-Guil. Armor. p. 80.

Ibid.

La princesse de Méranie , devenue concubine , ne survécut point à sa honte. Rien ne put la consoler, ni le tendre légitimes: les attachement du roi, ni les difgraces de fa rivale, à qui on filles de Fran- rendit à la vérité le titre de reine, mais non les droits de femme, qui fut même reléguée quelque temps après au château d'Etampes, d'où elle ne pouvoit fortir. L'infortunée Marie mourut à Poissy, & fut enterrée au même lieu avec tous les honeurs dûs au rang qu'elle avoit tenu en France. Elle laissoit un fils & une fille ; Philippe , comte de Clermont en Beauvaisis, qui épousa la comtesse Mahaut, héritiere de Boulogne & de Dammartin , & Marie , femme en premières noces de Philippe de Hainaut, marquis de Namur, & en secondes de Henri I, duc de Brabant. Le pape, fondé

par quatorze déclarations des prélats François. On remarque Chart. du roi.

que cette entreprise déplut aux seigneuts : mais que Philippe Layet. des liayant un héritier légitime, la choie n'eut point de suite. Il Rigold, ibid. ne paroît pas néanmoins que l'état du prince & de la princesse en soit devenu plus certain, puisque celle-ci ne porta jamais que le nom de Madame Marie, au-lieu de celui de Reine, qu'avoient porté jusque-là toutes les filles de France, nom qu'elles ne perdoient pas même en se mariant à des seigneurs particuliers : témoin Adélaide, fille de Robert, qui quoique femme de Baudouin V, comte de Flandre, étoit appellée la Contesse Reine: témoin Constance, Farelin.l.: fille de Louis-le-Gros, & femme de Raymond V, comte de 60 Toulouse, qu'on nommoit communément Madame la Reine Constance: témoin enfin une autre princesse du même nom, com. Tolos. p. fille de Philippe I, femme de Boémond, prince d'Antioche, 225, Mr. qu'on voit également décorée de cet auguste titre. La Rom. fal. archinaissance équivoque de la princesse Marie changea l'éti- an. 1120. quette, dit-on, & depuis le regne de Philippe-Auguste, les Aug. 1. 1. p. filles de nos rois & de leurs fils ainés, furent appellées sim- 313. du Tilles, plement Mesdames. Un gent: homme nommé Jean Lenge, qui vivoit sous Charles-le-Bel, se qualifie Chevalier le Roi,

maître d'hôtel nos Dames filles le Roi .. Richard cependant languissoit toujours dans l'obscurité d'une infame prison, & n'avoit d'autre ressource que la tendresse de la reine Eléonore sa mere. Cette princesse égale- Le roi d'Anment habile & courageuse, somma le pape d'employer son gleterre obautorité en faveur de son fils: Souvent , lui dit-elle , pour des liberté. affaires médiocres vos cardinaux vont en légation, même chez Rymer. Att. des nations barbares, & pour celle-ci vous n'avez pas encore en- publ. 1.1. p. 23. voyé un simple soudiacre ou un acolythe. C'est qu'aujourd'huil'intérêt fait les légats, non la gloire de Jésus-Christ, l'honeur de l'églife, la paix des royaumes, ou le falut du peuple. Quelle excuse peut couvrir votre négligence? Dieu ne vous a-t-il pas

Du Canze

\* On a cru devoir rapporter de fuite l'histoire de ce fameux divorce, pour ne point partager l'attention du lecteur : attention fi nécessaire d'ailleurs pour cette multitude de grands objets qu'offre le regne de Philippe.

An. 1193.

donné le pouvoir de gouverner les nations & les roysumes? On remarquera que c'ett Pierre de Blois, d'abord archidiacre de Bath, enfuire de Londres , qui écrit au nom de la reine. L'aigle des Cófars , ajoute-til , doit céder à la croix de Jéfus-Chrift, l'Épic de Conflamin à celle de S. Pierre, l'empire au facerdoce. Il n'y a ni voi, ni empereur , ni duc qui foit exempi de voire jurifdition. Mais le ponife craignoit de se broule avec Henri : il fut insensible aux prieres , aux reproches & aux menaces de certe tendre mere.

Alors la reine prit le parti de traiter avec l'empereur, & après dix à onze mois de négociation, on obtint qu'on tiendroit une diéte, où son fils seroit entendu. Richard y parut, non avec cette noble fierté qui fied fi bien aux héros dans le malheur, mais avec l'air humilié d'un coupable qui demande grace. On l'accusa d'avoir prorégé Tancrede contre l'impératrice Constance qui ne l'avoit point offensé; d'avoir infulré les Allemands & le duc d'Aurriche au siege de Ptolémais; d'avoir fait affassiner le marquis de Monferrat; enfin d'avoir trahi sa foi & sa religion, par une intelligence criminelle avec Saladin. Le malheureux captif, loin de se retrancher fur l'incompétence des juges, fit cent baffesses indignes d'un grand prince. Il se jeta aux pieds de l'empereur, se démit de ses Etats, les lui donna comme au seigneur de l'univers, & l'en investit par son bonnet. Mais Henri les lui rendit aussitôt, moyennant l'hommage. Richard s'obligea de plus à payer cent cinquante mille marcs d'argent, pour fa rançon. Malheureusement Philippe & Jean Sans-Terre offroient la même fomme à l'empereur, s'il retenoit fon prifonnier, ou même le double, s'il vouloit le remettre en leurs mains. Une fordide avarice étoit le vice dominant de Henri, qui craignoit d'ailleurs la vengeance d'un roi si violemment offenfé: il fut ébranlé de ces nouvelles offres; & fans les re-

proches fanglants que lui firent les princes de l'empire, il n'eût point rendu la liberté au monarque Anglois. A peine l'avoit-il relâché, qu'il fit courir après lui, mais Richard qui le connoissioit capable de tout, avoit fait une si grande dili-

gence, qu'on ne put le joindre.

Prenez garde à vous, écrit Philippe au prince Jean Sans-

пштесу Сарун

Roger de F. ved. p. 724. Terre, le diable est déchaîné. Ce lion furieux, échapé de sa prison, entreprit en effet de se venger des obstacles qu'on Guerre conavoit apportés à fa délivrance ; mais les exploits ne repondi- tre l'Angleterrent pas à fon reffentiment. Le roi le prévint, & alla mettre le trabition de fiege devant Verneuil. Il étoit fur le point de l'emporter , Jean Sansloríque la nouvelle de la plus noire des perfidies lui fit prendre Terre. une résolution qui lui réussit mal. Ce prince après avoir conquis Evreux, l'avoit donné au comte Jean Sans-Terre, ne se réfervant que le château où il avoit mis une forte garnison : celui-ci, foit de lui-même, foit de concert avec Richard fon frere, invita à un grand festin tous les officiers qui s'y trou- 4-P-143verent, & les fit égorger au fortir de table, de même que Rigord, p. 37. les autres François qui étoient dans la ville. Trois cents furent passés au sil de l'épée, & leurs têtes encore sanglantes attachées à des poteaux fur les murailles. Le perfide alla enfuite trouver la reine Eléonore sa mere, qui sir sa paix. Philippe, outré de la trahison, part avec quelques troupes d'élite, fans communiquer fon dessein, marche droit à Evreux, descend par le château dans la ville, l'épée d'une main, & le flambeau de l'autre. Tout fut massacré, Anglois & habitants : sa fureur s'étendit jusqu'aux maisons & aux églises qu'il fit brûler, comme pour laisser à la postérité un monument terrible de la vengeance des François. De la il retourne à Verneuil, mais il n'y trouve plus son armée. Effrayée de son absence dont elle ignoroit le motif, elle avoit pris la fuite, abandonnant machines , bagages , munitions ; ce qui l'obligea lui-même de faire retraite.

Les deux rois plus animés que jamais, se firent la guerre à outrance, brûlant & démolissant châteaux, villes, bour- des deux rois. gades, villages, passant au fil de l'épée tout ce qui s'y trou-furpris & perd voit d'habitants, ravageant les campagnes, coupant les blés tous les paavant qu'ils fussent en maturité, arrachant les vignes, & piers de la abattant tous les arbres fruitiers. Philippe manqua d'être pris près du village de Bellefoge, entre Blois & Fréteval, par des troupes mifes en embuscade : elles lui enleverent, non feulement son bagage, sa chapelle, & l'argent destiné à la paye de l'armée, mais encore son sceau, & les titres de la couronne, que les rois fuivant l'usage de ce siecle, faisoient

Philippid. 1.

Guill. Ar-

porter avec eux. Ces titres ou registres publiques, conte-Mim. del'A- noient les rôles des tributs & des impôts, les états des reveead. des B. L. nus du fisc, des redevances des vassaux, des privileges & 6. 16. p. 166. des charges des particuliers ; enfin un dénombrement des ferfs & des affranchis des maifons royales. Ce fut un perte en quelque forte irréparable: le foldat victorieux diffipa une partie de ces papiers, & Richard, qui espéroit tirer avantage de ceux qui lui tomberent entre les mains, ne voulut ramais s'en deffaitir. Le roi, pour remédier à ce malheur, ordonna d'en recœuillir les copiespar-tout où l'on en pouroit trouver. Ce fut un nommé Gauthier, qu'il chargea de ce pénible travail. Les connoissances qu'il avoit en cette partie, comme garde des archives, la bonté de fa mémoire, les fecours qu'il tira des bibliotheques, tant des monasteres que des particuliers, tout contribua à lui faciliter le recouvrement d'un grand nombre de ces pieces. On prétend que les droits du monarque furent plutôt augmentés que diminués. Celles de ces anciens temps, qu'on voit aujourd'hui au tréfor des chartres du roi , font vraitemblablement de cette seconde édition. Idem, p. 173. On les mit d'abord en quelque lieu fecret du palais, enfuite

dans la Sainte-Chapelle, quand Saint-Louis l'eut bâtie. C'estlà qu'elles ont toujours été depuis, fous la garde d'un tréforier, ou garde du trésor des Chartres, dont le titre fut réuni en 1582, dans la personne de Jean de la Guesles, à la charge de procureur général du roi.

L'échec de Belletoge ne fit qu'irriter le courage de Philippe: bientôt il eut sa revanche en Normandie. Le prince Jean Sans-Terre, & le comte d'Arondel avoient affiège le Rigord, ibid. Vaudreurl: le monarque accourut au secours, les attaqua dans leurs retranchements, lestailla en pieces, fauva la place, & demeura maître de toutes les machines, de tous les bagages, & de toutes les munitions. Cette alternative de bons & de mauvais fuccès donna lieu à une treve, qui fut presque auffi-tôt rompue que fignée. Voici quelle fut l'occafion de cette nouvelle brouillerie. Henri VI, devenu maître de la Roger de Ho- Calabre, de la Pouille & de la Sicile, eut la folie de prétendre que tous les porentats de l'Europe lui devoient hommage, comme à l'empereur d'Occident. Il l'avoit exigé du

roi d'Angleterre, qui pour obtenir sa liberté, avoit eu la foibleffe de le lui rendre : il crut qu'en abattant la puissance de Philippe, il l'obligeroit à une pareille foumission. Ce fut dans cette vue qu'il envoya des ambaffadeurs avec une couronne d'or au roi Richard, pour l'engager à entrer en France avec toutes ses forces, tandis que lui-même l'attaqueroit d'un autre côté avec toutes les fiennes. La proposition sut acceptée avec joie, & l'évêque d'Eli, grand chancelier, reçut ordre d'aller prendre en Allemagne les derniers arrangements touchant l'exécution de ce dessein. Le roi instruit de la négociation , fit dire au monarque Anglois que cette démarche étant une infraction à la treve, il ne le croy oit plus obligé de l'observer. En même temps il se rend au Vaudreuil, & le fait raser, ainfi que plufieurs autres fortereffes qu'il prévoyoit ne pouvoir garder à la paix. Richard usa de représailles. Ce ne

Guill. Are

fut par-tout qu'incendie, ravage, défolation. Les malheurs de l'Espagne, qui venoit de perdre une Treve romgrande bataille contre les Sarazins d'Afrique, parurent fuf- pue presque pendre un moment cette cruelle animofité. Les deux rois fignée, eurent une entrevue, où ils délibérerent des moyens de secourir cette chrétienté affligée. Ce fut en cette rencontre que la princesse Alix, après dix-sept ans de captivité, fut remise entre les mains du roi fon frere, qui la maria peu de temps après au comte de Ponthieu. On y fit aussi un projet d'accommodement, dont la conclusion sut différée jusqu'à l'o-Etave de la fête de Tous-les-Saints, temps où l'un & l'autre Reger de Homonarques devoient se rendre auprès de Verneuil. Philippe ved. s'y trouva à l'heure marquée; mais Richard qui avoit affecté de la prévenir, n'y étoit déja plus. Tous deux éclaterent en reproches injurieux . & se retirerent plus ennemis que

Idem , ibid.

Le roi d'Angleterre alla mettre le siege devant le château Rigord, p. 39d'Arques: Philippe y court avec sa promptitude accoutumée, fond sur les Normands, & les force de se retirer en défordre. De-là il marche à Dieppe, qu'il emporte du premier affaut. La ville fut abandonnée au pillage, ses édifices détruits, ses murs démolis, ses habitants emmenés en captivité, & tous les vaisseaux qui se trouverent dans son port, consu-

jamais.

AN. 1194.

més par les flammes. Il revenoit triomphant de cette expédition . & côtoyoit une forêt que l'histoire ne nomme point . loríque Richardtomba fur son arriere-garde, & lui tua beaucoup de monde: ce qui ne l'empêcha point de porter ses armes du côté d'Issoudun, dont Marcader, chef des routiers Anglois, venoit de s'emparer. Il reprit la ville, & déja il commençoit à battre le château, lorsque le roi d'Angleterre parut à la tête de son armée. Tout annonçoit une sanglante bataille, & la haine des deux rois, & la rivalité des deux nations. Mais Richard changeant tout-à-coup, se détacha Guill. Ar- des fiens, vint fans armes fe jeter aux pieds du roi fon feigneur.

Les deux monarques s'embrafferent tendrement . & s'é-

mor. p. 71. lui fit hommage & lui demanda fon amitié.

An. 1195. La paix est tant écartés pour traiter seuls de leurs affaires, il arriva qu'un enfin conclue. serpent d'une prodigieuse grosseur sortit du pied de l'arbre

fous lequel ils étoient affis, & s'élança contre eux avec fureur. Tous deux en même temps mirent l'épée à la main pour le percer. Les armées crurent qu'ils s'étoient pris de paroles, & accoururent auffi-tôt pour les secourir. Le combat alloit s'engager, fi les princes, vainqueurs du terrible animal, n'eussent fait signe qu'on n'avançat point. Ils continuerent la conférence, & formerent le même jour le plan d'un traité qui fut figné le mois suivant entre Gaillon & le Vaudreuil. Le prince Anglois céda au monarque François. Gifors, Melphe, tout le Vexin-Normand, Marché-neuf, Rymer, Ast. Vernon, Gaillon, Pacy, Ivry, Nonancourt avec toutes publ.t.1.p. 20. leurs châtellenies, & l'Auvergne avec tous les fiefs & domaines qu'il y possédoit. Philippe de son côté rend au roi d'Angleterre Issoudun, Grassay, la Châtre, Château-Meillan , Selles , les comtés d'Eu & d'Aumale , Arques & Drencourt avec toutes leurs dépendances. Les limites de France & de Normandie furent marquées entre le Vaudreuil & Gaillon, en tirant une ligne depuis la riviere d'Eure jusqu'à la Seine. On convint que ce qui est du côté du Vaudreuil, feroit au roi Richard : ce qui est du côté de Gaillon, sut abandonné au roi Philippe. Tous deux déclarent qu'ils ne prétendent aucun droit de fief ou de domaine fur Andely, qui ne poura être fortifié. A l'égard du comté de Toulou-

se, il fut réglé que les choses demeureroient au même état où elles étoient; c'est-à-dire, que Richard garderoit le Quercy & l'Agénois, qu'il venoit de conquérir sur Richard VI.

An. 1195

Tels furent les principaux articles d'une paix si long-temps défirée, mais malheureusement trop peu stable : elle ne dura que fix mois. Le prétexte de la rupture fut que Richard, part du foi non content d'élever un fort dans l'Isle d'Andely, ce qui d'Angleterreétoit contre le traité, avoit surpris & démoli Vierzon en Rigord, p. 424 Berry, pour un différend dont le seigneur avoit appellé à la cour du roi : la véritable cause étoit l'antipathie des deux princes, leur inquiétude, leur ambition. Tous deux témoignoient se repentir, l'un d'avoir rendu ses conquêtes, l'autre d'avoir cédé le Vexin & plusieurs autres places importantes. Philippe, charmé d'avoir du-moins pour lui l'apparence du bon droit, ne garde plus de mesures, entre en Normandie. s'empare de Dangut, & court investir Aumale. La réfistance des affiégés donna le temps au roi d'Angleterre d'accourir à leur secours avec toutes ses forces. Il se saisst d'abord de Nonancourt, qui lui fut livré par trahifon; il marcha enfuite pour forcer les lignes. Le roi , à la nouvelle de son approche, fort de fon camp, & va lui présenter la bataille. Elle fut sanglante; mais enfin la victoire se déclara pour les Francois: la ville se rendit, & Nonancourt sut repris.

An. 1196.

Le vaincu, désespéré d'un si cruel échec, mit tout en œuvre pour susciter des ennemis à son vainqueur. L'empereur Henri VI venoit de mourir: les électeurs divisés avoient élu, les uns Philippe de Suabe, frere du défunt; les autres Othon, duc de Saxe, fils de Mathilde d'Angleterre : le roi fe déclara pour le premier, & Richard pour le second . qui étoit fon neveu. Les deux rivaux étant à-peu-près d'égale 42. puissance, ces ligues réciproques sembloient laisser toujours les choses dans l'équilibre. Mais ce qui devoit faire pencher la balance, & qui cependant nele fit pas, ce fut la défection fubite des princes de la maison de Champagne, du comte mor.p.79. de Boulogne, du comte de Flandre, & de plusieurs autres grands vaffaux de la couronne, que l'Anglois sçut engager dans ses intérêts. Le Flamand sur-tout, excité par son res-Centiment, & par une pension de cinq mille marcs d'argent, publ. p. 30.

Le roi s'en gage en Flandre mal à proobligé de faire un traité défavantageux. Idem. p. 41 s

Guill. Ard

Tome II.

Math. P.

embrassa ouvertement son parti, & vint mettre le siège devant Arras, Philippe, marcha au secours avec de si grandes forces, que Baudouin n'ofant l'attendre, prit le parti d'aller se cantonner dans ses Etats. Le roi le poursuivit avec plus d'ardeur que de précaution, & s'engagea en des lieux pleins de marécages & entrecoupés de fosses. Alors le comte sit rompre les digues, abattre les ponts, & lâcher les écluses si à propos, que le monarque demeura comme prisonnier. fans pouvoir ni avancer, ni combattre, ni faire retraite. Dans une si triste extrémité, Philippe eut recours à la négociation. & promit de rendre toutes les places qu'il avoit prises dans la Flandre occidentale. Mais son conseil décida que Baudouin, en prenant les armes contre son seigneur, avoit le premier violé la foi ; qu'ainsi on n'étoit pas obligé de garder celle qu'on lui avoit donnée par force. Le comte s'en vengea par la prise de Saint-Omer, l'une des plus fortes villes de l'Artois.

An. 1197.

Il fe laisse furprendre près de Gifors, & ne se fauve que par une forte de miracle. Rigord, p. 42.

Guill. Ar-

mor. p. 79.

Ce premier échec fut suivi d'un second, qui consirme ce qu'on a dit ailleurs, que l'art de la guerre n'étoit alors qu'un aveugle emportement, fans ordre, fans discipline: fatale impétuofité, qui a caufé dans tous les temps les plus grands malheurs de la France. Le roi fans autre précaution, marchoit au seçours de Courcelles avec quelques fantassins & environ trois cents gendarmes, lorsqu'il apperçut Richard qui venoit fondre sur lui avec toute son armée. On lui confeilloit de retourner sur ses pas. Moi, dit-il, que je suie devant un vaffal! on ne me reprochera jamais une parcille làcheté. En même temps il se jete au travers des bataillons ennemis, les enfonce, & gagne Gifors par une des plus heureuses témérités qu'on puisse voir. Mais échapé d'un danger. il en courut un autre qui ne fut pas moins grand. Le pont sur lequelil paffoit pour entrer dans la ville, fe rompit tout-à-coup, & le précipita dans l'Epte, riviere peu large, mais profonde. Il y auroit péri , s'il n'eût eu affez de vigueur & affez de présence d'esprit pour se tenir ferme sur son cheval, qui de lui-même se mit à nager vers le bord. Cette journée coûta cher à la France. Vingt seigneurs qualifiés périrent dans les eaux, plusieurs furent tués les armes à la main, plus de cent demeurerent prisonniers des Anglois.

Epift. Rich. 4d epifc. Dunelin, apud Rymer. t. 1. p. 31,

Philippe, outré d'avoir effuyé un si sanglant affront, alla rejoindre fon armée, la conduisit en Normandie, portant par-tout le fer & le feu, prit Neubourg, emporta Beaumont- Normandie : le-Roger, & vint brûler une seconde fois Evreux; comme si prie de l'évecette malheureuse ville eût été destinée à porter tout le poids que de Beaude sa colere & de sa vengeance. Aussi-tôt il congédia ses e Guill. Artroupes, & contre l'avis de tous les feigneurs, permit à cha-mor. ibid. cun de retourner chez foi. Cette réfolution, dont on ignore le motif, fut attribuée à une espece de crainte. Richard en prit occasion de se jeter sur le territoire de Beauvais.

L'évêque, c'étoit Philippe de Dreux, coufin-germain du roi, prélat qui se mêloit de toute autre chose que des fontions épifcopales, ne put voir fon diocèfe pillé & ravagé. Il fortit en armes contre l'ennemi, & l'attaqua avec une bravoure peu commune dans les personnes de son état. Cependant, après un combat également opiniâtre & fanglant, il

fut battu & pris.

Rien ne fait mieux connoître la groffiéreté des mœurs de ce temps & la férocité du vainqueur, que l'inhumanité avec 45.6.30. laquelle ce prince traita son captif: il le fit charger de chaînes & enfermer dans une obscure prison. Ce fut envain que le pape intercéda pour lui avec toute la tendresse d'un pere qui demande la délivrance de son fils : Richard, en envoyant au pontife la cuirasse du prélat, lui répondit par ces paroles de 770. l'histoire de Joseph: Reconnoissez-vous la tunique de votre fils? Célestin n'eut rien à repliquer, sinon que Philippe n'avoit ton. p. 1275. que trop mérité le fort qu'il éprouvoit, en quitant la milice de Jésus-Christ pour suivre celle du monde. Ce ne sut que fous un autre regne, que l'évêque fut mis en liberté, moyennant une rançon de deux cents marcs d'argent.

La guerre duroit depuis deux ans, & ne paroiffoit pas devoir si tôt finir. La haine de part & d'autre alla jusqu'à faire crever les veux aux prisonniers: cruauté inouie qui fait honte à l'humanité. Un autre mal également funeste aux peuples, c'est que le roidevint extrêmement avide d'argent, toujours occupé d'entasser trésors sur trésors, pour pouvoir lever & entretenir des troupes réglées: troupes nécessaires, il est vrai, Abrig de Mipour faire des conquêtes, mais qui servent quelquesois à opprimer t, 1. p. 603,

Joan. Brom-

An. 1198,

les sujets, & à détruire les loix de l'Etat. C'est le premier des Capétiens, qui ait fait voir au François un prince qui distinguoit ses intérêts de ceux de la nation. Nos rois, jusque-là, n'avoient employé leur domaine qu'à foutenir la majesté du trône. L'Etat avoit foin de fournir aux frais de la guerre : & dans ces conjouctures, les feigneurs & le peuple fe joignoient au monarque pour venger les injures faites à la monarchie. Mais par-la même, le vassal devenoit en quelque forte juge des motifs qui déterminoient le souverain à prendre les armes. Philippe, pour secouer cette espece de dépendance, imagina de foudoyer des armées qui fussent entiérement dévouées à ses ordres. Ses revenus cependant ; quoique confidérablement augmentés, ne fuffisoient point pour cette énorme dépense : il se vit obligé d'augmenter les impositions , tant sur les laïques que sur les ecclésiastiques. Il fit plus encore, fi l'on en croit les historiens du temps, qui attribuent à cette démarche tous les malheurs de cette guerre; il rappella les Juifs qui lui offroient des fommes immenfes , s'il lui plaifoit révoguer l'édit de leur bannissement. Mais il ne leur permettoit de prêter que pour un an, & à dix pour cent, leur défendant d'obliger leurs débiteurs par corps, ou de faire vendre leurs immeubles. On lui doit aussi cette justice, qu'il scut ménager ses finances avec une prudente économie ; scachant , dit Mezeray , qu'un roi qui a de grands desseins, ne doit point consumer la substance de ses sujets en de

Guill. Armor. p. 79.

Ibid.

Le pape cependant ne voyoit qu'avec douleur la haine Treve de cruelle & opiniâtre des deux rois : il envoya en France le cinq ans entre les deux rois, cardinal Pierre de Capoue, pour tâcher de ménager une Mort de Ri- paix folide entre eux. Malheureusement les esprits étoient trop aigris, & les jalousies trop vives, le légat ne put rien Rigord, ibid. obtenir fur cer article: mais il vint à bout de leur faire jurer une treve de cinq ans. Auffi-tôt Richard court en Poitou, pour châtier quelques vassaux rebelles. On lui apprit qu'un gentilhomme Limofin avoit trouvé en fouillant la terre un Idem, ibid, tréfor d'un prix inestimable. C'étoit, dit-on, la figure d'un empereur, représenté à table avec sa femme & ses enfants, tout cela d'or massif & de grandeur naturelle. Le roi d'An-

vaines & fastueuses dépenses.

gletere voulut qu'on lui remît entre les mains ce précierus groupe, & fur le refus qu'on en fit, alla mettre le fiege devant le château de Chalus, où il le croyoit caché. Le malheureux prince y fur bleffé au bras d'un coup d'arbalete, amme meurrièree, dont il avoit renouvelé l'ufage. Avan lui les gens de guerre étoient fi fraucs & fi braves, qu'ils me vouloient devoir la victoire qu'à leur lance & à leur épée : tous dérefloient ces armes perfides, avec lesquelles un pol-ton à couvert peut ture le plus vaillant de tous les hommes,

La plaie parut d'abord légere, & n'empêcha point le monarque de faire donner l'affaut à la place, qui fut emportée: mais foit défaut d'adresse de la part du chirurgien qui en tira la fleche, foit incontinence de la part de Richard, qui, comme plufieurs l'ont écrit, au-lieu de se contenir, redoubla de débauche, elle devint si dangereuse, que l'on commença à craindre pour sa vie. Alors il se sit amener Gourdon, c'étoit le nom de celui qui l'avoit blessé. Malheureux, lui dit-il, que l'avois-je fait, pour l'obliger à me donner la mort? Ce que tu m'as fait, répondit froidement l'archer, je vais te le dire, sans aucune crainte des horribles tourments que tu me prépares. Je les souffrirai avec joie, puisque j'ai été assez heureux pour venger la mort de mon pere & de mes freres que tu as tués de ta propre main. Cette fierté surprit tellement Richard, que changeant toutà-coup sa colere en estime, il s'écria : Mon ami, je te pardonne! En même temps il commande de lui ôter ses chaînes. ordonne qu'on le laisse aller en liberté, & lui fait compter une somme d'argent, pour se retirer où il jugeroit à propos. Mais il fut arrêté, écorché vif, ensuite pendu, dès que le prince eut expiré. On n'est point d'accord sur l'auteur de ce supplice: ceux-ci l'attribuent à Marcader, chef des routiers Anglois : ceux-là au comte de Flandre, Baudouin IX ; quelques autres à Philippe Auguste, qui par grandeur d'ame, autant que par politique, vouloit tout à la fois venger la mort d'un ennemi qu'il estimoit, & pourvoir à la sureté des souverains, dont, suivant l'expression de Mathieu Paris, il étoit lui-même le seigneur & le roi.

Roger de

Ainsi périt d'une main ignoble ce fameux Richard, qui Carattère de par le fracas qu'il sit en Europe & en Asie, imposa égale- ceprince.

ment au peuple qui n'estime que ce qu'il craint, & aux gens de guerre qui n'admirent fouvent que les actions marquées au coin d'une heureuse témérité. Mais le philosophe lui reproche avec justice fon orgueuil, ses emportements, sa dureté, son avarice, son incontinence; & en lui laissant le surnom de cœur de lion, qu'il a mérité par fa bravoure, il lui refuse les qualités du grand prince, qui emportent nécessairement l'amour des fujets, le zele de la justice, la connoissance des mysteres de la politique, & l'attention à faire fleurir dans un Etat le commerce, les sciences & les arts. On lui attribue l'institution de l'ordre de S. George ou de la Jarretiere. dont la marque est un ruban bleu qu'on attache à la jambe. Il l'établit, dit-on, au fiege d'Acre, pour honorer la valeur de ceux qui s'étoient distingués par quelque belle action \*. Si cela est, Edouard III n'a fait que le renouveler, en y ajoutant la devise : Honni soit qui mal y pense : devise dont le fujet est connu de tout le monde.

Jean fon frènations,

Richard ne laissoit point d'enfants. Deux princes prétenrelui fuccede. dirent à fa fuccession ; Jean Sans-Terre, comte de Mortain, fon cadet, & Artus, duc de Bretagne, fon neveu. Le droit entre les deux du duc paroiffoit le plus folidement établi : il étoit fils de Geofroi, aîné du comte : le feu roi d'ailleurs, en traitant de fon mariage avec la fille de Tancrede, l'avoit déclaré fon successeur & l'héritier de tous ses Etats, s'il mouroit sans postérité. Mais la représentation n'avoit point encore force de loi : le plus proche ne manquoit guere de l'emporter, quand il avoit affez d'intrigue & de force pour foutenir ses prétentions. C'est ce qui arriva dans cette occasion. Le comte de Mortain commença par se faisir des trésors de son frere, gagna par ses libéralités les gens de guerre & la noblesse, s'allura du suffrage de la reine Eléonore sa mere, qui devoit Roger de Ho- être d'un grand poids dans une conjoncture aussi délicate : il produifit enfuite un testament vrai ou faux qui l'appelloit à la couronne, protestant néanmoins qu'il ne vouloit la tenir que de la libre élection du peuple, & qu'il n'aspiroit au trône que pour rendre ses sujets heureux, en abolissant les impôts.

ved. p. 790.

\* Voyez l'histoire d'Eléonore de Guienne, où l'on cite pour garants Duchène & Cambdenus, troisieme part. 1. 3. p. 439.

Ces magnifiques promesses éblouïrent les peuples : le neveu fut exclus. & l'oncle couronné.

An. 1199. Math. Par.

Cependant les seigneurs d'Anjou, de Touraine, & du p. 264. Maine, se déclarerent pour le jeune Artus, qui ne manqua Roger de Hopas de s'appuyer de la protection du roi. Philippe qui l'ai- ved p. 792. moit tendrement, ne balança point à prendre son parti. Aussitôt il entre en Normandie, s'empare du comté d'Evreux, & s'avance jusqu'au Mans. Il y trouva la duchesse de Bretagne Rigord, p. 43. & le duc son fils, qui lui jura une entiere fidélité. De-la il fe rendit à Tours, où la reine Eléonore vint lui renouveler fon hommage pour le duché de Guienne. Le roi Jean, de son côté ne demeuroit pas oisis. Assuré du comte de Flandre. qui n'étoit pas encore réconcilié avec la France, & de Renaud de Dammartin, comte de Boulogne, qui avoit encore attiré à son parti le comte de Guines & d'Ardres, il courut au fecours de Lavardin avec de si grandes forces, que le monarque François se vit obligé de se retirer dans le Maine. Ainsi la guerre allumée entre les deux nations, sembloit devoir continuer avec plus de fureur que jamais, lorsque le roi d'Angleterre alarmé de la foumission inattendue des Flamands, fit faire des propositions de paix.

Les deux monarques se virent entre Vernon & Andely. Les offres du prince Anglois parurent si avantageuses, que dès ce jour là même la paix fut conclue. Le roi Jean reçoit en grace le jeune Artus, son neveu : donne au roi vingt mille livres sterling, pour le rachat des fiefs de Bretagne : lui abandonne Evreux & tout le comté dont elle est la capitale : lui cede, en confidération du mariage de Louis avec Blanche de Castille, Issoudun, Grassay, & les autres fiefs qu'il possédoit en Berry : s'oblige enfin à ne donner aucun fecours, ni d'hommes, ni d'argent au duc Othon de Saxe, contre Philippe de Suabe. Neuf barons de part & d'autre se rendent garants du traité, & jurent de prendre les armes contre celui qui le violera. Cétoit l'usage alors que les vasfaux cautionnaffent leur fouverain. Ainfi quand on les voit armés contre lui, ce n'est pas toujours la preuve d'une révolte injuste, mais souvent la suite d'une obligation à laquelle le prince avoit consenti, s'il manquoit à ses enga-

gements.

AN. 1200. Les deux rois font la

Rymer, Ad.

AN. 1200.

doit le mariage du prince Louis avec la princesse Blanche. prince Louis fille d'Alphonse IX, roi de Castille, & d'Eléonore d'Angleavec Blanche terre, sœur du roi Jean. On lit dans quelques auteurs Espagnols, que les François ne lui donnerent la préférence sur une de ses sœurs, nommée Urraque, qu'à cause de la diffé-Rigord, p. 44. rence des noms. Quoi qu'il en foit, l'infante ayant été amenée en Normandie, les noces y furent célébrées, parce que la France étoit encore en interdit pour le divorce du roi. Toutes les fêtes & les réjouissances qui étoient alors en usage, releverent l'éclat de cette cérémonie. Mais les deux époux en étoient le plus bel ornement, âgés tous deux de quatorze à quinze ans, tous deux d'une taille & d'une beauté réguliere. Blanche à tous ces avantages de la nature joignoit beaucoup de justesse dans l'esprit, d'élévation dans l'ame, de fermeté dans le caractere, d'agrément dans les manières, de noblesse dans le procédé, & ce qui ne sied point mal dans un rang si élevé, un peu de la hauteur de sa nation. Le

On fongea auffi-tôt à exécuter l'article du traité qui regar-

Idem, ibid. roi d'Angleterre qui l'aimoit tendrement, la déclara héritiere de toutes les provinces qu'il possédoit en France, s'il venoit à mourir fans enfants légitimes.

zure entre les deux rois.

La réconciliation des deux rois paroissoit fincere : ils se fujets de rup- virent plusieurs fois avec toutes les démonttrations extérieures de l'amitié la plus parfaite. Philippe reçut à Paris le monarque Anglois, lui fit rendre de grands honeurs pendant Idem, ibid. fon féjour, & le combla de présents à son départ. Cette paix néanmoins ne fut pas de longue durée. L'incontinence de

mor. p. 81.

Jean, l'ambition de Philippe, & le mécontentement d'Artus, Guill. Ar- donnerent lieu à une nouvelle rupture. Le roi d'Angleterre, invité aux noces d'Isabelle d'Angoulème, fut si épris de ses charmes, qu'il l'enleva au moment qu'elle alloit à l'églife, pour être mariée à Hugues le Brun, comte de la Marche. Ce feigneur reffentit vivement cette injure, & chercha tous les moyens de s'en venger. Il étoit Lufignan, maison alors dans toute sa splendeur, frere d'Aimeri, roi de Chypre & de Jérufalem, de Geofroi, comte de Jaffa, & de Raoul, comte d'Eu, par sa femme. Tous ces princes prirent les armes en fa faveur, fouleverent le Poitou, & porterent le fer & le

feu jusque sur les frontieres de Normandie. Jean, pour les punir, entreprit imprudemment de les dépouiller de leurs terres. & enleva au comte d'Eu la forteresse de Driencourt. aujourd'hui Dancourt. Alors ils s'adresserent au roi comme à leur fouverain, & lui demanderent justice de son vassal. Ces fortes de requêtes ne pouvoient manquer de plaire à la cour de France, qui saisissoit avec avidité toutes les occafions d'humilier les rois d'Angleterre, & de leur faire fentir leur dépendance de la couronne. Philippe recut donc leurs plaintes, & promit d'avoir soin de leurs intérêts.

Les deux rois eurent à ce fujet une conférence entre Ver- An. 1201: non & Andely. Philippe qui voyoit tout foumis dans fon royaume, qui d'ailleurs craignoit peu un ennemi tel que Jean, lui parla avec un air de fierté qui l'intimida. Sommé de se rendre à Paris pour y faire hommage du Poitou, de l'Anjou & de l'Aquitaine, cité à la cour des pairs pour y ré- 44, 45. pondre sur les différents griefs intentés contre lui, il promit d'abord tout ce qu'on voulut, s'engagea même à donner pour sûreté les châteaux de Boutavant & de Tillieres: mais il ne parut point au jour préfix, & ces places ne furent point remifes aux François. Alors le roi, de l'avis de tous les grands de l'Etat, se mit en campagne, & la guerre recommença pour ne finir que cinquante-fix ans après. Les deux forts qu'on refusoit de lui livrer, ne lui coûterent que trois femaines: Lions, Arqueil, Mortemer, & Gournay furent enlevés presqu'aussi-tôt qu'attaqués : tout plia sous le joug de l'heureux vainqueur.

Ce fut à Gournay que le jeune Artus vint trouver le mo- AN. 1202, narque François, qui l'arma chevalier de sa main, lui pro- Artuscit pris mit la princesse Marie sa fille, l'investit du Poitou, de l'An- & meurt dans jou, du Maine, de la Touraine, & lui donna des troupes fa prifon. pour l'aider à en faire la conquête. Le duc prit aussi-tôt mor. p. 82 congé du roi, & fans attendre les milices de Bretagne, de Berry & de Bourgogne qui devoient le joindre, alla précipitamment mettre le siege devant Mirebeau, où la reine Eléonore venoit de se refugier. Mais bientôt il éprouva, dit Guillaume le Breton, que rien n'est moins solide que la foi Poitevine. Jean étant accouru au secours avec de grandes for-Tome II.

Rigard. p.

Ibid.

194

ces, on l'introduisit dans la ville qu'Artus avoit emportée du premier assaut. Ce malheureux prince sut enlevé au lit. conduit à Falaise, ensuite à Rouen, où il disparut tout-àcoup, sans qu'on ait jamais pu sçavoir ce qu'il devint. Les

uns assurent qu'il fut empoisonné, d'autres que son oncle le Rigord, pag. poignarda de sa propre main, au refus de son capitaine des Math. Par. gardes, qui ne voulut pas se deshonorer par une action si in-

fâme.

Jean accuse Un attentat si horrible excita l'indignation dans tous les de cette mort cœurs. Heureusement pour l'instruction de tous les rois, dit à la cour des un illustre moderne, on peut dire que ce crime fut la cause de tous les malheurs du coupable. Les loix féodales, qui Abrigi de d'ailleurs faisoient naître tant de désordre, furent signalées

2. part. p. 34. ici par un exemple mémorable de justice. La duchesse, mere d'Artus, les Bretons, les Angevins, & tous les grands de Touraine & du Maine, demanderent vengeance au roi, qui étoit seigneur suzerain du mort & de l'assassin. Jean , cité par des l'ergents-d'armes à la cour des pairs, envoya deman-Math. Par. der à Philippe un fauf-conduit. Qu'il vienne, dit le monarque, il le peut. Y aura-t-il sûreté pour le retour, demanda le ministre Anglois? Oui, répondit le roi, si le jugement des pairs le

P. 279. permet. Ce fut tout ce que l'ambaffadeur put obtenir. Philippe ne voulut rien promettre, que d'exécuter ponctuellement l'arrêt, & demeura ferme à soutenir qu'aucune dignité ne pouvoit affranchir ses vassaux du droit qu'il avoit originaire-

Duch. 10m. ment sur leur personne. Ainsi l'accusé n'ayant point comparu, 3 . P. 764. ni envoyé personne en son nom, les pairs de France le jugèrent atteint & convaincu du crime de parricide, le condamnerent à mort. & déclarerent toutes ses terres situées dans

le royaume, acquifes & confisquées au roi.

Philippe se mit aussi-tôt en devoir de recœuillir le fruit du An. 1203. Conquêtes crime du roi son vassal. Il prit en moins de six mois, par inde Philippe. Siege de Cha-telligence ou par force, presque toutes les villes de la haute teau-Gaillard. Normandie. On n'avoit point encore entendu parler d'une conquête si rapide. Nonancourt & Conches sui ouvrirent leurs portes: Andely fut forcé de capituler: Radepont fut Rigord, p. 46. emporté d'affaut : le Vaudreuil, le pont de l'Arche & Mont-Guill. 41- fort ne firent qu'une foible résistance. Il n'y eut que Château-

Gaillard, place fituée près d'Andely, fur une roche escarpée, qui fit une défense digne du vainqueur. On lit que plus de quatre cents habitants, femmes & enfants pour la plupart, avoient été mis hors de la ville, comme bouches inutiles, Ces malheureux enfermés entre les affiégeants & les affiégés, endurerent pendant trois mois la famine la plus horrible : enfin ils trouverent dans le cœur du roi une compassion, que leur refusoient leurs propres concitoyens: Philippe voulut bien les recevoir dans son camp; mais il n'étoit plus temps; ils moururent presque tous, après avoir mangé. L'extrémité où ils avoient été réduits, les avoit portés aux excès les plus affreux. Une femme accoucha dans cette malheureuse conjoncture : l'enfant fut auffi-tôt dévoré par ceux qui l'environnoient. Le brave homme qui commandoit dans la place, Roger de Lacy, n'ayant plus ni munitions, ni vivres, sortit l'épée à la main, réfolu de vendre chérement fa vie : mais le roi la lui fauva par estime pour sa valeur, & traita humaine-

ment la garnison. Le pape cependant, c'étoit Innocent III, cet homme fous lequel le faint fiege fut si formidable, envoya ordre aux deux du pape. Aprois d'affembler les évêques, les abbés & les feigneurs de pel du roi. leurs Etats, pour délibérer de la paix & du rétablissement Rigord, p.ig. des églifes ou monasteres détruits à l'occasion de la guerre. 46 , 47. Le roi, surpris de cette conduite étrange du souverain pontife, affembla les prélats & les barons qui se trouvoient avec lui à Mantes, & de leur avis appella de ce singulier mandement. On trouve au trésor des chartres une lettre-patente d'Eude, duc de Bourgogne, par laquelle il déclare qu'il a Gallie. ch. 7. confeillé au roi fon feigneur, de ne faire ni paix ni treve avec le roi d'Angleterre, par contrainte du pape ou d'aucun cardinal. Si le faint pere, ajoute-t-il, vouloit faire quelque violence sur ce sujet, j'ai juré au roi mon souverain, que je lui donnerois du fecours à cet effet de tout mon pouvoir, & que je ne traiterois point avec Rome fanslui. Cette déclaration est accompagnée de dix autres semblables, d'autant de seigneurs ou dames. Le monarque répondit donc aux ministres Romains, qu'il n'appartenoit point au pape de se mêler des différends des rois, & qu'ils n'étoient point obligés à recevoir

An. 1203.

Ibid. p. 83:

Entreprife

Pretto. lib.

AN. 1203.

ses ordres en ce qui regardoit leurs vassaux. Innocent repliqua qu'il ne prétendoit pas juger du fief, dont la connoiffance étoit réfervée au prince ; mais prononcer fur le péthé, dont la correction lui apartenoit incontestablement: ce qu'il s'efforce de prouver par quantité de passages équivoques, qui ne regardent que le for intérieur, où même tout prêtre autorisé a droit de lier & de délier. Il n'osa pas néanmoins passer outre, & Philippe continua fes conquêtes.

Philippe continue fes conquètes. Licheté du roi Jean. Math, Paris.

Le roi Jean, enfermé à Caen avec fa nouvelle épouse qu'il aimoit éperdument, ne parut pas d'abord s'inquiéter beaucoup de ces rapides succès. Laissez-les faire, disoit-il, j'en reprendrai plus en un jour, qu'ils n'en auront pris en un an. Mais à la nouvelle de la prife de Château-Gaillard, il passa tout-à coup de l'indolence à la terreur, & s'enfuit promptement à Londres. Philippe ne pouvoit défirer une plus belle occasion d'achever la conquête de la Normandie: il sçut en profiter, & commença par Falaise qui se rendit après sept Rigord, p. 47. jours de fiege. La plupart des autres villes imiterent cet exemple: Domfront, Caen, Coutances, Bayeux, Lifieux, Avranches, tout ouvrit ses portes au vainqueur. Ainsi de toute cette riche & vaste contrée, il ne restoit plus aux Anglois que Rouen, Arques & Verneuil: Rouen, capitale de la province, que le courage de ses habitants avoit rendue jusque-là imprenable, étoit défendue d'ailleurs par une double muraille, & par un fossé aussi large que profond. Arques & Verneuil étoient auffi très fortes, tant par leur fituation, que par le nombre & la valeur de leurs garnifons. Mais rien de tout cela ne put les soustraire au pouvoir du monarque François: toutes trois, forcées de capituler, promirent de se rendre, si au bout de trente jours, elles ne recevoient point de

An. 1204. Réunion de la Normandie à la couronne.

fecours. Les députés de la ville de Rouen trouverent le roi d'Angleterre occupé à jouer aux échecs. Il fut si faché qu'on l'eût troublé, qu'à peine daigna-t-il les regarder, & remit à les écouter, quand la partie seroit finie. Malheurensement il la perdit. Et de quoi vous avisez-vous, leur dit-il en colere, de me demander du secours? Je n'en ai point à vous donner : faites

Math. Paris. comme vous l'entendrez. Sur cette réponse, les trois places se

rendirent, à condition qu'on ne toucheroit point à leurs privileges, & que les étégneurs & gentilshommes féroient maintenus dans la poffelin de leurs fiels. Ainfi toute la Normandie fur foumile & réunic à la couronne, environ trois cent feize ans après qu'elle en ett été détachée. Elle avoit eu feize aducs du fang de ce fameux Rollon qui força Charles le Simple à la lui céder. On met de ce nombre fix rois d'Angleterre. La mollelle de Jean, qui fur le dernier de tous, s'es crimes, l'indignation enfin qu'ils exciterent dans tous les cœurs, la firent rentrer fous l'ôbéfilance de se anciens maj-

tres, pour n'en plus fortir.

An. 1204.
Rigord, ilid.

La fortune de Philippe n'en demeura point là. Maître de cette grande province, il s'avança vers les autres, qui par leur fituation étoient moins en état d'être fecourues. Guillaume des Roches, gouverneur d'Angers, homme d'une grande intrigue & d'un crédit plus grand encore, croyant fauver la vie d'Artus, l'avoit, pour ainfi dire, livré au roi fon oncle. Outré de la mort du jeune prince, il voulut montrer en abandonnant l'affaffin, qu'il n'avoit été que la caufe innocente de l'affaffinat. Il quite auffi-tôt ses étendards pour paffer sous ceux du monarque François, à qui d'un feul coup il livre l'Anjou le Maine & la Touraine. Il n'y cut que Loches . Chinon, & Châtillon-fur-Indre qui refuserent de se rendre : mais enfin après un fiege foutenu avec opiniatreté, ils furent obligés de recevoir la loi, & de plier fous le joug du vainqueur. En même temps le maréchal de France, alors il n'v en avoit qu'un, Henri Clément de Mets, s'étoit emparé d'une grande partie du Poitou. La capitale n'attendit que l'arrivée du monarque pour lui ouvrir ses portes : tout le reste se soumit à son exemple, excepté Niort, Thouars, & la Rochelle. Deux ans fuffirent pour tant de conquêtes : le roi n'eut prefque d'autre peine que de se montrer , pour subjuguer cinq belles provinces.

An. 1205; Philippe fe rendmanrede l'Anjou, du Maine, de la Touraine & du Poitou.

Rigard, ibid.

Guill, Armor. p. 85.

Tandis que Philippe, fans fortir de fes Etats, étendoir, fi glorieußement les limites de fa puilfance, plusieurs héros fes fujets remphifioient la terre du bruit de leurs exploirs, & fondoient un nouvel empire à cinq cents lieues de leur partie. La fureur des croidades n'étori pas encore amortie. L'inéfet des Quatrieme -

108

AN. 1205.

papes, la fuperstition, l'esprit de chevalerie, l'espérance de conquérir des principautes dans ces mêmes régions que Godefroi de Bouillon avoit foumiles, tout servoit à nourir ce feu qui minoit insensiblement l'Europe. Les guerres qui divifoient la France & l'Angleterre, n'en purent ralentir l'ardeur: il fe raluma tout-à-coup plus vivement que jamais, & la plupart des princes François se croiserent de nouveau.

pour le secours de la Terre-Sainte.

Le principal moteur de cette nouvelle émigration fut un prêtre nommé Foulques, curé de Neuilly, célebre prédicateur, à qui une voix de tonnerre & un zele sans ménagement, avoient acquis toute la réputation du fameux saint Bernard, Il n'en avoit cependant ni l'éloquence douce & infinuante, ni l'esprit souple, fin & délié. Le hardi missionnaire aprit qu'il se devoit tenir un tournoi entre Bray & Corbie, où toute la noblesse de France avoit été invitée: il y courut, monta sur un échafaud, & parla avec tant de véhémence, que les princes & feigneurs qui s'y trouverent en grand nom bre, voulurent à l'envi recevoir la croix de sa main. Les principaux furent Thibaud V, comte de Champagne; le sire de Coucy; les feigneurs de la Roche & d'Avefne, l'un Bourguignon, l'autre Flamand; Matthieu de Montmorency; Gautier, comte de Brienne; Jean son frere, Geofroi de Joinville, & Geofroi de Villehardouin, le premier féné-

chal, le fecond maréchal de Champagne. Cet exemple fut fuivi de la plupart des grands du royaume: les uns se croi-

Villehard. n. 2.

fant par dévotion, les autres, parce qu'ils craignoient le refmor. p. 82. sentiment de Philippe, à qui ils avoient manqué de fidélité. On met au nombre de ces derniers, Baudouin IX, comte de Flandre ; Louis de Champagne , comte de Blois ; & Geofroi , III du nom, comte du Perche. Le comte de Champagne ne put accomplir fon vœu: il fut attaqué tout-à-coup d'une maladie violente, & mourut à l'âge de vingt-cinq ans. Mais il

ordonna par son testament, que tout l'argent qu'il avoit amassé, seroit employé pour cette sainte expédition.

On envoya auffi-tôt à Venife louer des barques & des vaisseaux, pour transporter en Orient quatre mille cinq cents chevaliers & autant de chevaux, neuf mille écuvers, &

vingt mille hommes de pied , avec des vivres pour neuf mois. On y convint que le fret seroit payé, partie en argent, partie en fervices que cette armée rendroit à la république, 16,17. en lui aidant à reprendre quelques places de Dalmatie. Le traité fut fidélement exécuté : les croifés payerent quatrevingt-cinq mille marcs d'argent; & malgré les foudres de Rome qui les excommunioit, s'ils attaquoient les terres des chrétiens, ils reprirent Zara & son territoire, qui accrut les forces des Vénitiens. Ceux-ci de leur côté fournirent tout ce Gefla Innoc. qu'ils avoient promis de bâtiments de transports; & ne vou- n. 85. lant point paroître de fimples mercenaires dans une guerre où la religion sembloit intéressée, ils équiperent à leurs frais cinquante galeres pour cinq cents nobles qui avoient aufli pris la croix, à l'exemple de Henri Dandolo leur duc ou doge. C'étoit un vieillard de quatre-vingts ans , infirme , aveugle, mais en qui le grand âge & la privation de la vue n'avoient rien diminué, ni de la force de l'esprit, ni de l'activité du courage : homme finguliérement fin & rufé, fi l'on en croit Nicetas, & en même temps orgueilleux jusqu'à l'arrogance, qui se vantoit d'être le plus sage de tous les ". 9 princes, dont aucun certainement ne l'égaloit en vaine gloire. Le nombre des croifés se trouva encore augmenté considérablement par l'arrivée du Marquis de Montferrat & de plusieurs autres seigneurs Italiens, qui vinrent en soule se join-

dre aux François. On préparoit l'embarquement, lorsque le jeune Alexis, fils d'Isac l'Ange, empereur de Constantinople, vint implo-com. S. Paul. rer leur secours en faveur de son pere, qu'un frere ambitieux Duch. t. 5. p. avoit détrôné, aveuglé, enfuite confiné dans une étroite prifon. Il promettoit de remettre l'empire Grec sous l'obéissance du faint fiege de Rome, offroit pour les dédommager de la dépense qu'ils feroient, 200 mille marcs d'argent, & des vivres pour toutes les troupes; s'engageoit à paffer avec eux en Egypte, ou s'ils l'aimoient mieux, à y envoyer dix mille hommes à ses frais; juroit enfin d'entretenir toute sa vie cinq cents chevaliers pour la défense de la Terre-Sainte. Ces offres parurent fi avantageuses, que le plus grand nombre les accepta. Ceux qui furent d'un avis contraire, s'embarquerent à

Villehard. n.

200

l'instant pour la Palestine: les autres sirent voile vers Constantinople, qui fut emporté en six jours. L'usurpateur s'enfuit, Itaac fut remis fur le trône, & le jeune Alexis, son fils, couronné empereur. Mais bientôt le nouveau Céfar croyant fa puissance affer-

Idem, n. 120. mie, oublia tous fes ferments. Il ne visitoit plus les croisés à

l'ordinaire, il retardoit les payements de ce qu'il leur devoit, les réduisoit à de petites sommes, enfin à rien, quoique pour les fatisfaire, il eût pris jusqu'aux vases sacrés & aux ornements des églifes : ce qui l'avoit rendu très odieux au peuple. Ces braves guerriers, irrités de la perfidie, lui déclarèrent la guerre, & l'envoyerent défier jusque dans son palais : triste incident qui acheva de révolter les Grecs, victimes audedans de l'avarice de leur prince, & au-dehors de la vengeance des Latins. Un autre Alexis de la famille Ducas. grand-maître de la garde-robe, sçut profiter de la circonitance pour s'élever sur le trône. Ce méchant homme, si connu sous le nom de Murtzulphe à cause de ses sourcils extrêmement élevés, excita une fédition à la faveur de laquelle il fe faifit du fils d'Itaac , l'étrangla , & fe fit couronner empercur.

Duch. t. 5. p. 270.280.

Prife de Conftantinople par les Latins croifes. Villehard.n. 127,129.

Les princes confédérés s'affemblerent pour délibérer fur cet événement : tous se crurent obligés à venger leur créature. Les évêques, de concert avec ceux qui avoient les ordres du pape, déciderent que la guerre étoit juste, & qu'en faccageant la capitale des chrétiens Grecs, pour la réduire fous le joug de Rome, on gagneroit toutes les indulgences promifes aux braves qui avoient fait vœu de ne combattre que les infideles. Conftantinople fut donc attaquée, & prife après foixante jours de fiege. Murtzulphe s'enfuit avec une partie de ses trésors: & les croises, maîtres de la ville, s'abandonnerent à tous les excès de la fureur & de l'avarice. On fait monter le butin des feuls François à quatre cent mille marcs d'argent. Les églises furent pillées, les faintes images Nicst.p.368. foulées aux pieds, les reliques jetées en deslieux immondes, les vafes destinés au fervice de l'autel, employés à des ufages profanes, & les hosties consacrées répandues par terre. On mit en pieces la table de fainte Sophie, ouvrage composedes matieres

matieres les plus précieuses; & pour enlever les portes & les baluftres d'argent, on fit entrer des mulets jusque dans le fanctuaire. Une femme infolente vint y danser, & s'affeoir indécemment sur les sieges des prêtres. Voilà ce que vous avez fait, s'écrie Nicétas, vous qui traitez les Grecs de méchants, & les Sarazins de barbares! Ceux-ci cependant, à la prise de Jérusalem, n'en ont point usé de même envers vos concitoyens: ils n'ont ni infulté aux femmes des Latins, ni envahi leurs biens, ni rempli le saint sépulcre d'horreur & de carnage. Vous n'êtes en effet que de vains discoureurs, qui faifant gloire d'arborer la croix sur l'épaule, n'avez pas honte de la fouler réellement aux pieds, pour un peu d'or & d'ar-

Les vainqueurs, lassés plus que rassassés de butin, songè- Baudouin rent enfin à l'élection d'un empereur. On nomma douze éle- est élu empereur des Lacteurs, fix François, & fix Italiens. Le choix ne pouvoit tomber que sur le duc de Venise, le comte de Flandre, & le marquis de Montferrat : tous trois avoient également bien fervi. Le grand âge de Dandolo empêcha de penser à lui: l'intérêt des Vénitiens donna l'exclusion au marquis, dont les Etats étoient trop voifins de ces fiers républicains : ainfi la bonne fortune, autant que la valeur de Baudouin, décida en sa faveur. Il sut couronné solennellement dans sainte Sophie, & prit dès-lors les titres & les ornements des empereurs d'Orient. Cette nouvelle domination, qui ne dura que cinquantefept ans, s'appelle l'empire des Latins. Les Grecs sous Bau- Imp. Duch. t. douin II, frere de Robert de Courtenay, se révolterent, chafferent les François\*, & se donnerent à Michel Paléologue, dont la postérité régna jusqu'à la prise de Constantinople par Mahomet II \* \*.

Villehard. n.

Evift, Bald.

On étoit convenu que l'empereur & le patriarche ne pouroient être choifis parmi la même nation. Ainfi le comte de Flandre, prince François, ayant été couronné Auguste, le sous-diacre Thomas Morosiui, noble Vénitien, sut élevé sur la chaire Byfantine. Innocent III lui écrivit : Le faint siège Epist. 19. 47a donné rang à voire église parmi les patriarcales, & l'a tirée de Rain, 1209. n.

gent.

<sup>\*</sup> En 1261. \*\* En 1453.

Tome II.

ibid.

la poussière, pour la mettre après Rome au-dessus de toutes les aures. Ce pontife ignoroit sans doute ou seignoit d'ignorer ... que les papes, loin de concourir à cette élévation, s'y étoient toujours opposés de tout leur pouvoir. La réunion des Grecs inspira d'autres sentiments. Alors on imagina de forger des concessions, qui sembloient fonder un espece de droit.

Les seigneurs croisés partagerent ensuite les provinces de l'empire. Les Vénitiens se donnerent les isles de l'Archipel, le Péloponese, l'isle de Candie, & plusieurs villes des côtes de Phrygie. Le marquis de Montferrat prit le royaume de Theffalie; le comte de Blois se mit en possession de la Bithynie ; le fire d'Aveine eut l'isle d'Eubée ou Négrepont ; un gentilhomme Bourguignon, nommé la Roche, s'empara d'une grande partie de la Grece, où il fonda le duché d'Athenes & la seigneurie de Thebes; Guillaume de Champelite, sei-

gneur Champenois, conquit la principauté d'Achaie, qu'il laissa en mourant à Geofroi de Ville-Hardouin, neveu du fameux maréchal de ce nom. Ainsi le nouvel empereur n'eut guere pour lui que la Thrace & la Moesse. Les princes Grecs de leur côté ne perdirent point courage dans cette étrange révolution, & scurent se conserver plusieurs provinces où ils établirent de nouvelles souverainerés. Théodore Lascaris se retira dans la ville de Nicée, où il prit la pourpre impériale. La maison des Comnenes, sous ses trois chefs, Michel, David & Alexis, alla former en même temps trois Etats dans l'Epire, dans la Romanie, & dans la Natolie. Le dernier prit le nom d'empereur, & fut le fonda-

AN. 1206. cerre contre Angleterre.

de Mahomet II \*. Les Anglois cependant, indignés de la lâcheté de leur roi. Suite de la firent tant par leurs clameurs, que ce foible prince se mit enfin en devoir de recouvrer les provinces qu'il avoit perdues. Affuré de Guy de Thouars, régent de Bretagne, qu'il avoit sçu détacher de la France, il mit en mer une flote puissanre, débarqua à la Rochelle, reprit quelques places en

teur de l'empire de Trébisonde, qui subsista jusqu'au temps

Guienne, & s'avança jusque dans le Poitou, où le roi étoit

<sup>\*</sup> En 1461.

campé avec une armée de beaucoup inférieure. Philippe ne jugeant pas à propos d'exposer ses conquêtes à un premier effort, dispersa ses troupes dans les places fortes, les pour- mor.p. 86,87. vut de toutes fortes de munitions, & revint à Paris. Jean, maître de la campagne, marcha du côté de Poitiers, qu'il n'ofa attaquer, s'empara d'Angers, qu'il fit démanteler, prit Dol en Bretagne, se saisit du Promontoire qu'on appelle aujourd'hui Guesclin, y construisit un fort, & content de ces faciles exploits, repaffa auffi-tôt en Angleterre. Le roi, à cette nouvelle, se remet en campagne, reprend Angers, ravage les terres du vicomte de Thouars, force Partenay. ensuite Nautes, & contraint le duc régent à lui demander humblement la paix. En même temps le maréchal du Mets. Guillaume des Roches, & le vicomte de Melun, défirent les Angevins rebelles, prirent Hugues de Thouars, Henri de Lufignan fon neveu, & plufieurs autres feigneurs qui furent envoyés à Paris sous bonne garde.

Tout plioit fous le joug des François, & la Guienne ne pouvoit guere tenir qu'une campagne ou deux, lorsqu'In- tre les deux nocent, toujours attentif à étendre la puissance des clefs, couronnes. envoya un légat proposer une suspension d'armes entre les deux couronnes. Le fier ministre osa menacer du foudre eccléfiaftique, celui des deux qui ne fe conformeroit pas aux intentions du faint pere. D'abord Philippe répondit avec une noble fermeté, que son royaume ne relevant que de Dieu & de son épée, il n'avoit point d'ordre à recevoir du pape. Tous les seigneurs François étoient dans les mêmes sentiments: tous l'exhortoient à délivrer pour jamais la France d'une domination étrangere : tous juroient de le foutenir de tout leur pouvoir contre les entreprises du pontife; mais telle étoit la superstition du temps, telle la foiblesse des grands & du peuple, que ce prince prudent ne jugea pas à propos de se commettre avec la cour de Rome. On conclut donc à Thouars, une treve dedeux ans, dont les barons des publ. c. i.p. 45. deux royaumes se rendirent réciproquement caution.

. Le pape n'avoit défiré fi ardemment une ceffation d'armes Croifade entre les deux rois, que pour faire prêcher une croifade bigeois. Er-

d'une espece singuliere, & jusqu'alors inconnue. Ce ne fut reurs de ces scétaires,

point comme autrefois, contre les infideles d'Afie ou d'Afri-Rigord, p. que ; mais contre des chrétiens François , malheureux fanatiques infectés de mille erreurs, qui avoient également corrompu l'esprit de la noblesse & du peuple. L'église depuis près de deux fiecles, jouissoit d'une profonde tranquilité, lorsqu'un docteur de l'université de Paris, nomme Aimery de Chartre, répandit certains dogmes, qui exciterent contre

Liem, p. 50. lui le zele des prélats. Ce fameux visionnaire, plus favant qu'on n'avoit accoutumé de l'être dans son temps , soutenoit que le paradis & l'enfer n'étoient que des chimeres : que le plaifir de bien faire étoit tout notre paradis, le crime & l'ignorance tout notre enfer : que la loi du Saint-Esprit avoit aboli. celle de Jésus-Christ: que la charité en étoit l'ame : que son feu enfin étoit capable de rectifier l'adultere même, si elle l'accompagnoit. Le nouvel hérétique cité à Rome, fut obligé de se rétracter. Il en mourut de honte & de regret, mais le mal ne périt point avec lui. Un concile affemblé à Paris, condamna au feu tous ceux qui se trouverent imbus de ces maximes: on n'épargna que les femmes, & quelques pauvres gens, dont la simplicité avoit été plus aisée à surprendre. Le corps d'Aimery fut déterré, ses os brûlés, & les cendres jetées au vent. On livra de même aux flammes, un livre où l'on crut que le docteur avoit puise ses subtilités : c'étoit la métaphysique d'Aristote, que les François de Constantinople venoient de faire passer dans leur patrie. Il fut défendu fous peine d'excommunication de la transcrire, de la lire & de la garder chez soi. Une si cruelle persécution esfraya tellement les partisans d'Aimery, qu'ils abandonnerent tout, pour aller se joindre aux Albigeois.

C'est le nom qu'on donnoit alors à tous les sectaires, qui s'accordoient entre eux à méprifer l'autorité de l'églife, à combattre l'usage des sacrements, à renverser enfin toute l'ancienne discipline. On comprenoit sous cette appellation générale, les Ariens, qui nioient la divinité de J. C. les Manichéens qui admettoient deux principes, l'un bon, l'autre mauvais; les Vaudois, Humiliés, ou Pauvres de Lyon, qui dans les commencements n'eurent d'autre erreur, que l'estime d'une pauvreté oisive, & le mépris du clergé; les

Pétrobusiens & Henriciens qui rejetoient les sacrements & tout culte extérieur; les Apostoliques qui se vantoient d'être feuls le vrai corps myflique de J. C. les Politiques qui ne vouloient point que les eccléfiaftiques eussent aucune domination ou jurisdiction temporelle; les Poplicains ou Publicains qui détestoient le baptème, l'eucharistie, & le mariage; les Patarins qui tenoient une doctrine infâme, & les Cathares qui professoient une grande pureté de vie. On les nomma tous Albigeois, foit à cause du concile d'Albi, qui anathématifa leurs erreurs, foit parce que cette ville & fesenvirons en étoient plus particuliérement infectés. On lesappelle encore tantôt Provençaux, parce que d'abord ils se répandirent en Provence, tantôt Bons-hommes, parce qu'ils se piquoient d'une grande régularité, quelquesois même d'un nom très infame qui prouveroit qu'ils étoient sujets au détestable péché, qui attira le feu du ciel sur Sodôme & Gomorrhe. On lit sur le tombeau d'Alix, comtesse de Bigore. qu'elle étoit fille de Guy de Montfort, qui pour la foi mou- 1.111, p. 109. rut contre les B.... \* & Albigeois.

P. Daniel's.

L'idée que les auteurs contemporains nous donnent de leur doctrine & de leurs mœurs, offre quelque chose de fi absurde, & en même temps de si horrible, qu'on seroit presque tenté de les accuser d'exagération. Les Albigeois, diton. croyoient deux Dieux : l'un bienfaisant, auteur du nou- 516, 57. veau testament, qui eut deux femmes, Collant & Colibant. & fut pere de plufieurs enfants, entre autres du Christ & du Diable : l'autre méchant, menteur, homicide, auteur de l'ancienne loi, qui non content d'avoir perfécuté les patriarches pendant leur vie, les avoit tous damnés après leur mort. Ils admettoient auffi deux Christs : l'un tout mauvais , né à Berhléem, crucifié à Jérusalem, qui eut pour concubine Mario Madeleine, semme si connue pour avoir été surprise en adultere : l'autre tout bon, invisible, qui n'habita jamais ce monde que spirituellement dans le corps de Paul. Ils disoient que l'Eglise Romaine étoit la grande prostituée dont il est parlé dans l'Apocalypfe, regardoient les facrements comme des

Hift. Albig. Duch. 1. 9, p.

Le mot est tout du long dans l'épitaphe. Idem, ibid,

choses frivoles; traitoient le mariage de prostitution, l'euchariftie de chimere, la réfurrection de fable ridicule, & le Guill. de Pod. culte des images, de détestable idolâtrie. Il y avoit parmi Ibid. c. 9. P. eux divers ordres, celui des Parfaits, & celui des Croyants. Tous faifoient profession d'une grande pureté, & s'abandonnoient réellement aux plus infâmes voluptés, fur cet abominable principe que l'homme ne pouvoit pécher depuis la ceinture jufqu'en-bas. La fureur avec laquelle les sectaires s'efforçoient d'éten-

Bolland. 5. dre leurs erreurs, réveilla enfin le zele des pafteurs. Le pape

Mart, t. 6, p. Innocent délégua deux simples moines Bernardins, pour juger ces mallieureux : il leur donnoit pouvoir non-feulement de les excommunier, mais de contraindre tous les feigneurs par toutes les censures de l'église, à confisquer leurs biens, à les bannir de leurs terres, & même à les punir de mort, s'ils ofoient appeller de leur jugement. Ce fut le premier fondement de l'inquisition. Ces délégués ou légats étoient Pierre de Castelnau & Raoul, moines de Fontfroide, au diocèfe de Narbonne. Bientôt Arnaud, abbé de Cîteaux, leur fut affocié avec un égal pouvoir. Tous les trois se mirent à faire des sermons qui ne furent point écoutés: on les interrompit sans cesse par mille invectives contre le Hift. Albig. luxe du clergé. C'est qu'en esset les missionnaires avoient de grands équipages, beaucoup d'habits, de valets, de chevaux, & failoient grande dépense. Un Espagnol, Diégo de Azebez, prélat vertueux, leur confeilla, s'ils vouloient convertir, de renoncer à tout ce faste, de marcher à pied, de vivre austérement, de combattre les vertus apparentes des Albigeois par une vraie piété. Ils le firent . & eurent le bonheur d'opérer plufieurs convertions : mais le grand nombre s'obstina dans l'hérésie sous la protection du

ibid. p. 558.

fur le caractémond VI, comte de Touloufe,

comte de Toulouse. C'étoit Raymond VI, petit-fils du roi Louis le Gros, par la reine Constance, sa mere, prince dont les historiens ont re de Ray. parlé si diversement, selon les différents principes qu'ils s'étoient faits, ou selon les divers préjugés qui les dominoient. Ceux-ci nous le dépeignent comme un des plus grands hommes de fon fiecle, généreux, brave, d'un esprit juste, pé-

nétrant, solide, libéral, soit envers les églises & les monastères qu'il prit toujours fous sa protection, soit envers les pauvres qu'il foulageoit par d'abondantes aumônes; rempli de vénération pour la religion & ses ministres; assidu à la célébration des saints mysteres, avant que Rome l'eût frapé de fes foudres; faifant, après qu'il fut excommunié, de longues-& fréquentes prieres aux portes des églifes, où il n'ofoit entrer par respect pour l'autorité des cless; pénétré enfin de grands sentiments de piété& de pénitence \*. Ceux-là au-contraire, nous le représentent comme un prince brutal jusqu'à la grossiéreré, superstitieux jusqu'à la petitesse, coupable des L. 4. apua Duch s. 5, p. plus horribles incestes, vrai membre du diable, fils de per- 559 & 560. dition, fils aîné de Satan, ennemi de la croix, perfécuteur de l'églife, défenseur des hérétiques, oppresseur des catholiques, parjure dans la foi, cherchant moins le plaisir que le crime dans ses excès scandaleux; & pour tout dire en un mot, réceptacle de toutes fortes d'iniquités. C'est au lecteur judicieux à faire la comparaison de ces deux portraits, & à décider si le témoignage de Pierre de Vau-Sernai , homme dévoué jusqu'à l'aveuglement au comte de Montfort, enuemi capital de Raymond, doit l'emporter fur la déposition juridique de plus de cent témoins, tous irréprochables, & la plupart eccléfiaftiques ou religieux.

On ne peut cependant diffimuler que la conduite du Il eft excomcomte de Toulouse ne dût paroître odieuse selon les prin- munic, & ses cipes qu'on suivoit alors. Occupé du seul soin de mainte-nésaupremier nir la tranquilité dans ses Etats, il y toléroit indissérem- occupant ment toutes les fectes, pourvu qu'elles n'excitaffent aucun Trev. Août trouble. Ce ménagement, qu'on croyoit plus politique 1740. que chrétien, déplut au légat Pierre Castelnau, qui ne fuivant que l'impétuofité de fon zele, excommunia ce prince trop indifférent. L'intrépide inquisiteur ayant été assaffiné sur ces entrefaites, le soupçon tomba sur Raymond. Le pape aussi vif que son ministre, porta d'abord les choses à l'extrémité. Il excommunia le comte sans l'avoir entendu.

Epift.Innoc. apud Duch, t.

\*Voyez l'information juridique de la vio, des mœurs & de la mort de Ray- 5, P. 565. mond, rapportée dans l'histoire du couvent de Toulouse par le Pere Perein, Jacobin. Lifez aufi l'avertiffement du tome IV de l'Histoire de Languedoc.

délia tous ses sujets de leur serment de sidélité, livra ses domaines au premier occupant, invita enfin tous les peuples à prendre les annes contre lui, avec les mêmes indulgences qu'on avoit accordées autrefois pour les croifades contre les Sarafins. La promptitude & la hardieffe d'Innocent, étonnèrent la plupart des fouverains : mais ce qui les surprit encore plus, fut l'empressement avec lequel un grand nombre de feigneurs & de gens de toute condition, s'enrôlerent fous les étendards du pontife, & arborerent la croix sur la poitrine, pour se distinguer de ceux qui alloient au secours de la Terre-sainte. On fait monter la premiere armée de ces nouveaux croifés à près de cing cent mille hommes. Les principaux chefs étoient Eudes, duc de Bourgogne; Hervé, comte de Nevers; & Simon, comte de Montfort.

Ax. 1209. & reçoit l'abfolution.

Le comte de Toulouse n'ignoroit pas quel étoit alors le B'se soumet pouvoir d'une bulle : épouvanté de l'orage qui se formoit, il promit de se soumettre à tout ce qu'on exigeroit de lui, & pour sûreté de sa parole, livra au saint Siege septsorteresses tituées en Provence. Ce n'étoit encore que le prélude de fes humiliations. Cité au concile de faint Gilles, il fe présente nu en chemise, à la porte de la grande église, se jete aux pieds du légat Milon, jure sur le saint Sacrement d'observer ce que Rome lui prescrira, & reçoit l'absolution. Hist. Albig. Alors le ministre Romain lui passe son étole autour du cou, le tire d'une main, le frape de l'autre à coups de verges, & le conduit ainsi jusqu'au maître autel. Cette premiere mortification fut suivie d'une seconde, qui dut lui être infiniment tentible. On le força de prendre la croix contre ses sujets, de joindre l'armée des croisés, & de l'aider de tout son pouvoir à conquérir ses propres Etats.

t. 12.

Conquêtes des croites.

Cinq grands fiefs relevoient alors du comté de Toulouse, la baronie de Montpellier, le comté de Foix, celui de Quercy auquel étoit joint Rhodez, la vicomté de Narbonne, & celle de Béziers, à laquelle Raymond Roger, neveu du comte pénitent, avoit réuni les comtés d'Albi & de Carcaffonne. Ce prince, plus fier que fon oncle, n'avoit pu fe réfoudre à déférer si aveuglément aux ordres de Rome, & continuoit de protéger ouvertement les nouvelles opinions:

ce fut auffi le premier attaqué. Béziers, fa capitale, ne put foutenir l'effort de cinq cent mille combattants : elle fut emportée du premier affaut. Les vainqueurs ne distinguerent ni âge, ni fexe, ni religion : foixante mille habitants paffe- 8, p. 192. rent, dit-on, par le fil de l'épée; fept mille furent égorgés dans l'église de la Madeleine, où ils s'étoient refugiés. Juste punition, dit Pierre de Vaux-Sernai, des horribles blasphêmes que ces malheureux avoient vomis contre la Sainte : comme fi Dieu vouloit la mort du pécheur, & non fa conversion. On dit que les croisés, avant de monter à l'assaut, demanderent à l'abbé de Cîteaux ce qu'ils devoient faire terb. L 5, c. 24 dans l'impossibilité où l'on étoit de distinguer les catholiques des hérétiques : Tuez-les tous, dit le moine, Dieu connoît

ceux qui sont à lui,

Philippid. L.

Hift. Albig.

Cafar. Heif-

Les croifés, maîtres de Béziers, allerent auffi-tôt investir Carcaffonne, qui se défendit plus long-temps, la présence du vicomte augmentant sans doute sa résistance. Mais il falut céder après quinze jours d'attaque vigoureusement foutenue. Il fut arrêté par les articles de la capitulation, que les habitants fortiroient nus en chemife, & que le viconite demeureroit en ôtage jusqu'à l'entiere exécution du traité. Cependant, la place rendue, le malheureux Raymond Ro- Guitt. de Poi ger ne fut point remis en liberté : le comte Simon de Mont- 6.14. fort n'eut point honte, malgré la foi donnée, de le retenir dans une étroite prison, où il mourut quelque temps après d'une mort violente : fâcheux préjugé contre l'héroisme de ce fameux chef des croifés.

Bientôt en effet il fut décoré de ce titre par le fuffra- Montfort eff ge d'une armée, qui jusque-là sembloit n'avoir eu d'autre élu général de fupérieur que le légat Milon : ce ne fut néanmoins qu'au la croifade. refus du comte de Nevers & du duc de Bourgogne. Simon lui-même affecta quelque temps de s'en défendre : mais la 6.17. facilité avec laquelle il céda aux prieres du légat, prouve que fa vanité humiliée de n'avoir pas eu la préférence, ne cherchoit qu'un prétexte de se rendre avec honeur. Il étoit alors chef de l'illustre maison de Montfort-l'Amauri, grand homme de guerre, très renommé par l'intrépidité de fon courage, plus célebre encore par la pratique d'une vertu fé-Tome II.

An. 1191. Ibid. c. 18.

des ducs de Narbonne.

ch. 18.

féduits par les dehors d'une piété apparente, le nommoient le Machabée de son siecle , le défenseur de l'église , le soutien de la religion : les gens du monde qui jugeoient de ses fentiments par ses actions, l'accusoient de l'ambition la plus Innoc. III. fine & la plus violente. Le vicomte de Béziers indignement lib. 15, quil. affoffiné par ses ordres, pour avoir sa terre; le comte de Touloufe traverfé par fes intrigues dans toutes les propofitions Hift. de Lang. que Rome même trouvoit raifonnables; les villes hérétiques p. 20 , L. 20. ou catholiques indifféremment attaquées & conquifes contre p. 253. Beffe, Hill. les intentions du pape ; l'églife de Narbonne où tiégeoit son bienfaiteur Arnaud, dépouillée d'une partie de ses domai-Guill.de Pod. nes; Toulouse qui demandoit grace, abandonnée aux slammes & condamnée à une amende de trente mille marcs d'ar-Mart. Hist. gent; la treve ordonnée par le concile de Latran, violée de gaieté de cœur vis-à-vis du comte de Foix, qui l'observoit religieusement; l'héritiere de Bigore arrachée des bras de fon légitime mari, pour être livrée au fecond fils du raviffeur, qui par cette alliance acquéroit une riche province; tout annonce que le zele de la religion régloit moins ses entreprises, que l'envie de s'agrandir : tout justifie les couleurs

Beffe, ibid les démarches, les menées, les violences, l'ambition & la malice de ce général de la croifade.

Ses conquê-IC5.

On ne peut néammoins lui refuser les qualités de grand capitaine, la prudence, l'activité, la bravoure, la constance & le bonheur. Resté presque seul après son élection, nonfeulement il scut conserver Béziers, Carcassonne, Alzonne, Fanjaux & Castres; mais il conquit encore Limous. Saverdun, Lombez, Mirepoix, Pamiers, Albi, & une grande partie de l'Albigeois. Il arriva, dit-on, à Castres un miracle qui caractérise parfaitement l'esprit de ces nouveaux croises. Hill. Albig, de leur chef. & de leur fiecle. On présenta au comte de Montfort deux hérétiques, l'un du nombre de ceux qu'on appelloit Parfaits, l'autre de la classe de ceux gu'on nommoit Néophytes, ou Croyants: il les condamna tous deux à être brûlés vifs. Le Néophyte frapé de cet arrêt de mort, déclara qu'il abjuroit l'erreur : ce qui excita une grande dif-

horribles fous lesquelles l'archevêque de Narbonne dépeint

6. 22. Duch. 1. 5. P. 575.

pute dans l'armée. Les uns vouloient qu'on accordat la vie à ce malheureux : les autres foutenoient au-contraire qu'il étoit digne de mort, foit parce qu'il avoit été dans l'hérésie, foit parce que son abjuration pouvoit être l'effet de la crainte, plutôt que d'un véritable repentir. Le général fut de ce dernier avis : la raison qu'il en donne paroîtra sans doute singuliere. C'est, dit-il, que si cet homme est sincérement repentant, la peine qu'on lui fait fubir, lui fervira pour l'expiation de ses pechés: si sa conversion est simulée, il souffrira le Talion pour sa perfidie. On faisit donc les deux coupables : on les lie à un pieu avec de groffes cordes : on alume ensuite le bucher. Le prétendu Parfait fut brûlé dans l'instant : mais le ciel toujours protecteur de l'innocence, ne permit point aux flammes d'agir fur son compagnon. Les liens quil'attachoient, se rompirent : il sortit sain & sauf du brasier, sans qu'il parût

fur fon corps le moindre vestige de feu.

fortir de fa premiere modération. L'ambitieux général ofa général contre proposer au comte de Toulouse de lui faire une cession ab- Monfort. folue des villes, châteaux & domaines que l'armée catholique avoit conquis, menaçant de lui déclarer la guerre, s'il refusoit un accommodement. Raymond, indigné de l'auda- Auteur anon. ce, répondit avec fierté qu'il n'avoit rien à démêler avec dans l'Hist. du lui; qu'ayant étéabsous de son excommunication, on n'avoit p. 20, 21, aucun droit d'envahir ses Etats; qu'il en porteroit ses plaintes au roi son seigneur, à l'empereur & au pape. Simon qui avoit mis les légats dans ses intérêts, ne laissa pas de pourfuivre ses conquêtes, & alla mettre le siege devant Preissan, qui lui ouvrit ses portes. Cette place appartenoit au comte de Foix, que la nouvelle inquisition n'avoit pas encore soumis à l'anathême : mais déja Montfort ne consultoit, pour s'emparer d'une infinité de châteaux, que le droit de bienféance & la facilité de les conquérir. Il s'en trouva plufieurs qui relevoient du roi d'Aragon, seigneur de Montpellier, du comte de Comminge, & du vicomte de Béarn. Tous se

réunirent contre l'usurpateur, & souleverent presque toute la noblesse du pays. La révolution fut telle, qu'en très peu de temps plus de quarante châteaux secouerent le joug.

Tant d'heureux fuccès éblouirent Montfort, & le firent Soulévement

Ddii

AN. 1200. 6. 25 6 feq.

abious à Ro-

53.

F- 39.

Bientôt il ne lui demeura de villes confidérables, qu'Albi, Hig. Albig. Carcaffonne, & Pamiers. Raymond cependant plaidoit vivement sa cause à Rome.

An. 1210. & dans un confiftoire public exposoit ses justes griefs contre Raymond les légats & contre Simon de Montfort. Le faint pere, indime, eft ex. gné du procédé de ses ministres, prit le comte par la main, communic à entendit sa contession, & lui donna une nouvelle absolution Auteur anon, en présence de tout le sacré college. En même temps il écri-Hift. de Lang. vit à l'évêque de Riez & à maître Thédife, chanoine de Gèt. 3. pr. p. 23. nes, leur ordonnant d'affembler un concile dans un lieu lib. 12, cp. 152, commode, pour y recevoir la justification du prince. tant fur le meurtre de Pierre de Castelnau, que sur l'accusation d'hérésie. Le mandat portoit, que s'il pouvoit prouver son innocence fur ces deux articles, on lui rendroit les fept forteresses qu'il avoit données pour caution. Mais tout fut inutile, & la foumission du conte, & les ordres du pontise. Le Hill, Albig, prêtre Génois, dit un historien du temps, « étoit un homme » circonspect & prévoyant, qui n'avoit rien tant à cœur que » d'éluder, fous des prétextes plaufibles, la demande de » Raymond & le commandement du pape. Perfuadé que la » religion étoit perdue, si le prince parvenoit à se justisser, ce » qui lui seroit très facile, il cherchoit tous les moyens d'em-» pêcher un fi grand malheur. Dieu toujours favorable à fes » élus, lui fuggéra enfin un expédient qui le tira d'embaras. » L'intention d'Innocent étoit que le comte exterminat les » hérétiques, & révoquât certains péages nouveaux : Thé-» dise imagina de le citer au concile de saint Gilles, pour lui

» lui appliqua fur-le-champ ces paroles de David : L'abon-» dance de ses pleurs ne le touchera point. Ainsi le résultat de » cette affemblée fut une nouvelle excommunication fulmi-» née contre le plus scélérat de tous les hommes » : c'est l'épithete dont le dévot Pierre de Vaux-Sernai décore fouvent un prince que le pape lui-même avoit jugé digne d'être ré-

» notifier que n'ayant pas obéi en des choses de si peu de » conféquence, on ne pouvoit l'admettre à se purger des cri-» mes énormes qui lui étoient imputés. Le malheureux Rav-» mond, frustré de ses espérances, répandit un torrent de » larmes : le barbare eccléfiaftique, au-lieu d'en être touché, concilié à l'églife. Tant il est aisé de passer du zele au fanatifme, & du fanatifme à l'iniquité la plus monstrueuse!

Tandis qu'une scene si humiliante non-seulement pour la Suite des exdévotion, mais pour l'humanité même, se passoit à faint péditions de Gilles, Montfort qui faisoit jouer ces indignes ressorts, voloit de conquêtes en conquêtes fous la protection des légats qui lui étoient entiérement dévoués. Maître d'Alzonne de Brom ou Bram dans le Lauraguais, & d'Alairac, entre Narbonne & Carcaffonne, il alla faire le dégât aux environs de Foix, d'où il fut repoussé avec perte. De là il vint mettre le fiege devant le château de Minerve, l'une des plus fortes places du royaume, qui bientôt néanmoins fut forcé de fe rendre presque à discrètion. On raconte que l'abbé de Cîteaux . interrogé comme maître des croifés fur les termes de la capitulation, se trouva dans un très grand embaras. Il souhauoit ardemment la mort des ennemis de Jesus-Christ; mais étant prêtre & religieux , il n'osoit opiner à faire mourir les Mi- c. 37. nervois. Il accorda donc la vie fauve au feigneur de la forteresse, aux catholiques, aux fauteurs des hérétiques, aux hérétiques mêmes Parfaits, s'ils vouloient se convertir. Cette condescendance déplut à un zélé, nommé Robert de Mauvoifin . qui dit tout haut qu'on étoit venu pour exterminer les impies, & non pour leur faire grace. Kaffurez-vous, répondit le légat, vous n'avez rien à craindre, parce que peu se conveniront. Malheureusement il fut prophete, & Robert eut la cruelle faiisfaction d'en voir perir un grand nombre. Plus de cent quatre vingts de ceux qu'on appelloit Parfaits, moururent dans les flammes. Il ne fut pas nécessaire de les suff. Chron. conduire au bucher : tous s'y précipiterent d'eux-mêmes. avec un courage digne d'une meilleure cause.

La réduction de Minerve fut suivie de celle de Ventalon, de Mont-réal, de Termes, de Coustaussa, d'Albas, de Puvvert, & de tout le pays fitué à la gauche du Tarn. De fi c 39, 40 6 grands avantages redoublerent la herté des légats. Ray- feqmond fut de nouveau cité au concile d'Arles en Provence, & le roi d'Aragon invité de s'y trouver. Tous deux s'y rendirent, & reçurent à leur arrivée défense de sortir de la ville sans la permission du synode. Cette premiere insolence n'é-

An. 1211.

P. 30, 31.

toit que le prélude d'une autre plus grande encore. On apporta au comte de la part des prélats affemblés, un padans l'hist. du pier qui contenoit ces articles : qu'il congédieroit incessam-Lang. 1. 3. pr. ment toutes fes troupes: qu'il seroit soumis en tout aux ordres du pape : que dans tous ses domaines on ne serviroit aux repas que deux fortes de viandes : qu'aucun de ses sujets, noble ou roturier, ne porteroit des habits de prix, mais feulement des chapes noires & mauvaises : qu'il ne souffriroit aucun gentilhomme dans les villes de sa domination : qu'il feroit raser toutes ses places fortes : qu'après en avoir chassé les hérétiques & leurs fauteurs, il livreroit aux légats tous ceux qu'ils lui indiqueroient, pour en disposer à leur volonté : qu'il n'exigeroit d'autres péages que ceux qu'on levoit anciennement : que chaque chef de famille payeroit tous les ans quatre deniers Toulousains au légat ou à son délégué : qu'il iroit enfin en Palestine servir parmi les hospitaliers, laissant ses Etats sous la direction des ministres de Rome, qui le rappelleroient & le rétabliroient, lorsqu'ils le jugeroient à propos.

Nouvelle excommunication du comte de Touloufe. L. 14, ep. 35.

Les deux princes furent également indignés de l'extravagante dureté de ces conditions. Auffi-tôt ils fortirent d'Arles, fans prendre congé des évêques. Rome, irritée à fon Innocent III. tour, ne garda plus aucune mesure. Le comte sut excommunié, déclaré ennemi de l'église, le comté de Melgueil faifi au profit de S. Pierre, & tous les domaines du prétendu rebelle livrés au premier occupant. Raymond, pouffé à bout, se mit en état de défense, s'assura des habitants de Toulouse, de Montauban, de Castelsarasin, & des autres principales villes de sa domination, eut recours à ses amis, à fes alliés, à fes vaffaux, & malgré les foudres du Vatican. trouva par-tout de grandes reflources. Tous fes fujets dont il étoit tendrement aimé, lui jurcrent un attachement inviolable : le comte de Comminges, celui de Foix, le vicomte de Béarn, le Sénéchal d'Aquitaine, & plusieurs chevaliers du Carcaffez, lui promirent toute forte de secours & d'affistance : mais il ne voulut pas encore se déclarer ouvertement contre Montfort, qui cependant avançoit toujours ses conquêtes.

Le château de Cabaret venoit de lui ouvrir ses portes, & déja il pressoit vivement Lavaur, lorsqu'il fut joint par cinq mille Touloufains que lui envoyoit l'évêque de Touloufe, comune s'eles Ce prélat, nommé Foulques, avoit institué une confrairie cron s. Guill. de Pod. dans la vue d'extirper l'hérésie & l'usure. Ces nouveaux fa- 6.15 017. natiques, ayant pour chefs deux freres chevaliers, Aimeri & Arnaud de Caitelnau, érigerent un tribunal si redoutable, qu'ils forçoient les usuriers à faire raison à leurs débiteurs, & punissoient les contumaces par la destruction & le pillage de leurs maifons. Ce qui caufa une grande division parmi les habitants de la cité & du bourg. Ceux-ci de leur côté formerent une fociété fous le nom de la confrairie noire, pour la distinguer de la premiere, qu'on nommoit la blanche. L'animolité devint insensiblement si vive & si grande, qu'on se livra de part & d'autre plusieurs sanglants combats. C'est ainsi, dit Guillaume de Puilaurens, que Dieu établit par le ministère de Foulques, son serviteur, non une mauvaise paix, mais une bonne guerre.

Montfort scut profiter de ce secours inespéré des confreres Prise de Lablancs, ordonna l'affaut, pénétra dans la ville, & fit main de Montiort. basse sur tous les habitants, sans distinction ni d'âge, ni de fexe, ni de croyance. La dame de Lavaur, nommée Guiraude, fut précipitée toute vivante dans le fond d'un puits. qu'on combla enfuite de groffes pierres : Aimeri, fon frere, Rob. Altiff. expira fur un infâme gibet : quatre-vingts chevaliers ou gen- Chron. tilshommes prisonniers furent égorgés de sang-froid : quatre cents hérétiques Parfaits furent brûles vifs avec une joie extreme de la part des croisés. On frémit d'être obligé de raporter 6.52. de pareilles horreurs, fur-tout lorfqu'on lit qu'elles furent commifes dans le temps même que le clergé chantoit avec beaucoup de dévotion l'hymne, Veni Creator. La religion peutelle confacrer une telle inhumanité? Non sans doute: & si elle a eu des panégyristes, ils étoient inspirés par le fana-

Hip. Albig.

Simon jusque-là n'avoit ofé attaquer les places qui étoient ouvertement du domaine immédiat du comte de Toulouse : il n'eut pas la guerre au plutôt foumis Lavaur & Puilaurens, qu'il ne ménagea plus Contre de Touloufe. Ses rien. La retraite de Raymond du camp des croifés, la nou-fucces,

216

les négociations.

An. 1211

velle excommunication de ce prince. & la fentence des légats, qui abandonnoient ses Etats au premier occupant, lui fervirent de prétexte : mais le véritable motif de cette rupture fut l'ambition de ce général & la mauvaise foi des ministres du pape, qui cherchoient à perpétuer leur autorité à la faveur des troubles. Aufli-tôt Montfort alia se présenter devant Montjoyre, qu'il ruina de fond en comble. De là il marcha vers le château de Casser ou des Casses, qui fut forcé de se rendre par capitulation, toujours sous la condition de livrer les hérétiques, dont soixante périrent dans les flammes à la grande satisfaction des croisés. Alors le comte de Toulouse, pour obtenir la paix, demanda une conférence avec les principaux de l'armée. Il alloit les trouver fous le fauf-conduit des légats, lorsque Simon qui avoit intérêt d'entretenir la guerre, courut sur lui à la tête de plusieurs chevaliers, réfolu de le prendre ou de le tuer. Ce qui rompit toutes

La prise de Montferrand qui suivit de prèscelle de Casser,

eut des circonstances bien cruelles pour le malheureux Ray-

Siège de Toulouie. Ibid. c. 57.

mond. Il l'avoit confiée au prince Baudouin, son frere, & attendoit de sa sidélité la plus forte résistance. Cependant, foit espoir d'une meilleure fortune, soit scrupule de religion. Baudouin non seulement rendit la place aux croisés, mais demanda avec instance d'être reçu au nombre des hommes ou vasfaux de Montfort, lui jura un attachement inviolable, & fit depuis une guerre implacable au comte, fon frere. Ce fut ainsi, dit l'historien de cette croisade, qu'il mérita d'être réconcilié à l'église, & que de ministre du diable, il devint minifire de Jésus-Christ. Simon, sier d'une si belle conquête, s'avança du côté de Castelnaudari qu'il fit rétablir, prit Rabastens sans coup férir, & s'empara avec la même facilité de Montaigu, Gaillac, Cahufac, la Garde, Puicelfi, faint Marcel, la Guépie, & faint Antonin, Tant de fuccès le conduifirent au fiege de Toulouse, qu'il entreprit avec plus de témérité que de prudence. Les comtes de Foix & de Comminge s'étoient jetés dans la place avec Raymond : la ré-

fistance fut si vigoureuse, les sorties si fréquentes, si meurtrieres, que les croisés surent obligés de se retirer honteu-

fement.

On

On ne vit jamais une guerre plus bisarre. Tantôt vainqueur, tantôt vaincu, on regagnoit d'un côté ce qu'on perdoit de l'autre. Montfort toujours suivi du clergé, qui Castelnandafaisoit sa plus grande force, prit sa route vers le pays de Foix riqu'il ravagea, brûla le bourg de ce nom, Hauterive & Vareilles. Raymond, fecondé de plusieurs seigneurs ses vasfaux & fes amis, reprenoit dans ce même temps quantité de châteaux qu'on lui avoit enlevés, & vint affiéger Castelnaudari, où son ennemi s'étoit enfermé. Le siege fut vif, opiniâtre & meurtrier. Il arriva un jour que quelques chevaliers croifés conduifant un convoi dans la place, le comte de Foix alla à leur rencontre & leur livra bataille. Simon. averti du péril où étoient ses gens, accourut avec un puissant fecours, se jeta dans la mêlée à corps perdu & sit périr bien du monde. Déja la victoire se déclaroit pour lui, lorsque Roger Bernard, fils du comte de Foix, survint avec de nou-velles troupes, repoussa vivement le général Romain, réta-t. J. Pr. p. 4-1. blit le combat, & fit durer l'action jusqu'à la nuit, qui sépara les deux armées. Les uns se retirerent dans leur forteresse, les autres dans leur camp. C'est ainsi qu'un ancien historien Gill. de Pod. raporte ce fait. Deux autres auteurs contemporains racon- 6. 19. tent la chose différemment, & disent que les Toulousains

furent entiérement défaits. Quoi qu'il en foit, le comte Raymond, sur l'avis qu'il

arrivoit un renfort considérable de croisés sous la conduite roi sur les cond'Alain de Rouci, ne jugea pas à propos de poursuivre son Monssor. entreprise. Il leva le siege, & alla reconquérir plus de cinquante places qu'on lui avoit enlevées. Le roi en même temps se plaignit au pape de ce qu'on s'étoit emparé d'une partie du Toulousain au préjudice de sa souveraineté. La réponse du pontife offre quelque chose de bien fingulier. Nous avons, dit-il, ordonné à nos légats de recevoir le comte à se justifier : nous scavons qu'il ne l'a pas fait. Nous igno- Innocent III. rons si c'est par sa faute: c'est cependant ce qu'il faloit L 13, 9, 163. éclaircir : ainsi il a perdu ses domaines : jugement très remarquable affurément, & motivé d'une façon tout-à-fait nouvelle. Mais nous avons eu soin de pourvoir à vos intérêts & à votre gloire: il lui faisoit sans doute une grande grace. On Tome II.

c. 63.

voit néanmoins par une autre lettre du même Innocent. L 15, q. qu'il étoit parfaitement informé, qu'on n'avoit pas procédé fuivant ses ordres. Nous ne comprenons pas, écrit-il à l'évêque d'Usez & à l'élu de Narbonne , pour quelle raison nous pourions, ou donner aux autres les Etats du comte qui n'en a pas été dépouillé, ou retenir frauduleusement les châteaux qu'il nous a remis. Si l'on a rendu quelque sentence sur ces deux articles, sans égard à la forme que nous avons prescrite, elle est nulle de plein droit. C'est pourquoi nous vous ordonnons de conduire cette affaire avec autant de soin que d'impartialité : ce qu'on n'a pas fait jusqu'alors. Mais s'il eut affez d'équité pour blâmer le procédé de ses ministres, il n'eut pas affez de fermeté pour Ibid. 1. 16, se faire obéir. Les légats éviterent toujours d'en venir à l'exécution, & mirent toute leur application à décrier le

ep. 15. comte pour achever de l'opprimer.

Montfort cependant, fortifié d'un nouveau secours de croifés, reprenoit toutes les places qu'on lui avoit prifes. Le comte de Foix affiégeoit Fanjaux : il fut obligé de se retirer péditions des à l'approche de ce qu'on appelloit l'armée catholique. L'heucroifes. reux Simon n'eut besoin que de paroître pour conquérir la

Pommerede, Albedun, Tudelle, Cahusac, Hautpoul, Cuc. Montmaur, S. Félix, Caffer, Montferrand, Avignonet. S. Michel, Puilaurens, Rabastens, Montaigu, Gaillac, S. Marcel, & S. Antonin. Agen & tout l'Agénois se soumirent avec la même facilité : il n'y eut que le château de Penne qui fit quelque réfiftance. Forcé enfin de capituler . on voulut bien accorder la vie à ceux qui le défendoient : Hist. Albig. grand sujet d'éloge pour Montfort, qui ne daigna pas faire mourir ceux qu'il n'avoit pas pris les armes à la main. Marmande, Biron, Castel-Sarasin, Verdun, Moissac & Muret lui ouvrirent également leurs portes : bientôt il ne resta plus au comte que Toulouse & Montauban. On voit un

acte passé dans le chapitre de Moissac entre l'abbé & le général des croifés, par lequel ils reglent les droits qui leur appartiennent fur la ville de ce nom : parce que Dieu les a ôtés au comte de Toulouse pour ses péchés & pour les maux in-Franc.

finis qu'il a caufés à l'églife & à la foi catholique.

Dieu néanmoins, pour me conformer au langage de ce

temps, n'avoit pas encore parlé, puisque son vicaire ne s'étoit pas expliqué définitivement sur le sort de Raymond. Le pape don-On a de lui plusieurs lettres qui prouvent qu'il se seroit ra-douci, s'il n'en eût été détourné par ses légats, qui avoient des rortes qui juré la perte de ce prince. Il le croyoit si peu dépouillé de ne sont pas fes Etats, que sur les plaintes du roi d'Aragon, il reproche exécutés vivement à ses ministres d'avoir usurpé le bien d'autrui avec L 15, ep. 2124 tant d'avidité, qu'il ne reste plus au comte de Toulouse que fa capitale & le château de Montauban. Il leur enjoint d'affembler promptement un concile, & de lui envoyer les avis des prélats & des barons fur une affaire fi difficile, afin qu'il puisse statuer ensuite tout ce qui sera convenable. Simon, dans un autre bref du même pontife, n'est pas traité avec plus de ménagement. Non content, lui dit-il, de vous être Ibid.ep. 2176 élevé contre les hérétiques, vous avez tourné les armes des croisés contre les casholiques, vous avez répandu le sang des innocents, vous avez choisi le temps que le roi d'Aragon étoit occupé contre les Sarafuis, pour envahir le bien de ses vassaux, quoiqu'aucun de leurs sujets ne fût suspect d'hérésie : ce que vous semblez confirmer vous-même, en leur permettant de demeurer dans le pays. Ainsi nous vous ordonnons de restituer tout ce que vous avez pris sur eux, de crainte qu'en le retenant injustement, on ne dise que vous avez travaillé pour votre propre avantage, & non pour la cause de la soi. En même temps il écrivit à l'arche- Ibid. ep. 215. vêque Arnaud, fon légat, d'établir, de concert avec le roi d' Aragon, entre les comtes & les barons, une paix ou une treve solide, sans satiguer davantage le peuple chrétien par les indulgences que Rome accorde à ceux qui portent les armes contre les hérétiques.

On fent toute la sagesse de ces ordres: malheureusement aucun ne fut exécuté. Le concile de Lavaur, dirigé par les légats, ne voulut ni admettre le comte de Toulouse à se justifier, ni reconnoître les droits de son fils sur ses Etats. quoique ce jeune prince n'eût jamais été imbu d'aucune erreur, & qu'il y eût tout sujet d'esperer qu'il ne le seroit jamais, avec la grace de Dieu. On refusa pareillement de restituer les domaines usurpés sur les seigneurs de Foix, de Comminge, & de Béarn, sous prétexte qu'étant protedeurs de l'hérésie, ils devoient être réputés pour hérétiques. Auffi-tôt les évêques dé- c. 66.

16 , cp. 44.

puterent à Rome, pour justifier leur conduite : comme ils ne le pouvoient qu'en flétrissant celle des princes intéresses. ils s'appliquerent fur-tout à peindre le comte fous les couleurs Innoc.III.1. les plus odieuses. Si ce tyran, disent-ils, ou pluiot cet hérétique Touloufain, pouvoit élever la tête qu'on lui a déja écrasée, & qu'il faut lui écraser encore plus fortement, il seroit des ravages affreux & renverserou tout, comme un lion rugisfant. Ils exhortent le pape à s'armer du zele de Phinéès pour anéantir une nouvelle Sodome (Toulouse) avec tous les scélérats qui s'y font refugiés, & le prient de s'en rapporter entiérement sur cette affaire à maître Thedise, c'est-à-dire, à la partie la plus forte, à l'ennemi mortel de Raymond.

Il les révoque & ordonne la guerre.

Il ne paroît pas néanmois que ces vaines déclamations aient eu d'abord aucun effet funeste pour le comte de Toulouse. On commençoit à revenir de la prévention générale où l'on avoit été contre lui ; & les indignités qu'on lui faisoit effuyer, lui avoient attiré quelque choie de plus que la com-

Ibid.

Hill. Albig. passion. Le prince Louis, fils de Philippe, s'étoit croisé du consentement de son pere, & se préparoit à partir pour l'octave de Pâques: il reçut un contre-ordre du roi, qui pour des raisons que la politique lui fit taire, voulut qu'on remît cette expédition à une autre année. Innocent de fon côté envoya légat en France le cardinal Robert de Courçon. Anglois de nation, le chargeant de révoquer l'indulgence de la croisade contre les Albigeois, pour exhorter les peuples à aller au secours de la Terre-Sainte. O douleur, s'écrie Pierre de Vaux-Sernai, nos cris d'allégresse sont changés en de tristes lamentations, & les craintes cruelles de nos ennemis converties en de douces joies! Montfort cependant trouva une puissante ressource dans maître Thedise. Cet implacable ennemi de Raymond, secondé de l'évêque de Comminge, de l'abbé de Clairac, de Guillaume, archidiacre de Paris, & de Pierre Marc ou de Marc, correcteur des lettres apostoliques, entreprit de faire revenir, non-seulement le pape qu'on avoit étrangement prévenu contre l'ambitieux général des croisés, mais encore tous les prélats de la cour Romaine, qui étoient également indisposés contre lui. Il eut le bonheur de réuffir ;

& le faint pere, à qui on ne cessoit de représenter le roi

d'Aragon comme le plus méchant de tous les hommes, & le = comte de Toulouse comme le plus scélérat de tous les princes, céda enfin, quoiqu'avec peine, & ordonna de continuer la guerre avec plus de vigueur qu'auparavant.

Alors le monarque Aragonois ne ménage plus rien, & de concert avec les comtes de Toulouse, de Foix & de Comminge, va mettre le siege devant Muret: vraie bicoque, gonmais dont la garnison incommodoit extrêmement Toulouse. Montfort accourut au secours, & s'enferma dans la place avec mille u douze cents cavaliers, tant chevaliers que fer- Denis. gents, & fept cents fantaffins. Un moine lui représentoit qu'il n'étoit point affez fort pour résister à quatre princes, tous comment del Reyen James. braves & expérimentés dans l'art militaire. Voyez, lui dit 6.88. Montfort, cette lettre du roi d'Aragon : elle est écrite à une de ses maîtresses : il lui marque qu'il vient pour l'amour d'elle Guit de Pod. chasser les François du pays. Est-il possible qu'il renverse l'œu- c.10. vre de Dieu pour une femme? Mais cette dame n'étoit autre Baluz. Marc. qu'Eléonore, épouse de Raymond, ou Sancie, femme de Hist. p. 522. fon fils, toutes deux fœurs du monarque Espagnol. Ce fut en effet pour l'amour d'elles, & pour les délivrer de la tyrannie de Simon, qu'il prit les armes contre les croifés.

Ici tout est miraculeux, si l'on en croit une foule d'écrivains, échos les uns des autres. Montfort, ainsi qu'on vient de dire, n'avoit que mille à douze cents hommes de cheval; il les partage en trois corps, en l'honeur de la Sainte-Trinité, leur promet qu'ils iront droit en paradis sans passer par le purgatoire, 6.73s'ils ont le bonheur de mourir dans cette glorieuse guerre, fond fur l'armée des princes confédérés, qui étoient de cent mille combattants, & la met entiérement en déroute. Le roi d'Aragon pressé vivement par deux seigneurs François, Alain de Rouci & Florent de Ville, est enfin abattu & renversé mort fur le champ de bataille. Tout prend la fuite. Quinze à vingt Guill. de Pod. mille alliés demeurent fur la place ; & le général de l'églife. 6.22felon quelques - uns, ne perdit pas un feul homme, felon quel ques autres, n'eut qu'un chevalier & huit autres croifés de tués. Mais une partie de ce merveilleux cessera, si l'on fait attention qu'il n'y eut des deux côtés que la cavalerie 521qui combattit. Simon, comme on l'a dit, commandoit mille

AN. 1213. 6. c. 4.

P.123.

mille. Les autres princes, dépouillés alors de presque tous leurs domaines, n'avoient pu vraisemblablement en rassembler un plus grand nombre : ainfi ce n'est plus un combat de cent, mais de deux contre un : ce qui affoiblit confidérablement le prodige. On lit d'ailleurs dans quelques Espagnols modernes, que le monarque Aragonois, avant battu Montfort, fut tué à la poursuite des suyards. Une chose du-moins est ici certaine, c'est que la mort de ce prince répandit la consternation parmi les siens, qui ne songerent plus qu'à fe fauver. Les croifes dans ce défordre, n'eurent d'autre peine que de tuer. L'infanterie composée des bourgeois & des communes des villes, troupes alors très mépriices & nullement aguerries, ne se mit pas même en devoir de se défendre contre des gens pesamment armés, & l'élite de la noblesse : une grande partie sut passée au fil de l'épée : fept mille furent submergés en voulant regagner les bateaux qui les avoient amenés par la Garonne: rien en tout cela que de fort ordinaire.

à douze cents chevaux : le roi d'Aragon n'en amena que

Cette victoire néanmoins, de quelque maniere qu'on l'en-

Le pape donne l'Angleter- visage, abattit entiérement le parti du comte de Toulouse. re au roi Philippe.

C'étoit fait de ses Etats, si Montfort eût reçu promptement du secours. Il offroit pour en obtenir, de partager avec Philippe fes conquêtes du Languedoc : mais outre que le monarque ne pouvoit regarder d'un œuil tranquile la chûte d'un prince qui étoit son cousin-germain, il se préparoit alors à une expédition qui sembloit devoir lui être plus avantageuse. Le roi d'Angleterre, déja condamné à la cour des pairs de France, eut encore l'imprudence de se brouiller Rigord, p. 52- avec Rome, à l'occasion du cardinal Etienne Langeton, que le pape, malgré les loix, vouloit nommer à l'archevêché de Cantorbery. Jean refusa de le recevoir : le fier pontife accoutumé à détrôner les fouverains, mit fon royaume en interdit, délia tous ses sujets de leur serment de fidélité. & transféra sa couronne à Philippe-Auguste, l'assurant, lui & tous ceux qui l'aideroient à s'en emparer, de la rémission de tous leurs péchés. Le roi exécuteur d'une bulle qui lui donnoit l'Angleterre, ne s'avisa pas comme autrefois de décla-

223

rer les censures du faint pere, infolentes & abusives. Alors il reprit sa femme, dont le divorce lui avoit attiré tant d'excommunications, & la fit revenir du château d'Etampes où elle étoit confinée depuis dix ans. La tendre confidération qu'il eut toujours depuis pour elle, fit dire aux uns que le fortilege étoit levé, aux autres que la vertu & la patience de cette pieuse princesse avoient enfin triomphé des froi-

deurs & des mépris du roi fon époux. On travailloit cependant de tous côtés en France, tant à construire des bâtiments de transport, qu'à lever des hommes de ce prince & de l'argent. La plus grande partie de la flote s'équipoit à pédition. l'embouchure de la Seine. On la fait monter à dix-sept cents voiles, chose prodigieuse si elle est vraie, dit un illustre moderne , à moins qu'on ne l'explique avec l'auteur de l'Effai fur la Marine des Anciens, en disant, « que plus la marine » étoit brute & groffiere, plus on entaffoit vaisseaux sur vais-» feaux, tous apparemment mal conftruits & mal équipés. » On croyoit par le nombre, réparer & leur foiblesse & leurs » défauts». Tout sembloit concourir à la perte du roi d'An-

Préparatifs Abr.chron.de l'Hift. de Fr. t.

Math. Par.

gleterre, sa lâcheté, son indolence, ses cruautés. Détesté du clergé, méprifé des grands, hai du peuple, frapé de tous les anathêmes deRome, près d'être affailli par les François, il fut faisi d'une si grande frayeur, qu'il oublia ce qu'il devoit à la Religion, à l'État, à lui-même; il offrit au roi de Maroc pour obtenir du fecours, de se faire Mahométan, & de lui payer P. 320, 321. un tribut annuel, offres indignes, qui furent rejetées avec mépris, foit par grandeur d'ame, foit parce qu'on ne les crut pas finceres. Le malheureux Jean, désespéré de ce refus, se jeta dans les bras de Pandolfe, légat du pape, fit don au faint Siege de fa couronne, & déclara ne la tenir que d'Innocent, qui prit adroitement pour lui ce qu'il avoit donné à Philippe.

On choifit un jour folennel pour cette honteuse cérémo- Le roi d'Annie, & le monarque extrême en tout, voulut qu'elle se sit gleterre conavec éclat dans l'églife des chevaliers du Temple, au faux- donnant fon bourg de Douvres. Là, en présence des évêques & des sei- royaume au gneurs de la nation, le roi à genoux, mettant ses mains entre Pape, celles du légat, à qui il avoit remis & sa couronne & ses ha-

## HISTOIRE DE FRANCE, 224

1. 15, ep. 77.

bits royaux, prononça distinctement cette humiliante for-Innoc. III. mule : « Moi, Jean, par la grace de Dieu, roi d'Angleterre » & seigneur d'Hibernie, pour l'expiation de mes péchés, » de ma pure volonré, & de l'avis de mes barons, je donne à » l'église Romaine, au pape Innocent & à ses successeurs, le " royaume d'Angleterre & le royaume d'Irlande avec tous

» leurs droits; je les tiendrai déformais comme vassal du Rymer, Ad. " faint Siege; je ferai fidele à Dieu, à l'églife Romaine, au publ. 1. 1, p. 57. » fouverain pontife, mon feigneur, & à ses successeurs légi-» timement élus. Je m'oblige de lui payer tous les ans une » redevance de mille marcs d'argent : scavoir , sept cents » pour l'Angleterre, & trois cents pour l'Hibernie ». On préfenta auffi-tôt à Pandolfe une partie de la somme destinée pour gage de la foumission du roi. Le fier Italien la jera par terre, & mit le pied dessus, sans doute pour marquer la supériorité de la puissance spirituelle sur la temporelle. L'orgueilleux prêtre n'en demeura pas là : il étoit dépositaire du sceptre & de la couronne: il les garda cinq jours, & ne les rendit que comme un bienfait du pape, leur commun maître.

Philippen'en pourfuit pas moins fon entreprife.

Le légat sans perdre de temps, repasse en France, va trouver le roi, & lui déclare que l'Angleterre étant fous la protection du pape, non-seulement il n'étoit plus permis de l'attaquer, mais que quiconque l'entreprendroit seroit excommunié. Philippe outré de colere, répondit fiérement qu'il n'avoit entrepris cette guerre qu'à la follicitation de Rome : qu'il avoit dépensé près de deux millions pour équiper une flote qui étoit actuellement à la rade aux environs de Boulogne, où les troupes devoient s'embarquer: qu'il n'étoit plus question de s'arrêrer dans une affaire si avancée, & où son honeur étoit engagé. Le monarque en effet auroit pourfuivi fon entreprise, si le comte de Flandre, son vassal, ne l'eût obligé de tourner ses armes contre lui. C'étoit Ferrand ou Ferdinand de Portugal, comte de Flandre par la princesse Jeanne sa femme, fille aînée de Baudouin, empereur de Constantinople. Philippe qui se défioit de lui, lui avoit Rigord. p. 54. envoyé ordre de le venir trouver à Gravelines. L'artificieux Portugais promit d'abord tout ce qu'on voulut; mais bientôt affuré du fecours de l'Angleterre, il manqua de parole &

refusa de se rendre à la cour, qu'on ne lui eût restitué les villes d'Aire & de Saint-Omer, le sujet ordinaire de ses plaintes.

An. 1213, Ses fuccès de fes malheurs en Flandre.

Ibi4.

Le roi entra donc en Flandre, de l'avis de tous ses barons. réfolu de différer l'expédition d'Angleterre, jusqu'à ce qu'il eût mis Ferrand hors d'état de la traverser. Tout plia devant lui ; Cassel lui ouvrit ses portes, de même qu'Ypres & toutes les places des environs jusqu'à Bruges, qui se rendit aussi. Gand, capitale du pays, alloit fubir le même fort, lorfque le monarque se vit obligé de courir au secours de sa slote, que la négligence de ses officiers avoit presque livrée au pouvoir des ennemis. Tous les équipages étoient à terre, occupés à ravager le plat - pays. Les comtes de Salisbéri. de Boulogne & de Flandre, avertis de ce qui se passoit, sondirent sur ces bâtiments abandonnés, en prirent trois cents, en coulerent cent autres à fond, & se préparoient à brûler le reste dans le port de Dam ou Dame, qu'ils tenoient assiégé par terre & par mer. La réfistance des François donna le temps au roi d'accourir avec toute son armée pour les dégager. Sa marche fut si prompte, il tomba si brusquement fur les Anglois, qu'il les mit en déroute, & les força de se retirer vers leurs vaisseaux, en laissant près de deux mille morts, tant tués que noyés.

Cependant la flote Françoise étoit toujours étroitement bloquée; & le roi défespérant de pouvoir la foustraire au danger qui la menaçoit, prit une réfolution qui la fauva des mains des ennemis, mais qui ne la lui conserva pas. Il ordonna de descendre à terre tout ce qui étoit sur ses vaisseaux, munitions, vivres, machines, & fit mettre le feu à plus de mille bâtiments qui lui restoient encore: spectacle également terrible & touchant: perte plus funeste pour le monarque qu'une bataille défavantageuse. Dam qui apartenoit au comte de Flandre, fut pareillement livrée aux flammes. & tout son territoire incendié. De-là Philippe retourne au fiege de Gand, qui, à l'exemple d'Ypres & de Bruges, fe rachete en donnant des ôtages, qu'on leur rendit presque ausli-tôt, moyennant trente mille marcs d'argent. Le dessein du vainqueur n'étoit pas de garder toutes ses conquêtes, Tome II.

Ibid.

Number Coall

mais feulement Douai, Caffel & Lille. Cette derniere AN. 1213. place s'étant révoltée quelques jours après, le roi revint sur fes pas, & la réduisit en cendres. Cassel ne sut pas traité plus favorablement, il le fit faccager & démanteler. Enfuite ayant mis une forte garnison à Douai, il reprit le chemin de Paris.

les princes de l'Europe contre le roi.

Tant de fuccès, loin d'effrayer les ennemis du monar-Ligue de que vainqueur, ne firent qu'irriter leur jaloufie. Tous se liguerent pour abattre une puissance si formidable, & l'empereur Othon IV, & le roi d'Angleterre, & le comte de Flandre, & plufieurs autres comtes & ducs, tous également redoutables, tant par leur puissance que par leurs qualités personnelles. On fut étrangement surpris de voir au rang des alliés, le duc de Brabant, gendre du roi; le comte de Bar, fon fujet ; & le comte de Namur, prince du fang royal de France; mais la présence de cent mille Allemands ne leur permit pas de fuivre leur inclination. Les princes ligués préfumoient si fort de leur nombre & de leurs forces, qu'ils partagerent entre eux la France avant que de l'avoir conquise. Le comte de Flandre devoit avoir Paris & ses environs ; le comte de Boulogne, le Vermandois ; le roi d'Angleterre, les provinces de de-là la Loire; & l'empereur son neveu, la Bourgogné & la Champagne. Un magicien confulté fur l'événement de cette guerre, répondit qu'il v auroit Liam, p. 63. une sanglante bataille : que le roi y seroit soulé aux pieds des chevaux; que son corps ne seroit point enseveli; & qu'après la victoire, le comte de Flandre entreroit en triomphe dans Paris. Ainsi Philippe qui se préparoit à détrôner le roi d'Angleterre, fe vit lui-même en danger de perdre sa couronne. Mais, dit un de nos plus célebres écrivains, sa fortune & son courage Hift. Univ. .. le firent fortir de ce péril, avec la plus grande gloire qu'ait jamais méritée un roi de France.

part. pag. 28.

Exploits du fon fils contre les Anglois.

Cette brillante victoire du roi fut annoncée par les fuccès de prince Louis son fils contre le roi Jean, qui étoit débarqué à la Rochelle avec une puissante armée. Ce monarque assuré de l'amitié & du secours du comte de la Marche, & de plusieurs autres feigneurs Poitevins, gens d'une fidélité journaliere, traversa tout le Poitou sans trouver aucune résistance, vint fondre

dans l'Anjou, emporta Angers, Beaufort, Ancenis, & quelques autres places moins confidérables. De-là il détacha un corps de cavalerie pour faire des courses jusque dans le pays 55. Nantois. Robert, frere de Pierre de Dreux, qui venoit d'épouser l'héritiere de Bretagne, étant sorti imprudemment de Nantes, fut envelopé & pris avec quatorze chevaliers François. Cet avantage mit fin aux exploits du roi d'Angleterre. Louis, fils de Philippe, averti que ce prince avoit mis le fiege devant la Roche-au-Moine, y marcha avec fept mille hommes de pied & deux mille chevaux. Déja les deux armées étoient en présence, & tout sembloit annoncer une fanglante bataille. Mais le roi Jean fut faifi tout-à-coup d'une Idem , p. 57. si grande frayeur, qu'au-lieu d'attendre son ennemi beaucoup moins fort, il se mit à fuir à toute bride, abandonnant fes machines, fes tentes & fes bagages. Le comte d'Artois le poursuivit avec rapidité, l'atteignit comme il passoit la Loire, & lui tua ou noya une partie de fon armée. Le vainqueur maître de la campagne, courut tout l'Anjou, reconquit Angers qu'il fit démanteler, ravagea le vicomté de Touars, prit Moncontour en Poitou, & toutes les places dont les Anglois s'étoient emparés. Le foible Jean, loin de paroître, se tenoit lâchement enfermé dans Partenai, pour y

attendre en sûreté quel feroit le fuccès de l'armée des alliés. En effet le fort de la guerre étoit du côté de la Flandre, Bataille où l'empereur à la tête de près de deux cent mille hommes, distribuoit déja les provinces de France, qu'il regardoit comme une conquête infaillible. Le roi quoique plus foible des trois quarts, ne laissa pas de s'avancer jusqu'à Tournai, dans le dessein de livrer le combat, si l'occasion se présentoit de le donner avec fuccès. On ne peut affez louer la valeur & l'habileté qu'il sit paroître dans une conjoncture aussi délicate. On dit que quelques heures avant l'action , il mit une couronne d'or fur l'autel où l'on célébroit la messe pour l'armée, & que la montrant à fes troupes, il leur dit : « Géné-" reux François, s'il est quelqu'un parmi vous que vous ju-» giez plus capable que moi de porter ce premier diadême » du monde, je suis prêt à lui obéir : mais si vous ne m'en » croyez pas indigne, fongez que vous avez à défendre au-

Rigord , p.

Bataille do

» jourd'hui votre roi, vos familles, votre honeur »! On ne lui répondit que par des acclamations & des cris de vive Philippe; qu'il demeure notre roi : nous mourrons pour sa defense & pour celle de l'Etat! Aussi-tôt les foldats, faisis d'un Idem, p. 69. transport nouveau, se prosternent à ses pieds, & demandent sa bénédiction, qu'il leur donne sans hésiter.

mées.

Les deux armées se rencontrerent près du village de Boudes deux ar- vines, entre Lille & Tournai. L'empereur avoit dans la fienne le comte de Salisbéri, frere bâtard du roi d'Angleterre; Ferrand, comte de Flandre; Renaud, comte de Boulogne; Othon, duc de Limbourg; Guillaume, duc de Brabant; Henri, duc de Lorraine; Philippe, comte de Namur; fept ou huit princes Allemands, & plus de trente seigneurs Philipp, L.11. Bannerets. Il commandoit le corps de bataille, le comte de

p.228.

Boulogne l'aîle droite, le comte de Flandre la gauche. Il n'y eut point de corps de réferve, tant les alliés étoient perfuadés que les François envelopés dans cette épouvantable multitude, seroient tous, ou taillés en pieces, ou pris dès le

premier choc.

L'armée Françoise comptoit parmi ses principaux chess, Eudes, duc de Bourgogne; Robert, comte de Dreux; Philippe, frere de Robert; Pierre de Courtenai; comte d'Auxerre & de Nevers; Etienne, comte de Sancerre; Jean, comte de Ponthieu; Gaucher, comte de Saint - Paul, vingtdeux feigneurs portant banniere, environ douze cents chevaliers, & fept mille autres gendarmes. Ce fut un évêquequi la rangea en bataille : il s'appelloit frere Guérin, chevalier de l'ordre des Hospitaliers, & venoit d'être nommé à l'évêché de Senlis. Ce grand homme, premier ministre & favori du roj, fçut tellement difpofer les troupes, qu'elles eurent toujours le foleil à dos : avantage si confidérable, qu'une des principales causes de la défaite des ennemis, fut d'avoir eu pendant cinq heures, le foleil, le vent & la pouffiere dans les yeux. Philippe se mit au corps de bataille : le commandement de l'aîle droite fut donné au duc de Bourgogne, & celui de la gauche aux comtes de Dreux & de Ponthieu.

Ilid.

L'action commença un peu avant midi. L'aîle droite des Succès des François à François fut la premiere qui engagea le combat. Elle avoit. l'aile droite.

tit en homme réfolu de vaincre ou de périr. On détacha d'abord cent cinquante chevaux-légers des milices de Soiffons, qui se jeterent à corps perdu sur un gros de gendarmes Flamands. Ceux-ci offensés qu'on les sit attaquer par Rigord, p. 6. de la cavalerie légere, & non par de la gendarmerie, où l'on n'admettoit alors que des gentilshommes, ne daignerent pas faire un feul pas pour les recevoir; mais le contenterent

de leur décocher une grêle de traits, qui leur tua tous leurs chevaux. Deux y perdirent la vie : plusieurs surent blessés : les autres obligés de combattre à pied, le firent avec tant de furie, que Ferrand se vit forcé de faire un effort extraordi-

naire pour les repousser.

En même temps le comte de S. Paul, pour montrer, ditil, qu'il étoit bon traure \*, part de la main, fond fur ces premiers rangs rompus en partie par ce premier affaut, renverse tout ce qu'il rencontre, & perce toute la ligne, qui dans cet endroit est mise en déroute. Il étoit suivi du comte de Beaumont, de Mathieu de Montmorenci, & du duc de Bourgogne, qui avoit avec lui l'élite de sa noblesse, & cent quatrevingts chevaliers Champenois, tous recommandables par la plus haute valeur. Ce fut là que l'on combattit le plus réguliérement. Le duc fut renversé par terre, & comme il étoit extrêmement gros & pesant, il couroit risque de la vie, fi les Bourguignons, écartant tout ce qui cherchoit à l'approcher, ne lui eussent donné le temps de remonter un autre cheval. On ne voyoit par-tout que chevaux tués, & chevaliers combattants à pied. On nomme parmi ces derniers Hugues de Malaunay, & plus de vingt seigneurs & gentilshommes de la premiere distinction. Relevés aussi-tôt qu'abattus, tous en cette rencontre montrent un courage que le danger ne peut qu'irriter. Le vicomte de Melun y fit des prodiges de valeur : Saint-Paul fur-tout y fignala sa fidélité, fon adresse & son bras. On dit qu'il reçut jusqu'à douze coups de lance sur ses armes, sans pouvoir être désarçonné. Le comte de Flandre ne montra ni moins d'habileté, ni moins

Idem , ibid.

<sup>\*</sup> L'union étroite qui avoit été entre lui & le comte de Boulogne , laissoit quelque doute fur fa fidélité.

AN. 1214.

d'intrépidité; mais enfin envelopé de tous côtés, renversé de son cheval, tout couvert de sang & de blessures, il sut contraint de se rendre aux deux seigneurs de Mareuil. Sa prise mit en suite les Flamands, qu'on ne poursuivit pas. Mais le plus grand carnage fut au corps de bataille, où le

Péril du roi au corps de bataille.

roi, quoique plus foible de moitié, foutint les efforts des Allemands avec toute la fagesse d'un général, & toute la Idem. p. 59. bravoure d'un foldat. Il avoit à ses côtés l'élite de ses braves, Guillaume des Barres, Barthélemi de Roye, le jeune Gau-

tier, Pierre de Mauvoisin, Gérard Scrophe, Etienne de Longchamp, Guillaume de Mortemer, Jean de Rouvrai, Guillaume de Garlande, Henri, comte de Bar, & plutieurs autres seigneurs aussi distingués par leur naissance que par leur intrépidité. Othon avoit mis son armée sur trois lignes, avec ordre de ne s'attacher qu'au monarque François, perfuadé qu'en lui seul consistoit toute l'espérance de la nation. Le comte de Dreux qui se trouvoit opposé au premier de ces escadrons, eut le bonheur d'en soutenir l'impétuosité : la noblesse de Champagne arrêta le second ; pour le troisieme où étoit l'empereur, il renversa tout ce qui se trouva sur son paffage, & pénétra juíqu'à la troupe du roi, où paroiffoit la dem, p. 61. banniere royale semée de fleurs de lys, dont on voit ici le nom pour la premiere fois dans notre histoire. Elle étoit alors portée par Galon de Montigny, chevalier très vaillant, mais pauvre. Là le combat fut opiniâtre & fanglant. On n'en vouloit qu'au roi : on lui portoit de tous côtés des coups, que fon adresse, sa force & la bonté de ses armes paroient heureusement. Un foldat Allemand l'atteignit vers la gorge au défaut de la cuirasse, avec un de ces javelots à double crochet dont se servoient les anciens François, & le tirant avec violence, l'abattit à terre. Toute la bravoure de la noblesse Francoise ne put l'empêcher d'être foulé aux pieds des chevaux. Montigny cependant hauffoit & baiffoit la banniere royale, pour donner à toute l'armée le fignal de l'extrémité où le monarque étoit réduit. Ce brave gentilhomme, quoiqu'embarassé de son étendard, lui fit un rempart de son corps, renversant à grands coups de fabre tout ce qui se présentoit pour l'affaillir : ce qui lui donna le temps de se relever, & de remonter sur le

cheval de Pierre Tristan, qui de son côté faisoit des efforts incrovables pour écarter l'ennemi presque vainqueur. Guillaume des Barres étant arrivé sur ces entrefaites avec un nouveau renfort de feigneurs & d'officiers, le combat se rétablit avec une fureur dont l'histoire fournit peu d'exemples.

Le péril du roi, l'honeur, la gloire de la nation, tout anima les François de ce feu qui produit & les héros & les l'empereur. actions héroïques. Les Allemands furent enfoncés à leur tour. On perça julqu'aux gardes de l'empereur; & par un de ces revers de fortune affez ordinaires, mais toujours furprenants, ce prince devint lui-même en bute à tous les traits de la noblesse Françoise. On ne s'attacha qu'à lui, comme les Impériaux ne s'étoient attachés qu'au roi. Mauvoisin faisit la bride de son cheval: mais ne pouvant l'emmener à cause de la foule, Gérard Scrophe lui porta dans l'estomac un grand coup d'épée qui plia contre la cuirasse, sans qu'il en sur défarçonné. Il lui en déchargea un fecond, qui heureusement ne tomba que sur la tête du cheval. L'animal blessé mortellement, fait un effort extraordinaire, tourne tout-à-coup en arriere, emporte son maître avec une vîtesse extrême. & l'arrache des mains de ces braves chevaliers. Des Barres s'étant rencontré sur son passage, le prit deux sois au corps: deux fois il eut le bonheur d'échaper à l'Achille François. qui envelopé lui-même par sept cents Brabançons, eût été arrêté prisonnier, si Saint-Valery ne l'eût dégagé avec le corps de deux mille hommes qu'il commandoit. Othon cependant, remonté sur un cheval frais, suvoit à toute bride du côté de Gand. Dès-lors tout céda à la valeur Françoise. Ce ne fut plus que déroute, carnage, boucherie. On prit l'étendard impérial, & l'on présenta au roi le char qui portoit ce fameux aigle d'or, que les Allemands avoient regardé comme un glorieux préfage de leur triomphe, mais qui dans l'état où il le trouvoit, les ailes arrachées & brifées, n'annonçoit plus qu'une honteuse défaite.

On combattoit encore à l'aîle gauche des François, où la Vistoire des victoire long-temps incertaine, se déclara enfin pour Philip-legauche: pripe. Le comte de Salisbéri qui commandoit les Anglois, ne se des comtes fit rien qui ne répondît à sa réputation : mais s'étant engagé de Boulogne

légérement dans le fort du combat, il eut le malheur de rencontrer Philippe de Dreux, évêque de Beauvais. Ce prélat plus guerrier qu'eccléfiastique, étoit armé d'une massue de fer, dont il frapoit rudement l'ennemi, perfuadé qu'en l'afformant ainfi, il ne faifoit rien contre les faints canons, qui défendent seulement de verser le sang humain. Le malheureux Salisbéri éprouva la force de ses coups : il en sut atterré, & arrêté prisonnier par Jean de Nesle qui étoit auprès du pontife. Le comte de Boulogne de son côté fit paroître dans toute l'action un courage & une conduite qui lui auroient mérité une gloire immortelle, s'il n'avoit pas porté

Idem, p. 62. les armes contre fon fouverain. On dit qu'au commencement du combat il pénétra jusqu'au roi, la lance en arrêt : mais que faifi de respect à la vue de son maître, il tourna tout-à-coup contre Robert, comte de Dreux, qui le recut vaillamment, & le fit reculer. Il foutint jusqu'à l'extrémité l'honeur de la journée: & quoique tout fût désespéré, il ne voulut ni se sauver, ni se rendre. La mort lui paroissoit préférable à la servitude, & sa fureur sit répandre bien du sang. On vint cependant à bout de le forcer dans ce redoutable bataillon à double rang de foldats choisis, rangés en rond, & armés de

Idem, p. 63. piques, au milieu duquel il s'étoit enfermé. Abattu sous son cheval par Pierre de la Tourelle, il alloit être infailliblement la victime de quatre seigneurs qui prétendoient le faire prifonnier, lorsqu'il apperçut le chevalier Guérin, auquel enfin il se rendit.

Ainsi fut vaincue, après six heures de combat, & des événements si dissérents, la plus formidable armée qui eût paru chron. se depuis plusieurs siecles en Occident. On fait monter la perte des ennemis à trente mille hommes. Ce qu'il y a de bien certain, c'est qu'on leur prit cinq comtes très puissants, quatre princes Allemands, vingt-cinq feigneurs portant bannière. & un nombre infini d'officiers & de gentilshommes. Le comte de Salisbéri fut donné au comte de Dreux, pour être échangé avec son fils, qui avoit été fait prisonnier à Nantes.

Rigord.p. 64. Le comte de Boulogne, enfermé à Bapaume, négocioit jusque dans sa prison avec l'empereur, pour l'engager à continuer la guerre : Philippe instruit de ses sourdes pratiques, le fit fit transférer dans la tour neuve de Péronne, où on l'enchaîna dans une chambre obscure, après avoir attaché à ses chaînes un gros poteau roulant, que deux hommes n'eussent pu remuer. Les autres prisonniers furent distribués en différentes villes du royaume. Pour le comte de Flandre, il orna l'entrée de son vainqueur à Paris, & fut resserré dans la tour du Louvre, d'où il ne fortit que long-temps après, fous le regne de S. Louis.

Idem. p. 65.

An. 1214

Le retour du monarque fut un continuel triomphe. Les chemins étoient remplis de peuples, accourus pour voir ce roi victorieux. Toutes les rues des cités & des villes par où il passa, furent richement tapissées : on joncha toute sa route de fleurs', d'herbes, & de branches d'arbres. Le paysan oubliant fa faulx, son rateau, son sléau', ses moissons même, le suivoit de journée en journée, & ne pouvoit se rassasser de sa vue. Paris renchérit encore sur cette allégresse. Tout le clergé, tout le peuple, & tous les écoliers en corps l'allerent recevoir avec les démonttrations de la joie la plus vive. Ce ne fut durant sept jours que festins, que danses, qu'illuminations pendant la nuit. Le vainqueur entra dans sa capitale au fon des cloches & des instruments de guerre, revêtu de fes habits royaux, & monté fur un char magnifique. Le comte de Flandre suivoit, enchaîné dans une espece de litiere ouverte, & exposé aux brocards de la populace, qui l'accabloit de fanglantes railleries. Ce fatal chariot étoit tiré par quatre chevaux Alexans, qu'on nommoit alors Ferrands. ce qui donna lieu à la chanson que fit le peuple: Quatre Ferrands bien ferrés, trainent Ferrand bien enferré.

Cette victoire si célebre, soit par le nombre des combat- An. 1215. tants, foit par la dignité & la réputation des chefs, répandit Leroi paffa la terreur parmi les ennemis de la France. Les seigneurs Poitevins, toujours attachés à leurs anciens maîtres, n'atten- met doient que l'occasion pour se révolter. Philippe, instruit de leurs cabales, crut la présence nécessaire au-delà de la Loire, & s'v rendit avec une partie de son armée victorieuse. Tout plia, & rentra dans l'obéissance. Le duc de Bretagne sit la paix du vicomte de Thouars: le comte de Nevers se hâta de renouveler ses soumissions : tout le Poitou jura une invio-

Tome II.

lable fidélité. Il fembloit qu'il ne manquoit plus à tant de fuccès que d'invertir le roi d'Angleterre dans l'artenay, où ce foible prince s'abandonnoit au défespoir, n'ofant ni fuir ni paroître en campagne. La circonstance paroissoit des plus favorables: tout trembloit au feul nom de Philippe. Il venoit de terraffer l'orgueuil des Allemands ; il avoit humilié l'Angleterre; les grands fiefs étoient foumis, la Flandre domptée, la Champagne fidele, la Bourgogne fincérement attachée aux intérêts de la couronne; la Bretagne amie fous le gouvernement de Pierre de Dreux, prince du fang royal; la Normandie enfin, le Maine, l'Anjou, la Touraine, & le Poitou subjugués. On n'avoit rien à craindre du Languedoc, défolé par la guerre des Albigeois; & la maifon royale affermie par la naissance de Philippe & de Louis, fils du comte d'Artois, qui lui-même avoit paru digne du trône, n'étoit agitée d'aucun trouble étranger ou domestique. Mais au milieu de tant de prospérités, Philippe se laissa désarmer tout-à coup; & foit befoin d'argent (on lui offroit foixante mille livres flerlings), foit confidération pour Rome qui intercédoit en faveur du roi Jean, il lui accorda une treve de cinq ans.

Treve avec FAngleterre.

publ. tom. 1, p. 63.

On garda les prisonniers de part & d'autre, & les deux rois se réserverent la liberté de soutenir le parti des deux princes qui se disputoient l'Empire. Précaution inutile pour le roi d'Angleterre. La victoire de Bouvines avoit décidé en faveur de Frédéric II: il fut généralement reconnu, & commenca dès-lors un regne illustre. Othon vaincu, perdit avec la bataille, & fon courage & fon crédit. Abandonné de tout le monde, il se retira à Brunswic, où on le laissa en paix, parce qu'il n'étoit plus à craindre. On dit qu'il devint dévot, & qu'une partie de sa pénitence étoit de se faire souetter par Annal, de des moines, & fouler aux pieds de ses garçons de cuisine.

l'Emp. 1. 1, p. comme si les coups de pieds d'un marmiton, dit un de nos 65. Et plus célebres écrivains, expioient les fautes des princes. Quelques autres au-contraire, assurent qu'il mourut déses-Aug. 1.2 , p. péré, & qu'il se sit étouser par son cuisinier.

La tranquillité dont la France commençoit à jouir, permit Louis marche contre les enfin au prince Louis d'accomplir le vœu qu'il avoit fait Albigeois.

d'aller fervir l'Eglise contre les Albigeois. Il sut accompagné d'une foule incroyable de noblesse; & un corps considérable de troupes aguerries suivoient ses étendards. Ce voyage, entrepris uniquement par un motif de religion, ne laissa pas de déconcerter le légat & le général de la croifade. Ils craignoient que l'héritier du trône ne donnât quelque atteinte au décret du concile de Montpellier, qui venoit de disposer, fans la participation du monarque, du plus beau fief de la couronne en faveur de la maifon de Montfort. Tous deux se hâterent d'aller au-devant de lui, le comte jusqu'à Vienne, & le cardinal de Bénévent jusqu'à Valence. La piété du prince les raffura. Il ne venoit point partager, mais affurer leurs conquêtes. En effet, il obligea Toulouse & Narbonne à rafer leurs murailles, & fit démanteler plufieurs autres forteresses, qui servoient de retraite aux ennemis de l'église. Ce fut la feule chofe importante qu'il exécuta dans ces quartiers. Bientôt un événement qui mérite d'avoir place dans cette histoire, le rapela à Paris, pour y traiter d'une entreprise plus digne de lui.

Le roi Jean, l'un des plus grands scélérats qui aient iamais régné, avoit foulevé fes peuples par fes impiétés, fes exactions, & fur-tout par le refus qu'il fit de sceller de son sceau les loix établies par Edouard le Confesseur, & confirmées depuis par Henri I. Ces loix, en bornant l'autorité royale, étendoient la liberté & les privileges de la nation. Les unes affuroient les franchifes des eccléfiaftiques, déclaroient les élections libres, réfervoient au roi la garde des églifes & des monafteres pendant la vacance : les autres regardoient plus particuliérement la noblesse, & régloient tout ce qui concerne les fiefs & les forêts : aucune ne contenoit rien qui ne parût juste & opposé à divers abus. Le monarque cependant répondit d'abord avec une extrême hauteur, qu'il ne consentiroit jamais à une chose qui le rendroit esclave de ses fujets. Mais voyant tous les seigneurs en armes pour l'y forcer, il passa tout-à-coup de la plus grande fierté à la plus grande baffeffe, promit tout ce qu'on voulut, & figna cette fameuse charte, qui depuis a été l'occasion de tant de guerres civiles. Toutefois il s'en repentit bientôt, donna des or-

Troubles d'Angleterre.

An. 1216. Les Anglois déferent la couronne au prince Louis.

Math. Paris , 327.

Idem , ibid.

Intrigues de Rome pour empecher cette négocia-

tion.

dres secrets pour soutenir la guerre, & se retira de nuit dans l'isle de Wight, où il demeura quelque temps caché. De-là il envoya à Rome une groffe fomme, & en pro-

mit une plus forte, afin d'engager le pape à excommunier les rebelles. C'étoit toujours limocent III, qu'un historien contemporain, fatirique à la vérité, mais affez instruit de ce qu'on disoit parmi les gens de qualité, nous représente comme le plus ambilieux & le plus superbe de tous les mortels: tantôt François, tantot Anglois, jouant également les deux nations, felon que fon intérêt l'exigeoit : infatiable enfin d'or & d'argent, & capable de tous les crimes pour en avoir. Quoi qu'il en foit, le pontife accorda ce que le roi demandoit, & tous les foudres du Vatican furent lancés fur les méconteuts. Ceux-ci outrés d'un procédé qui tendoit à favorifer l'oppreffion, apelerent du pape surpris au pape mieux informé, & se répandirent en invectives contre les Romains. Ces poltrons, disoient-ils, ces usuriers, ces simoniaques, qui n'ayant rien de noble, ni de guerrier, veulent dominer sur tout le monde par leurs excommunications. Ainfi murmuroit fur-tout le peuple de Londres. On v fonnoit les cloches à l'ordinaire, & par-tout l'office divin s'y faifoit à haute voix au mépris de l'interdit. On fit plus encore: Jean fut déclaré déchu de la royauté pour cause de tyrannie, & la couronne déférée au prince Louis, fils aîné de France, mari de Blanche de Castille, petite fille par fa mere de Henri II, roi d'Angleterre.

Une couronne est rarement l'objet d'un refus: Philippe & Louis accepterent fans balancer celle qu'on leur offroit. Ce fut envain que pour les en détourner, Innocent leur envoya le cardinal Galon, avec des lettres également remplies de prieres & de menaces : il nefut point écouté. Le légat, fuivant le flile ordinaire de fa cour, parla très haut, & ofa les menacer du foudre eccléfialtique, s'ils ataquoient un prince feudataire du faint Siege. On lui répondit que l'Angleterre n'avoit jamais été, ni ne feroit jamais le patrimoine de faint Pierre: que Jean condamné à mort par Richard son frere & par la cour des pairs de France, ne pouvoit être regardé comme roi légitime ; que d'ailleurs un fouverain n'avoit aucun droit de disposer de ses Etats, sans le consentement de

fes barons, qui font obligés de les défendre. Alors les feigneurs François s'écrierent tout d'une voix, qu'ils foutiendroient jusqu'à la mort cette vérité, qu'aucun prince ne peut par fa seule volonté donner son royaume, ou le rendre tributaire, & affervir ainfi la nobleffe.

AN. 1216. Idem , Ibid.

Plulippe néanmoins, en habile politique, tâchoit d'adoucir le légat par des excuses plus spécieuses que réelles, l'affu- Louis contre rant qu'il n'approuvoit point le dessein de son fils, mais qu'il les entreprises n'en étoit pas le maître. Louis au-contraire agissoit en jeune homme, qui craint bien moins l'excommunication, que le deshoneur de manquer à une parole donnée. Jean, difoit-il, en regardant le légat de travers, n'a pu donner un royaume fur lequel il n'avoit aucun droit, mais il a pu abdiquer celui qu'il avoit usurpé. Ainsi le trône d'Angleterre est vacant. Les barons, à qui feuls il apartient d'en disposer dans ces fortes d'occasions, m'ont élu en considération de la comtesse ma femme, petite-fille du roi Henri: je fçaurai foutenir &

ses droits & les miens. Puis se tournant tout-à-coup vers le roi, il lui parla ainsi: « Monsieur , je suis votre homme-lige » pour li fiefs que vous m'avez baillés en France: mais ne » vous apartient de décider du fait du royaume d'Angle-» terre, & si le faites, me pourvoirai devant mes pairs ». Le malheureux Galon vit bien qu'il étoit le jouet du pere & du fils : il demanda un fauf-conduit jusqu'à la mer. Philippe le

Fermeté de

Idem , ibid.

lui promit fur ses terres, non sur celles de son fils : nouvelle mortification pour le fier ministre, qui se retira de la cour rrès mal fatisfait. La flote Françoise étoit prête, & n'attendoit pour metrre Il est excomà la voile que l'arrivée de Louis, qui vint enfin la joindre munié, malgré les défenses publiques du roi, qui en fecret lui donna fa bénédiction, & le secourut d'hommes & d'argent. Le pape qui les foupconnoit d'intelligence, les déclara tous deux excommuniés: mais les évêques & les grands du royaume, affemblés à Melun, apelerent de l'excommunication de Philippe, sans toutefois ofer infirmer celle de Louis. Les

rogeoient eux-mêmes: mais ils fe réfervoient encore celui

prélats, dit un illustre moderne, ne pouvoient disputer aux l'Hist. Univ. 2, papes le droit d'excommunier les princes, puisqu'ils se l'ar- Part, Pag. 42. mor.p. 89.

de décider si les censures de Rome étoient justes ou injustes. Cette action de violence de la part d'Innocent, n'étoit que le prélude de ses excès. Instruit de l'embarquement du prince François, il s'écria dans un transport de colere : Glaive, Guill. Ar. glaive, fors du fourreau, & aiguife-toi pour tuer! Exclamation qui fut fuivie de mille anathêmes lancés contre Louis. Puis ayant fait venir des fecrétaires, il commença à dicter des sentences très dures contre le roi & son royaume. Il étoit plein de ces pensées sanguinaires, lorsque le Seigneur, toujours favorable à la France, tourna contre lui cette épée qu'il aiguifoit contre les autres, & le précipita dans les horreurs du tombeau. Ce font les propres termes d'un auteur

contemporain, qui ajoute que ce pontife se rendit odieux par une rigueur excessive, & que par cette raison sa mort caufa plus de joie que de triftesse. On lit même dans la vie de fainte Lutgarde, que cette bonne religieuse l'avoit vu environné d'une grande flamme, & que lui ayant demandé pourquoi il étoit ainfi tourmenté, il répondit : C'est pour trois causes qui m'auroient fait condamner au feu éternel, si je ne m'en étois repenti à l'extrémité de ma vic. Cette vision vraie ou fausse, prouve du-moins que des personnes de grande vertu étoient persuadées qu'Innocent avoit fait de grandes fautes.

Il arrive à Londres, &c eit proclamé roi.

Louis cependant, débarqué à l'isle de Thanet, dans le comté de Kent, ne trouva point cette formidable armée qui devoit faire échouer fon entreprise. Le roi Jean n'ofa pas même paroître. Il erroit de ville en ville, faccageant fon propre pays, & ne se défendoit que par les anathêmes du légat: foible reffource coutre la fureur d'un peuple qui combat pour la liberté, fon idole. Le prince François fut folennellement proclamé roi dans Londres, recut les hommages de tous les seigneurs qui s'y trouverent, & jura lui-même de leur conferver leurs privileges. De-là s'avançant plus avant dans le royaume, il alla mettre le siege devant Rochester, qu'il prit. Cantorbéri, premiere pairie d'Angleterre, l'accœuillit avec les démonstrations de la joie la plus vive, & tous les grands y accoururent pour lui prêter ferment de fidélité. On nomme parmi les principaux, les comtes de Glocester,

mor. p. 90.

d'Arondel & de Varennes. Le comte de Salisbéri lui-même abandonna fon frere, & paffa fous les drapeaux des Francois. On dit que la cause de cette désertion sut l'inceste du tyran de l'Angleterre, qui n'avoit laissé le comte si longtemps prisonnier en France, que pour deshonorer sa femme. Le roi d'Ecosse vint aussi joindre le nouveau monarque avec un puissant secours, & parcourut avec lui les provinces de Kent, d'Essex, de Sussex, de Susselk, de Norfolk, d'York, & du Lincolnshire, qui se soumirent presque toutes sans aucune réfiftance.

An. 1216.

Idem, ibid.

Il ne restoit plus de ville considérable que Douvres, où commandoit Hubert de Bourg. Louis, sur le reproche que Douvres. Philippe lui fit de s'amuser à des bicoques, au-lieu de s'affurer de cette clef de l'Angleterre, y mit le fiege en homme qui ne vouloit pas la manquer. Mais il est des fautes irréparables : celle du jeune roi fut de ce nombre. Le brave gentilhomme qui défendoit la place avoit eu le temps de la munir de tout ce qui étoit nécessaire pour s'immortaliser par une opiniatre réliftance. Le fiege duroit encore, quand la mort de Jean, loin d'avancer, arrêta les conquêtes des François. Ce malheureux prince, l'objet de l'exécration publique, monstre pétri de vices, sans aucun mélange de vertu, mourut de poison, selon quelques-uns, d'une indigestion de peches, felon quelques autres, ou d'un excès de boire, ou enfin de douleur d'avoir perdu ses trésors au passage d'une riviere, qu'il traversa mal-à-propos, sans en connoître la profondeur. Il laissoit trois fils en bas âge, Henri, Richard, Edmond: il ne parut occupé d'autre soin, que de déclarer l'aîné héritier de ses Etats, sous la tutelle des seigneurs d'Angleterre, & fous la protection du pape qu'il supplioit de le défendre comme fon vaffal.

Il affiche

Idem . ibid.

Cet événement changea entiérement la face des affaires. La haine des sujets s'éteignit avec la vie du souverain, & ces prançois en Angletorre beaucoup de choses y contribuerent; l'innocence d'Henri III vont en dicafon fils, qui n'avoit encore que dix ans; l'inclination qu'on a naturellement pour le sang de ses rois; le scrupule des peuples fur tant d'excommunications jusque-la méprifées, mais qui ne parurent plus une injuste protection du crime; &

Les affaires des François

peut-être plus que tout cela, l'infolence des François, qui eurent l'imprudence de se vanter qu'il n'y auroit plus de gouvernements, plus de graces, plus de charges que pour Math, Paris, eux. On disoit même publiquement, que le vicomte de Melun en mourant, avoit déclaré aux feigneurs Anglois, que Louis les regardoit comme des traîtres, & qu'il étoit réfolu de les exterminer, lorsqu'il seroit paisible possesseur du trône. Ce bruit étoit apparemment un artifice des ennemis de la France: mais il fit une impression si vive, que la plupart des grands d'Angleterre commencerent incontinent après à rentrer dans leur devoir. Le jeune Henri fut couronné folennellement dans Glocester par le cardinal Galon, jura de rétablir les anciennes coutumes, & fit hommage de son royaume au pape. Louis obligé de lever le siege de Douvres, se vit encore forcé d'accepter une treve de quelques mois; plus presse, dit-on, par le manquement de vivres & d'argent, que par l'avis qu'il eut que le successeur d'Innocent, Honore III, alloit confirmer les censures du légat.

Ds font battus fur terre & fur mer. Guill. mor. sbid.

Aussi-tôt il repassa en France, où Philippe ménageant toujours Rome, affecta de ne le point voir & de lui refuser Ar. tout secours. Il ne laissa pas néanmoins de faire quelques troupes & de lever quelque argent : mais étant retourné en Angleterre, il trouva que son absence avoit achevé de ruiner son parti. Les excès où son armée se porta mirent enfin le comble à l'aversion qu'on avoit pour les François. Elle fut défaite dans Lincoln avec un grand carnage, le comte du Perche tué, plusieurs seigneurs Anglois, & quatre cents gentilshommes faits prisonniers. La nouvelle de cet échec, portée en France, sit voir ce qu'on devoit un jour attendre de Blanche de Castille, femme de Louis. Elle sçut en un instant rassembler un corps considérable, trouver ce qu'il faloit de vailleaux, & faire tout embarquer. Mais ce fecours composé d'un nombre infini de brave noblesse, sous le commandement de Robert de Courtenai, prince du fang royal, fut encore battu, & toute la flote prise ou dispersée. Louis abandonné de ceux qui l'avoient apelé, affiégé dans Londres par mer & par terre, & n'attendant rien du roi son pere qui donnoit à fa politique de ne se point mêler de cette expédition . pédition, se vit enfin réduit à la dure extrémité de demander la paix. Il l'obtint à des conditions beaucoup plus avantageuses, qu'il ne devoit l'espérer.

AN. 1216.

On convint qu'il y auroit une amnistie générale pour tous les Anglois qui avoient combattu fous les étendards de la France: que tous les prisonniers seroient rendus de part

Louis oblizé de demander la paix : Rymer, Att.

& d'autre sans rançon: que le prince François remettroit conditions du fans délai entre les mains du monarque Anglois toutes les traité. conquêtes qu'il avoit faites en Angleterre : enfin qu'il déli- publ.t.1,p.74. vreroit tous les ôtages qu'on lui avoit donnés, moyennant quinze mille marcs d'argent qui furent payés comptant. On ajoute qu'il promit en outre de porter le roi son pere à rendre au jeune Henri tout ce que ses ancêtres avoient possédé en France, ou de le rendre lui-même, quand il le pouroit. Mais dans le traité de paix raporté par Rymer, on ne trouve point cette circonftance si intéressante d'ailleurs pour la nation Angloife. La paix fut jurée fur les faints évangiles, & le légat auffi-tôt donna l'abfolution au prince Louis, à condition toutefois qu'il payeroit pendant deux ans le dixieme de son revenu, pour le secours de la Terre-Sainte. Les laiques qui l'avoient accompagné ne furent taxés qu'au vingtieme. Quant aux eccléfiattiques, on les obligea d'aller à Rome, où le grand pénitencier les condamna à cette satisfaction: que dans l'espace d'un an aux sètes de Noël, de la Chandeleur, de Pâques, de la Pentecôte, de l'Affomption, de la Nativité de la Vierge, & de la Touffaints, ils feroient amende-honorable, nus pieds & en chemife, dans l'église cathédrale, confesseroient publiquement leurs fautes, & marcheroient en proceffion tout le long du chœur, tenant en main des verges dont ils seroient fustiges par le chantre. Telle étoit alors la rigueur avec laquelle Rome punissoit ceux qui avoient ofé rélister à ses ordres: pénitence, dit un célebre historien, dont certainement on ne s'accommoderoit pas aujourd'hui.

Ainsi finit au bout de dix-huit mois le regne de Louis sur Daniel, Hist. les Anglois. Ce prince revint en France, blâmé des uns, p. 161. justifié par les autres du peu de succès d'une entreprise, que la feule superstition fit échouer. La déférence qu'eut Phi-

Tome II.

lippe pour les censures de Rome, désérence portée peutêtre trop loin, l'empêcha de seconder son fils de toutes ses forces. Cette politique, qu'on nommoit alors piété, qu'on traiteroit aujourd'hui de fimplicité, arracha de fa maifon une couronne, que malgré la fierté Romaine & l'inconstance Angloife, il pouvoit affurer & fixer fur la tête de fon héritier. Quoi qu'il en foit, la royauté momentanée de Louis pouroit être un titre aux monarques François de prendre les armes & la qualité de rois d'Angleterre : titre au-moins aussi valable que celui sur lequel les Anglois se fondent pour usurper les armoiries & l'auguste qualité de roi de France. Mais nos princes, curieux de la feule réalité, ne scavent point se repaître de noms vains & chimériques.

Célebre Ar-

Le différend qui s'éleva dans le même temps au fujet des ret de la cour comtés de Champagne & de Brie, suspendit les réflexions ues pairs au fujet des com- peu avantageuses sur l'expédition d'Angleterre, & fixa toute tés de Cham- l'attention du monarque, de la cour des pairs, & du royaume entier. Henri II, comte de Champagne, qui étoit passé en Palestine avec Philippe-Auguste son oncle, oublia sa patrie, & devenu veuf épousa l'abelle, héritiere du royaume de Jérusalem. Il mourut quelques années après, laissant de cette princesse deux filles au berceau. Thibaud III, son frere, s'empara de ses Etats, que personne ne lui disputoit, & les transmit à son fils Thibaud IV, sous la tutelle de Blanche de Navare sa mere. Ce prince en jouissoit paisiblement depuis seize ans, quand Erard de Brienne, qui avoit épousé Philippine, l'aînée des filles de Henri, se présenta pour recœuillir la fuccession de son beau-pere. C'étoit un seigneur également distingué par sa naissance & par ses grandes qualités: son droit paroiffoit incontestable: alors les grands fiefs de France passoient aux femmes sans aucune difficulté; mais on lui objecta la naissance équivoque de la reine son épouse. Isabelle en effet, mariée par le roi son frere à Homfroi de Toron, en avoit été féparée sur des prétextes si légers, qu'on doutoit même en Orient de la légitimité des enfants qu'elle avoit eus, d'abord du prince de Tyr, ensuite du comte de Champagne. Cette raison parut sans replique; & les pairs affemblés à Melun, rendirent le célebre arrêt qui confirme

Thibaud dans la possession de tous les biens de sa maison. La mort du roi de Castille, qu'un enfant tua d'une tuile,

Droits du

en jouant avec lui, fembloit devoir ralumer une contestation prince Louis absolument semblable, si Philippe eût eu plus d'ambition sur la couron-ne de Castille, que de politique. Dom Henri, c'étoit le nom du monarque Espagnol, avoit quatre sœurs, Bérengere qui avoit épousé Alfonse IX, roi de Léon; Blanche femme du prince Louis, fils aîné de France; Urraque mariée à Alfonse II, roi de Portugal, & dona Eléonore qui épousa depuis dom Jayme ou Jacques I, roi d'Aragon. Le jeune prince, leur frere, ne laiffant point de postérité, la succession au trône ne pouvoit regarder que l'aînée : aussi fut-elle généralement reconnue. Mais la crainte que son mari, roi très ambitieux, ne saissit l'occasion de régner sous son nom en Castille, lui sit abdiquer la couronne en faveur de Ferdinand son fils. Cette circonstance changeoit absolument la face des affaires. La naifsance de Ferdinand paroissoit extrêmement douteuse, le mariage de Bérengere avec Alfonse s'étoit fait malgré la résistance du roi son pere: les deux époux étoient parents dans un degré prohibé: deux papes avoient déclaré cette alliance illégitime: la princesse enfin vivoit séparée de son mari par une sentence de l'église: ainsi tout conspiroit à l'élévation de Blanche, comtesse d'Artois, sœur puinée de la reine de Léon. Elle avoit dans ses intérêts plusieurs seigneurs qui lui demandoient un de ses fils, avec promesse de le faire couronner. Mais Philippe, connoissant la délicatesse de la santé du comte d'Artois, ne voulut point qu'il entreprît une guerre hasardeuse par elle - même, & dont le fruit devoit naturellement demeurer à Bérengere, qui pouvoit le conserver long-temps, & le rendre toujours douteux par un autre mariage. Louis néanmoins ne laissa pas d'écarteler de France & de Castille, comme ayant de légitimes prétentions sur cette couronne.

Cependant la treve avec l'Angleterre étoit expirée ; & le Av. 1219 prince Louis, à la tête d'un corps confidérable de troupes, Nouvelle alla mettre le fiege devant la Rochelle, qui fut prife & rendue presqu'aussi-tôt par un nouveau traité, où l'on renou- l'Angleterre. veloit la suspension d'armes pour quatre autres années. Ce Rymer. Ast. moment de tranquilité donna le loisir au prince Louis de pablit. 1, p. 78.

Hhii

AN. 1210.

Concile de Latran, où le comte Raymond est dépouillé de fes Eats.

244 faire une seconde expédition en Languedoc, où le trouble & la division reprenoient de nouvelles forces.

Le concile de Latran, loin d'y rétablir la paix & la tranquilité , y avoit ralumé plus vivement que jamais le feu de la discorde & de la guerre civile. Alors on ouvroit les yeux fur les entreprises téméraires du Sacerdoce, qui s'arrogeoit le droit de disposer des empires & des principautés. Quatre cent douze évêques, & huit cents, tant abbés que prieurs, ayant à leur tête le pape Innocent III, les patriarches de Constantinople & de Jérusalem , & soixante-onze primats ou métropolitains, déciderent, d'un commun accord, « que » la puissance séculiere seroit tenue, sous peine d'excommu-» nication, de promettre par ferment d'exterminer de tout » fon pouvoir, les hérétiques dénoncés; ordonnant aux évê-» ques de fraper de mille anadiêmes ceux qui n'obéiroient pas,

Conc. t. 2,p. 142 6 feg.

" & d'en informer le fouverain pontife, afin, dit-on, qu'il » déclare leurs vaffaux déliés du ferment de fidélité, & qu'il » expose leurs terres au premier catholique qui voudra s'en » faifir ». Ce n'étoit encore là qu'une fimple théorie ; la pratique suivit de près. Le comte de Toulouse, accompagné de son fils & des comtes de Foix & de Comminge, se présenta aux prélats affemblés, pour demander la restitution de ses domaines. Quelques évêques, tous gens de mérite, intercédoient pour lui, & remontroient au pape que ce prince lui avoit toujours été obéiffant, qu'il lui avoit remis ses places fortes, lorsqu'on l'avoit exigé: qu'il s'étoit croisé des premiers : qu'il avoit combattu pour l'églife contre le vicomte de Béziers son propre neveu. Innocent parut ébranlé; mais. Hift. Albig. ajoute l'enthousiaste Pierre de Vaux-Sernai, le conseil d'Achitophel ne prévalut pas. Il fut dit que la foi catholique ne

c. 83.

Conc. c. II. P. 234.

contre les hérétiques , n. 13.

les ans, pour son entretien, il iroit pleurer ses péchés où il pouroit. Ce même décret accorde au comte Simon de Montfort, Chart. Bulles la propriété de Toulouse & de tous les pays conquis par les armes des croifés, sous l'hommage de ceux dont ils rele-

pouvant subsister dans le Languedoc, tandis que Raymond en seroit maître, il méritoit d'en être banni pour jamais. & que se contentant de huit cents livres qu'on lui donneroit tous

AN. 1219.

voient. Pour les terres qui n'avoient pas été conquises, telles que le Vénaissin, la Provence, Beaucaire & son territoire, le concile ordonne qu'elles feront gardées fous le nom de l'église, afin d'en pourvoir le jeune Raymond, lorsqu'il fera parvenu à un âge légitime; si toutefois il se montre tel qu'il mérite d'obtenir le tout, ou seulement une portion, ainsi qu'il sera plus convenable. Ce fils infortuné d'un pere plus malheureux encore, étoit un jeune homme d'environ dix-fept ans, le plus beau cavalier, le prince le mieux fait de fon fiecle, aimé des peuples jusqu'à l'adoration, digne enfin par les qualités de l'esprit & du cœur, de la haute fortune où l'apeloit fa naissance, qui le faisoit sortir de tant de rois. On lit qu'admis à l'audience d'Innocent, le pontife, après lui avoir donné fa bénédiction, lui dit ces paroles remarquables : Mon fils , écoutez-moi ; si vous suivez les conseils que je vais vous donner vous ne manquerez jamais. Aimez Dieu fur tou- High du Lingtes choses : ne prenez jamais le bien d'autrui ; mais désendez le p. 62. vôtre, si quelqu'un veut vous l'enlever. Saint pere, tépondit le prince avec beaucoup de noblesse, vous ne serez donc pas fâché si je fais tous mes efforts, pour recouvrer mes domaines sur le comte de Montfort. Quoi que vous entrepreniez, répliqua le pape, Dieu vous fasse la grace de bien commencer & de mieux finir.

Les vœux d'Innocent, vrais ou fimulés, furent pleinement exaucés. Le jeune Raymond ne fut pas plutôt arrivé Raymond redans la Provence, que le concile lui avoit laissée comme par leure partiede grace, qu'il reprit une grande partie de ce qu'on avoit en- ce qu'on avoit levé au comte son pere. Marseille, Avignon, Tarascon lui ouvrirent leurs portes, le reçurent aux cris redoublés de vive e. 83. Toulouse, le conue Raymond & son fils! Une foule de no- Pod. 6, 27 & blesse courut se ranger sous ses étendards, lui sit hommage, seq. & jura de le défendre jusqu'à la mort. Ce brave prince, se voyant à la tête d'un corps confidérable de troupes, marcha du côté de Beaucaire, dont les habitants l'avoient apelé, entra dans la ville aux acclamations du peuple, & mit le fiege devant le château, place très forte fur le bord du Rhône, défendue d'ailleurs par un vaillant chevalier nommé Lambert de Limous. Montfort vole au fecours avec fon

armée, investit le jeune comte dans ses retranchements, &

l'assiege à son tour. Tout ce que la science militaire a de rufes, la valeur d'héroïfme, la haine d'acharnement & d'opiniâtreté, fut inutilement employé. Le jeune Raymond, âgé feulement de dix-huit à dix-neuf ans, se conduisit avec tant de prudence, de bravoure & d'intrépidité, qu'il força fon ennemi de lui abandonner le boulevart du bas-Languedoc fans autre condition que d'accorder la vie & bagues fauves à ceux qui le défendaient.

cause une émotion da Toulouse: perfidie de l'évèque de cette ville.

Un événement si heureux étonna le nouveau comte de Toulouse, qui établi par un concile général, investi solennellement par Philippe-Auguste, trop soible & trop superstitieux pour s'oposer aux entreprises de Rome, ne croyoit pas que rien pût troubler sa grandeur. Mais le sceau de Dieu n'y étoit pas; & cette puissance, ouvrage de l'injustice, se dissipa comme toutes les fortunes de cette espece. Montfort, désespéré du mauvais fuccès de sa derniere entreprise, résolut de s'en venger fur Toulouse, qu'il soupconnoit d'intelligence avec Beaucaire. Rien de si noir que la trahison dont on usa envers cette malheureuse capitale. Foulques son évêque en fut le promoteur; & le général de l'églife, cet homme fi dévot, fi l'on en croit ses panegyristes, se chargea de l'exécu-Aut. Anon. tion. Le prélat abusant indignement de l'autorité que lui donpreuv.del'Hift. noit fon caractere, entre dans la ville, exhorte fon peuple à aller au-devant de Simon, pour lui demander pardon, avec promesse qu'il l'obtiendra. Ces mallicureux se laissent persuader, fortent en foule, vont à la rencontre de leur feigneur, qui, suivant qu'il en étoit convenu avec l'évêque, ordonne de les arrêter & de les charger de fers. Ceux qui se trouvoient les derniers, épouvantés de cette perfidie, prennent la fuite, & courent annoncer à leurs compatriotes le triffe fort de ceux qui les avoient précédés.

de Ling. t. 3 , p. 78.

> En même temps, Foulques, cet homme de fang & de carnage, commettoit d'horribles excès dans la ville, qu'il abandonna au pillage d'un corps de troupes qui l'avoit suivi. Ibid. pag. 79. Le peuple entre en fureur, court aux armes, & se barricade dans les rues. Simon arrive dans cette circonstance, fait mettre le feu en trois endroits différents, & ordonne à ses troupes de passer au fil de l'épée tout ce qui se présentera sous

leurs mains. Les Toulousains réduits au désespoir, se défendent avec toute l'intrépidité dont un peuple en fureur est capable, repouffent les foldats de Montfort avec grande perte, éteignent l'incendie, & forcent le cruel général d'abandonner son entreprise, pour se retirer d'abord dans la cathédrale, enfuite dans le château Narbonnois. Alors il se fait amener ceux de Toulouse, qu'il détenoit prisonniers, & leur déclare qu'il leur fera trancher la tête, s'ils n'engagent leurs concitoyens à lui rendre la ville. Cette menace produifit une nouvelle négociation, où ce peuple infortuné fut encore la victime de la perfidie de son évêque.

Itid. p. 80;

Le traître, toujours de concert avec l'usurpateur, courut dans toutes les rues, accompagné de l'abbé de faint Sernin, publiant que le comte de Montfort, mortifié de ce qui venoit d'arriver, consentoit de rendre la liberté aux prisonniers, de restituer tout ce qu'on avoit enlevé dans le pillage, enfin de vivre déformais en bonne amitié avec les habitants de sa chere capitale. On n'y mettoit que la condition de remettre leurs armes & leurs tours. C'étoit un privilege des bourgeois de Toulouse & d'Avignon, d'avoir des tours dans leurs maifons. Les deux prélats portant la diffimulation auffi loin qu'elle peut aller, ne craignirent point de se faire cautions de ces promesses, si le peuple prenoit le parti de la soumission. Une triste expérience auroit dû lui aprendre, que son évêque ne cherchoit qu'à le tromper; mais l'envie de fauver ceux de ses freres, qui gémissoient dans l'obscurité d'une infame prison, lui fit accepter la paix aux conditions qu'on hui offroit; il livra & fes armes & fes tours. Alors Simon ne ménage plus rien, fait mettre aux fers les principaux habitants, assemble son conseil, propose de mettre la ville à seu & à fang, & de la raser jusqu'aux fondements. Ce ne sut pas fans peine qu'on le détermina à se contenter pour satisfaction de trente mille marcs d'argent : fomme exorbitante dans la circonstance où les Toulousains se trouvoient, pillés, brû-

La dureté avec laquelle on leva cet impôt, les réduifit Les Toulouenfin au désespoir. Ils rapelerent le vieux Raymond leur fains rappelancien maître, le recurent dans leur ville avec mille démon- Raymond :

AN. 1219fiége de Touloufe par Monrfort : mort de ce général,

Hin. Alb. c. 26. Guill. de Pod. c. 30.

strations de joie, se fortifierent de tous côtés, & armerent puissamment pour se soustraire au joug d'un tyran. Le comte Simon, instruit de cette révolution, se hâte de conclure une treve avec le jeune prince de Toulouse, quite la Provence, & ramene son armée contre sa capitale. Il essava d'abord d'y entrer par le château Narbonnois, comme il avoit fait l'année précédente : mais il trouva des hommes plus aguerris, & des fortifications plus régulieres. Il fe vit donc réduit à l'attaquer dans les formes. Le fiege fut long & meurtrier : on y fit de part & d'autre des prodiges de valeur. Un jour que Montfort menoit les Touloufains battant jusque dans leur fossé, une pierre d'une grosseur prodigieuse, lancée par un mangonneau, l'atteignit à la tête, & le renversa presque mort fur la place. Les deux partis jeterent un grand cri, les uns de joie , les autres de douleur. On le transporta aussitôt dans la tente du cardinal légat, où il expira tant de cette bleffure, que de cinq autres coups de fleches qu'il avoit recus dans le corps.

Amauri fon fils leve le fiége.

Ainsi périt de la main d'une femme, selon quelques uns, de celle d'un nain, felon quelques autres \* le fameux Simon de Montfort, qui remplit la chrétienté du bruit de ses exploits & de ses victoires: homme incomparable s'il avoit été moins ambitieux, moins cruel, moins perfide, moins colere & moins vindicatif. Amauri, fon fils aîné, hérita de ses titres, mais non de son courage pour les soutenir. Obligé de lever le fiege de Toulouse, il alla se faire reconnoître dans ses nouveaux Etats, emportant le corps de son pere, qui fut inhumé dans le monaîtere de Hautes - Bruyeres, de l'ordre de Fontevraud.

Le jeune Raymond recouvre une partie de fes domaines.

ibid. p. 96.

Aut. Anon.

rage des croifés, releva les espérances des partisans de la maison de Toulouse. Le jeune Raymond profitant de la circonstance, partit à la tête d'un corps de troupes pour l'Agénois, & remit une partie du pays fous son obéissance. On le recut par tout avec une joie extrême, & les peuples firent

La mort du général de la croifade, en abattant le cou-

main

<sup>\*</sup> Benoift, hift. des Albigeois, l. 5, affure que ce fut une femme qui lança la pierre du mangonneau; on dit au contraire dans l'hist. gen. des Gr. Off. tom, 6, p. 75, que ce fut un nain,

main basse sur les garnisons que Montfort avoit établies chez eux. Nismes, en même temps, secouant le joug de l'usurpaouvrit les portes à la princesse Sancie, femme du jeune comte, exemple qui fut fuivi de presque tout le Rouergue & le Querci, où la plupart des villes s'empresserent à l'envi de rentrer fous la domination de leurs anciens maîtres. Le comte de Comminge ne s'oublia pas dans une conjoncture fi favorable; il fe mit en campagne, réfolu de fe faire par lui-même la justice que le concile de Latran lui avoit refusée, recouvra les armes à la main, tous les domaines qu'on lui avoit enlevés, & fit mourir Joris, que Simon avoit établi gouverneur de tout le Commingeois.

Tel étoit l'état des affaires en Languedoc, lorsque le prince Louis, vivement follicité par le pape Honoré III, y conduifit une armée de fix cents hommes d'armes, & de dix mille de, qui ferend hommes d'infanterie. On comptoit dans son armée vingt à unicition. évêques, trenfe trois comtes, & un grand nombre de barons & autres feigneurs. Il s'empara d'abord de Marmande. dont la garnison sut contrainte de se rendre à discrétion. On lui confeilloit de la faire paffer au fil de l'épée; mais il eut horreur d'une pareille inhumanité, & se contenta de la retenir prisonniere. La ville sut livrée au comte Amauri, qui sir maffacrer cinq mille habitants, tant hommes que femmes ou enfants: action barbare, qui choqua extrêmement le prince

François. Louis néanmoins ne laissa pas de s'engager au siege de Toulouse, où le jeune Raymond s'étoit enfermé avec une garnifon également nombreuse & aguerrie. La place sut at- est obigé de taquée avec beaucoup de vivacité & défendue de même. le lever. Les affiégeants faifoient depuis fix femaines des efforts incroyables, & rien n'avançoit. Le prince ne sçavoit comment fe tirer avec honeur d'une entreprise trop légérement conçue, lorsque Philippe, qui en avoit prévu le succès, suppléa à fon embaras, en lui envoyant ordre de revenir promptement à la coar. Il obéit, mais avec tant de précipitation, qu'il abandonna toutes ses machines, dont les affiégés s'emparerent. La retraite des François donna un libre cours à la valeur & à l'activité du jeune comte de Toulouse. Tout plia

·Tome II.

Louis joint Amauri devant Marman-

Guill. Armor. p. 92.

Il met le

Idem , ibid;

An. \*1219.

devant lui. On compte parmi les principales villes qu'il força, Lavaur , Puilaurens , Montauban , Castelnaudari , Mont-

Amauri, fatigué de tant de revers, incapable d'ailleurs de Amauri of foutenir la haute fortune de fon pere, députa vers le roi, fre les Erats au pour lui offrir toutes les conquêtes des croifés. Le pape se roi, qui les re-

Touloufe, fac. 3 . 1. 54.

joignit à lui & ne balança pas d'affurer le monarque de la rémission de ses pécliés, s'il vouloit unir à son domaine tous les pays que Montfort avoit enlevés aux hérétiques. Le jeune Trif. des ch. Raymond ne s'oublioit pas dans une conjoncture si critique : il écrivit « à fon très férénissime seigneur , Philippe par la grace » de Dieu, roi des François, pour lui jurer une prompte » obciffance à ses ordres. J'ai recours à vous, seigneur, lui » dit-il, comme à mon unique refuge, comme à mon fei-» gneur & à mon maître, & si je l'osois dire, comme à mon » proche parent; vous suppliant de me faire rentrer, en vue » de Dieu, dans l'unité de la fainte églife, afin qu'après avoir » été délivré de l'oprobre d'une honteuse exhérédation, je » reçoive de vous mon héritage. J'atteste Dieu & les saints. » que je m'étudierai toute ma vie à faire votre volonté & » celle des princes vos fuccesseurs ». Le roi, soit compasfion pour un prince digne par ses grandes qualités d'un meilleur fort, foit équité, foit politique, ne voulut point accepter les offres de Rome & d'Amauri : mais il ne put refuser au faint pere de convoquer à Paris une assemblée d'évêques & de seigneurs, pour y traiter des moyens de soutenir une usurparion qu'il blâmoit intérieurement, & que la crainte de l'excommunication ne lui permettoit pas d'empêcher. La fanté du monarque s'affoiblissoit de jour en jour : une

Testament de Philippe. Duch. tom. 5, P. 261.

fievre quarte acheva de confumer ses sorces: il commença alors à penser sérieusement à l'affaire de son salut, & sit un testament dont il nommoit exécuteurs frere Guérin, évêque de Senlis, Bathélemi de Roye, grand chambrier de France, & frere Aymard, tréforier du temple. On y voit un fonds confidérable destiné à l'héritier de la couronne pour la défense de l'Etat: vingt-cinq mille marcs d'argent à quarante fous le marc, pour téparer les torts qu'il pouvoit avoir faits : dix mille livres parifis à la reine Hemburge, la chere épouse :

An. 1222.

autant à fon fils Philippe, trois mille marcs d'argent au roi de Jérusalem deux mille au maître de l'hôpital de Toulouse, deux mille aux templiers d'outre-mer, cent cinquante mille cinq cents pour le sécours de la Terre-Sainte : deux mille livres parifis à fes domestiques, vingt-un mille pour les pauvres, orphelins, veuves ou lépreux. Enfin il donne à l'abbaye de faint Denis tous ses bijoux & toutes ses pierreries, qui, au raport de Guillaume de Nangis, valoient au-moins douze mille livres, fomme fuffifante alors pour fonder vingt religieux, qui devoient prier Dieu à perpétuité pour le repos de son ame.

Tout se disposoit à l'affemblée de Paris. Déja Jean de An. 1222. Brienne, roi de Jérusalem; Guillaume de Joinville, archevêque de Rheims; le cardinal Conrad, légat du pape, plufieurs archevêgues & plus de vingt prélats s'y étoient rendus conformément aux ordres du monarque. Philippe qui Rigord, p. 66. prenoit l'air au château de Pacy fur Epte voulut aussi s'y trouver: mais la fievre qui le tourmentoit depuis un an, devint continue, & l'arrêta à Mantes, où il mourut dans la cinquante-huitieme année de fon âge, & la quarante-quatrieme de son regne. Son corps fut porté à faint Denis avec · toute la pompe qui convenoit à un si grand prince. On lit qu'à ses funérailles, où se trouverent les princes ses enfants, le roi de Jérusalem, & tous les grands barons de France, il s'éleva une grande dispute entre Guillaume de Joinville & le cardinal Conrad. Celui-ci prétendoit officier comme légat du pape, celui-là comme archevêque de Rheims, qui étoit seul en possession de cette glorieuse prérogative. Les prélats François, toujours attentifs a maintenir leurs privileges contre les étrangers, s'aviferent d'un expédient qui fatisfit également les deux parsis. Il fut décidé que tous deux diroient chacun une messe dans le même temps, sur le même ton, à deux autels voifins, & que les évêques, le clergé & les moines, dont la multitude étoit inombrable, leur répondroient comme à un seul officiant, ce qui sut exécuté au grand étonnement de toute l'affemblée, surprise d'une pareille nouveauté.

Ibid , p. 67.

Son portrait Ainsi mourut Philippe II, que sa naissance long - temps & son eloge.

ÀN. 1223.

défirée fit furnommer Dieu-donné, & à qui ses conquêtes, ausii rapides que brillantes, mériterent le glorieux nom d'Augutte. C'est de tous les rois de la troisieme race celui qui a le plus étendu le domaine royal. La Normandie, l'Anjou, le Maine, la Touraine, le Berri, le Poitou fubjugués : la Picardie, l'Artois, l'Auvergne, & plufieurs autres comtés réunis à la couronne : l'Angleterre & l'Empire humiliés à la célebre journée de Bouvines : la puiffance des Anglois presque anéantie en - deçà de la mer : l'orgueuil des vassaux rebelles abattu : tout annonce un conquérant qui rendit les grands plus dociles, les peuples plus foumis, & le trône plus respectable. On nous le représente comme un prince brave. grand capitaine, laborieux, actif, bien fait de sa personne, beau de visage, sans autre irrégularité que deux petites taies fur l'un des yeux. Ses actions prouvent qu'il eut du-moins autant de mérite que de bonheur : fage politique qui possédoit eminemment l'art d'employer à proposles caresses ou les menaces, les récompenses ou les châtiments: heureux dans fes entreprifes, parce qu'il sçavoit les concerter avec prudence, & les exécuter avec célérité: magnifique dans les occasions d'éclat, pour soutenir l'honeur de la royauté : économe dans fon domestique, pour ne point surcharger ses peuples: exact à rendre la justice à ses sujets, qui l'aimoient comme leur pere : zélé pour la gloire de la religion, dont il fut toujours le défenseur le plus ardent.

Ses difauts.

On lui reproche un caractere plus enclin à la févérité qu'à la miféricorde; un tempérament colere, que la moindre rédifiance faifoit entrer en fune. Mais ce feroit le traiter avec trop de rigueur, si pour ne s'être pas possédé peu-être trois ou quatre fois, on hui restivoit les Justes louanges qu'il mérite, & par ses exploits & par ses grandes qualites. On l'accuse encore de n'avoir pas été tout-à-fait exempt de blâme du côte de la chasteré. Son divorce avec lsemburge, son mariage avec la princesse de Méranie, un fils naturel, nommé Pierre Charlot, qu'il eut d'une personne inconnue, tout s'emble confirmer cette odieuse impuration. Si cependant cette trossième alliance avec Agnès de Méranie doit être regardée comne un crime, il paroit qu'on pouroit absolument le faire reme un crime, il paroit qu'on pouroit absolument le faire retomber sur les prélats qui prononcerent la fentence de séparation. Quant au prince, fruit d'un amour illégitime, c'est une de ces taches malheureusement trop ordinaires à la mémoire des héros: elle n'empêcha pas du-moins de lui attribuer des miracles après sa mort. On dit qu'à son tombeau les boiteux furent redresses: & la clarté de la lumiere rendue aux Aug. apud. aveugles.

An. 1223.

Duch. t. 5 , p.

Ibid.

On raconte de lui un autre merveille dans le même goût, arrivée à Sienne, & confirmée par le témoignage de deux célebres cardinaux. Un chevalier Siennois, nommé Jacques, désespéré des médecins, & malade à toute extrémité, sut une belle nuit transporté en esprit dans la place publique. Là il vit passer une multitude innombrable de cavaliers, & après eux un vénérable vieillard, qui avoit une grande barbe, un visage long & un peu enluminé. Il tenoit par la main un chevalier de bonne mine, revêtu d'un manteau blanc fur une tunique blanche. Quel est votre hôte, dit le vieux inconnu au malade? Seigneur, répond celui-ci, c'est Thomas, prêtre cardinal de fainte Sabine. Dites-lui, reprend le vieillard, qu'il aille demain trouver le pape, pour le prier d'abfoudre l'ame de Philippe, roi de France. Qui êtes-vous, seigneur, demande le moribond? Je suis Denis le martyr, & celui que vous voyez à mes côtés, est Philippe, roi des François, que je conduis à la vallée de Josaphat. Mais, objecte le Siennois, le pape & les cardinaux ne voudront pas m'en croire fur ma parole. Allez toujours, replique le faint : voici votre lettre de crédit : vous deviez mourir cette nuit, & vous voilà guéri. Le bon militaire s'éveille à ces mots, ne ressent plus en effet aucun mal, va se jeter aux pieds du pape, & lui expose fort au long son aventure. Aussi-tôt le pontife distribue de grandes aumônes aux pauvres, ordonne des jeunes par toute la ville, fait célébrer grand nombre de messes. & chante lui-même avec beaucoup de respect & de dévotion toutes les formules qui regardent l'absolution. Ces petites historiettes qui feroient rire aujourd'hui, étoient alors débitées très férieusement, & crues de la meilleure foi du monde.

Philippe fut le premier de nos rois, qui entretint des ar- Ribauds.

Origine des

mées fur pied, même en temps de paix : ce qui le mit en état de se faire toujours craindre de ses voisins, & respecter par fes fujets. La France lui doit encore le peu de perfection qu'avoit alors l'art militaire. Le foin qu'il prit toujours de s'attacher par ses bienfaits quantité de bons ingénieurs, contri-

bua plus que toute autre chose à la rapidité de ses exploits & de ses conquêtes. On parle sous son regne d'une espece de Du Carre, foldats, apelés Ribauds, qui semblent avoir beaucoup de an mor Ribal- raport avec ce qu'on apele aujourd'hui enfants perdus. C'étoit, si l'on en croit Rigord, des déterminés qu'on mettoit à la tête des affauts, & dont on se servoit habituellement, foit dans les escalades, foit dans d'autres semblables actions de hardiesse & de vigueur. Le libertinage outré auquel ils s'abandonnoient, a rendu par la fuite leur nom infâme en France: on le donna depuis indifféremment, & aux jeunes débauchés qui fréquentoient les mauvais lieux, & aux femmes ou filles qui n'avoient pas honte de se prostituer.

Fonctions de lcur roi.

Les Ribauds avoient un chef qui portoit le titre de roi, fuivant l'usage qui s'étoit introduit alors de donner cette augufle qualité à ceux qui avoient quelque commandement sur les autres. Ainfi l'on disoit fort sérieusement, le roi des Merciers, Traité de La le roi des Mégissiers, le roi des Jongleurs, le roi des Ménétriers.

Pol. t. 1, P. Celui des Ribauds n'avoit point bouche en cour, mais seulesiat. Ree, ment fix denrées de pain , & devoit être monté par l'écurie. Le Phil. an. 1317. devoir de sa charge étoit de se tenir toujours hors de la porte, pour écarter ceux qui n'avoient pas droit d'y entrer S'il se commettoit quelque crime dans l'host ou chevauchée du roi , c'é-

2 , tit. t.

toit lui qui en faifoit informer, qui jugeoit, qui décernoit la Sum. Rural. n. peine convenable. L'or & l'argent de la ceinture au malfaiteur étoient pour le prevôt; le cheval, le harnois & tous autres hofils pour les maréchaux, les draps & les habits pour le roi des Ribauds, qui en faisoit l'exécution. Ce monarque théatral connoiffoit de tous les jeux de dés, de brelans, & autres qui se jouoient pendant le voyage de la cour : il levoit In Regell, deux fous par semaine sur tous les logis des bourdeaulx & des Chart. fignat. femmes bourdelieres; & chaque femme adultere lui devoit 117. an. 1380, cinq fous, fous peine de faisse de sa selle. Le nom de cet offi-

cier fut suprimé sous le regne de Charles VI: mais l'office de-

meura; & ce qu'on apeloit le roi des Ribauds, fut nommé grand prevôt de l'hôtel, charge qui subsiste encore de nos AN. 1223. fours.

L. XI, epift,

Le regne des héros fut toujours celui des sciences & des sciences & des arts: Philippe les favorifa plus qu'aucun de fes prédéceffeurs. arts. Universi-On voit par une lettre du pape Innocent III, que ce prince té de Paris. avoit formé le dessein d'un hôtel des invalides, pour servir de retraite aux foldats & aux officiers hors d'état de faire le fervice. Rome lui promettoit de l'exempter de la jurisdiction de l'évêque; mais l'exécution de ce noble dessein étoit réfervée à Louis XIV, le plus illustre de ses descendants. Alors fleurissoit dans Paris cette célebre académie, mere de toutes les universités par l'ancienneté de sa fondation, dépositaire de tout genre de sçavoir par l'universalité de ses connoissances, l'oracle enfin des pontifes & des conciles même par la supériorité de ses lumières. L'estime où elle étoit, dit Abréré chron. un illustre moderne, lui a fait chercher une origine fabu- de l'Histoire de leufe. Elle ne doit point fon établiffement à Charlemagne : 6.16 ce fut fous la fin du regne de Louis le jeune, qu'elle prit naiffance : Pierre Lombard peut être regardé comme son fondateur. Ses premiers flatuts furent dreffes fous Philippe-Auguste: le nom d'universué ne lui fut donné que sous faint Louis. On y enfeignoit dans le douzieme fiecle, non-feulement le droit canon & civil, mais la philosophie, la médecine & la théologie. Jamais, dit Rigord, les écoles d'Athènes & de Thebes ne furent plus fréquentées. On y accouroit de toute part ; attiré moins encore par l'aménité du lieu & 50. l'abondance de toutes choses, que par la multitude des privileges dont elle jouissoit, ainsi que ses écoliers, par la générofité peut-être indiferete de nos rois. Les plus remarquables de ces prérogatives étoient de députer aux conciles, de ne contribuer à aucune charge de l'Etat, & d'avoir ses caufes commifes devant le prévot de Paris, qui se glorifioit du titre de conservateur des privileges royaux de l'universué. Le recteur donnoit les pouvoirs aux prédicateurs, interdisoit des rois, t. », tout fermon, quand il croyoit avoir fujet de mécontentement, fignoit tous les traités & autres actes publics. Cette étonnante grandeur acquise à la faveur destroubles, alla tou-

Rigord , p.

Laur. Ord.

iours en diminuant depuis l'invasion des Anglois, jusqu'au regne de Louis XII; & tant de droits peu fondés cefferent enfin, lorfque nos rois curent repris toute leur autorité.

Mœurs de ce temps; fète des fous.

On trouve une efquisse des mœurs de ce siecle dans les opolitions qu'éprouva Eudes de Sully, lorsqu'il entreprit d'abolir une cérémonie auffi ridicule qu'impie : cérémonie cependant tolérée jusqu'alors, non seulement dans l'église de Paris, mais encore dans plufieurs autres cathédrales du royaume; c'est ce qu'on apeloit dans la capitale la fète des fous; & ailleurs, la fête des innocents. Elle se célébroit à Paris le jour

de la Circoncision; dans quelques endroits, le jour de l'Epiphanie; en quelques autres, le jour des Innocents. Les prêtres & les clercs s'affembloient, élifoient un pape, un archevêque ou un évêque, le conduisoient en grande pompe à l'églife où ils entroient en danfant, mafqués, & revêtus d'habits de femmes, d'animaux ou de boufons, chantoient des chanfons infames, faifoient un bufet de l'autel, fur lequel ils mangeoient & buvoient pendant la célébration des faints mysteres, y jouoient au dés, brûloient au-lieu d'encens le cuir de leurs vieilles fandales, couroient, fautoient dans le lieu faint, avec toutes les postures indécentes dont les bateleurs scavent amuser la populace. Le pieux Eudes, touché d'un abus fi horrible, rendit une ordonnance, par laquelle il défend de folennifer cette fête, fous peine d'excomunication. On peut croire qu'en conféquence, cet usage fut sufpendu pour quelque temps: mais il est constant qu'il ne fut pas éteint, & qu'il duroit encore deux cent quarante ans après.

Fétes des

Cette fête scandaleuse nous rapele le souvenir d'une autre, qui ne lui cede point en extravagance. On la nommoit la fite des ânes. Voici comme elle se célébroit à Beauvais. On choifissoit une jeune fille, la plus belle de la ville : on la faifoit monter fur un âne richement enharnaché : on lui met-Idem, ibid. toit entre les bras un joli enfant. Dans cet état, suivie de

Alinorum.

perb. Festum l'évêque & du clergé, elle marchoit en procession de la cathédrale à l'églife paroiffiale de faint Etienne, entroit dans le fanctuaire, alloit se placer près de l'autel, du côté de l'évangile, & auffi-tôt la messe commençoit. L'Introu , le Ky-

rye, le Gloria, le Credo, tout ce que le chœur chante, étoit terminé par ce joli refrain, Hinham, Hinham. La profe, moitié latine, moitié françoise, expliquoit les belles qualités de l'animal. Chaque strophe finissoit par cette douce invitation:

Hez, Sire asne, car chantez, Belle bouche rechignez, Vous aurez du foin affez, Et de l'avoine à plantez.

On l'exhortoit enfin, en faisant une dévote génuslexion. à oublier fon ancienne nouriture, pour répéter sans cesse Amen, Amen. Le prêtre, au-lieu d'Ite Miffa est, chantoit trois fois, Hinham, Hinham, Hinham; & le peuple répondoit trois fois: Hinham, Hinham, Hinham. Ce n'est qu'avec peine qu'on raporte de pareilles abfurdités : mais le dessein de cet ouvrage ne permet pas de rien omettre de ce qui a trait aux mœurs.

Jeudes ichecs

On voit un statut du même Eudes de Sully, qui défend aux clercs, non-feulement de jouer aux échecs, mais même difendu, fon d'en avoir dans leurs maifons: peut-être parce qu'en apliquant trop, ils épuisent l'attention; peut-être aussi parce que c'étoit Odo Ep. Par, pour eux une occasion de perdre le nécessaire, ou du-moins in Procep. siun fuperflu, qui dans les principes de la religion ne doit être que pour les pauvres. On ne peut en effet lui prêter d'autre motif, quand on confidere que de tous les jeux où l'esprit feul a part, c'est le plus honête de sa nature, le plus combiné, le plus fçavant, & par conféquent le plus digne d'un

homme qui aime à penfer & à réfléchir. Quelques auteurs ont cru qu'il faloit remonter jusqu'au siege de Troie pour en trouver l'origine. La princesse Anne Comnene, dans son alexiade, en attribue l'invention aux Assyriens: les Persans & les Chinois conviennent qu'ils le tiennent des Indiens. Les circonstances qui l'ont fait naître, méritent quelque at- Alex, L 2. 2. tention.

Il y avoit dans les Indes, au commencement du cinquiè- Mém. de l'/. me fiecle, un jeune prince très puissant, mais d'une fierté cad. des B. I. que rien n'égaloit. On essaya envain de lui représenter que l'amour des sujets est toute la force & toute la puissance du

Tome II.

fouverain: ces fages remontrances ne servirent qu'à faire périr leurs auteurs dans les tourments. Un Brahmine ou philofophe, pour lui inculquer cette vérité, fans toutefois s'expofer au même péril, imagina le jeu des échecs \*, où le roi, quoique la plus importante de toutes les pieces, est impuissant pour attaquer & même pour se défendre contre ses ennemis, sans le secours de ses sujets & de ses soldats. Le monarque étoit né avec beaucoup d'esprit : il se fit luimême l'aplication de cette leçon utile, changea de conduite, & par-là prévint les malheurs qui le menaçoient. La reconnoissance lui fit laisser au Brahmine le choix de la récompenfe. Celui-ci demanda autant de grains de bled qu'en pouroit produire le nombre des cases de l'échiquier, en doublant toujours depuis la premiere jufqu'à la foixante quatrieme : ce qui lui fut accordé fur le-champ & fans examen. Mais il fe trouva, calcul fait, que tous les tréfors & les vastes Etats du prince ne suffiroient point pour remplir l'engagement qu'il venoit de contracter \*\*. Alors notre philosophe saisit cette occasion pour lui représenter combien il importe aux rois de fe tenir en garde contre ceux qui les entourent, & combien ils doivent craindre que l'on n'abuse de leurs meilleures intentions. Bientôt l'histoire en fut répandue dans les pays les plus reculés, & ce noble jeu passa des Indes dans toutes les parties du monde.

Ordre de la foi de Jéfus-Christ. Le regne de Philippe II, illuftre d'ailleurs par tant de grands événements, ne fut pas moins célebre par la fondation de plusieurs ordres religieux & militaires. Celui de la foi de Jéjus-Chrift, fut inditué dans la province de Narbonne, en aparence pour exterminer les ennemis de l'églife & leurs fauteurs; dans la réalité pour maintenir la mailon de Montfort dans ses usurpations sur les comtes de Toulouse, de Foix & de Comminge. Il eur pour premier chef, frere Pierre Savaric, qui se qualifioit humble & pauvre maitre de la milice de la foi. Les nouveaux clievaliers se dévouoient à détruitre les hérétiques, comme les Templiers à combattre les Sara-

Hift. du Lang. t. 3, p. 31. & preuv. p. 268.

Ou le jeu du roi; Schak en Persan, Schek en Arabe, significat roi ou feigneur.

De-là échec 6 mat, du Perfan Schakmat, le roi est pris.

\* On a évalue la somme de ces grains de bled à 1358 villes, dont chacune contiendroit 1014 greniers, dans chacun desquels il y auroit 174762 messures, & cans chaque messure 32768 grains. Mêm. de l'Acad. blod. p. 264.

An. 1223.

fins: ce font les propres termes d'Honoré III, dans la lettre qui permet cet établissement. Mais ce brillant édifice s'écroula avec la puissance d'Amauri, qui lui servoit de fondement. On n'en voit plus depuis aucun vestige. Quelques uns prétendent qu'il fut réuni à l'ordre des freres de la milice de des ordr. relig. faint Jacques, qui lui-même ne fubfista que trente ans. Cette derniere société aprouvée par Grégoire IX, pour la désense de la foi & de la paix, se vit bientôt réduite à un si petit nombre de sujets, que le grand maître & ceux qui restoient avec lui, prirent le parti de faire profession & de s'incorporer dans l'abbaye de Feuillans, ordre de Citeaux dans le

Héliot. Hift.

An 1131.

Touloufain. Il y avoit quelques années que le pape Honoré III avoit Etablissement aprouvé l'institut des freres prêcheurs, nommés en France de l'ordre des Jacobins, à cause de leur premiere maison de Paris, apelés cheurs. ailleurs Dominicains, du nom de leur fondateur. C'étoit Vincent, spec, Dominique de Guíman, gentilhomme Espagnol, d'une Hist. L 30, c. grande érudition pour ce temps-là, & d'une fainteté plus grande encore. Le premier état de ces religieux missionnaires fut celui de chanoines réguliers; leur premiere regle, celle de faint Augustin; leur premiere fin, d'aller prêcher par toutle monde; leur derniere, de devenir mendiants. Une nuit que leur faint instituteur prioit avoit beaucoup de dévotion, il vit, dit fon légendaire, le fils de Dieu fe lever plein de colere contre les pécheurs, tenant trois lances à la main pour les exterminer. La fainte Vierge, touchée de compaf- Vita S. Dom. fion pour tant de malheureux, fe jete à fes pieds, & follicite vivement leur pardon. l'ai, dit-elle, un serviteur zélé, que vous enverrez pour les instruire, & je lui affocierai un autre ministrefidele (François d'Affise) pour l'aider dans cette pieuse entreprise. Le Sauveur demanda de les voir, les vit, & s'apaifa. Dominique parut d'abord fouhaiter qu'on n'employat d'autres armes contre les erreurs, que l'exempled'une vie apostolique: ses disciples, pour de bonnes raisons sans doute, n'ont pas fait difficulté de se charger de l'office d'inquisiteurs par-tout où ce redoutable tribunal fut établi. Cet ordre célebre a donné à l'églife des papes & des cardinaux fans nombre, des archevêques, des évêques, & ce qui est plus, de grands hommes & de grands faints.

\_\_\_\_ Ax. 1223. An 1108. Ordres des Trinitaires.

Février.

Dix-huit ans auparavant, le pape Innocent avoit confirmé l'ordre de la Trinité pour la rédemption des captifs. Cette pieuse société, confacrée uniquement à la délivrance des chrétiens qui gémissent dans les fers des infideles, eut pour fondateur un Provençal, nommé Jean de Matha, & un faint hermite, apelé Félix de Valois. La regle porte que les freres réserveront la troisieme partie de tous leurs biens pour racheter ceux qui ont eu le malheur d'être pris par les ennemis de la religion: que toutes leurs églifes feront Baillet, 8 dédiées à la Trinité: qu'en chaque maison ils ne seront que trois clercs & trois laigues outre le ministre: qu'ils seront vêtus de blanc, & porteront fur leurs liabits une marque distincrive; qu'ils ne monteront point à cheval, mais seulement sur des ânes. C'est ce qui les fit apeler pendant quelque temps les freres aux anes. Cerfroi, qui leur fut donné par Marguerite contesse de Bourgogne, est le chef-lieu de l'ordre. Le nom de Mathurins leur vient d'une ancienne églife dédiée à faint Mathurin, que le chapitre de Paris voulut bien leur céder dans la ville. Cette congrégation, dit Albéric, est recommandable à tous égards, mais elle a grande matiere de

Hofoitaliers Montpellier.

des ordres mon. 1. 2, ch. 30 & fuir.

fe diffiper dans les voyages. Ce fut auffi dans le même temps que frere Gui ou maitre du S. Eforit de Gui, dont l'origine est inconnue, fonda l'ordre des Hospitaliers du Saint-Esprit de Montpellier, pour le soulagement Hillot. Hift. des malades & des pauvres. Cette nouvelle communauté n'étoit d'abord composée que de laïques: le pape ordonna qu'on y recevroit un certain nombre de clercs. Les premiers qui ne faifoient que des vœux fimples, s'érigerent infenfiblement en chevaliers militaires : ils furent entiérement fuprimés par le pape Pie II \*. Les autres firent profession folennelle de religion, embrafferent la regle de faint Augufiin, par l'ordre d'Eugene IV, & se qualifierent depuis chanoines réguliers. Innocent III, qui avoit confirmé cette charitable fociété \*\*, apela fon fondateur à Rome, & lui donna l'ancien hôpital de fainte Marie en Saxe, qu'il unit à celui de Montpellier, pour être gouverné par un feul & même

<sup>\* 1450.</sup> \*\* 1198,

A ...

grand-maître. Honoré III changea ce réglement, qui fut rétabli par Grégoire X. Paul V rendit le généralat au commandeur de Montpellier, fous la dépendance néammoins de celui de Rome : mais Urbain VIII l'exempta de toute fubordination. L'ordre étoit presque anéanti en France. Un arrêt du conseil de 1708 ordonne qu'il sera rétabli par le commandeur général, grand-maître régulier, que le roi nommera incessamment. Ce sur Melchior, cardinal de Polignac, que Louis XV chargea de cette importante sonction.





## LOUIS VIII, surnommé le Lion. HILIPPE-AUGUSTE, foit qu'il crût le trône fuffi-

AN. 1223. Louis eft conronné à Rheims.

famment affermi dans fa maifon, foit qu'il fût jaloux de fon fils, n'avoit pas jugé à propos de le faire couronner de son vivant. Louis étoit âgé de trente-fix ans, lorfqu'il fuccéda au roi fon pere : ses libéralités, sa réputation, les troupes qu'il avoit sur pied, tout contribua à le faire reconnoître sans aucune contradiction. L'historien de son regne observe qu'en lui le fang de Charlemagne remonta for le trône François . Gella Lud, parce qu'il étoit fils d'Habelle de Hainaut, qui descendoit en VIII. Duch t. ligne directe d'Ermengarde, fille aînée de Charles, duc de Lorraine. Ce qui mérite explication, dit un autre écrivain Gesta Phi- du même secle : Cet illustre sang couloit effectivement dans les veines de la reine Isabelle; mais il n'est pas vrai qu'il fût exclus

5 , p. 284. lip. Aug. Ibid.p. 258.

de la couronne, puisque le roi Hugues Capet, ainsi que nous l'avons démontré ailleurs, étoit issu de cette auguste race. Le nouveau monarque fut sacré à Rheims avec la reine Blanche, fon épouse, par Guillaume de Joinville, archevêque de cette ville. On remarque que le roi d'Angleterre, Henri III, ne se trouva point à cette cérémonie, ni par lui-même, ni par procureur : il espéroit rétablir le mauvais état de ses affaires fous un regne naissant : il se trompa, & se vit encore enlever plufieurs villes, que le feu roi avoit respectées.

Son entrée triomphante dans Paris.

Rien . si l'on en croit un auteur du temps , n'égale les réjouissances qui suivirent le couronnement du nouveau roi. Paris fur-tout fignala dans cette occasion fon amour inviolable pour ses princes. Ce n'étoient par-tout que cris d'alégresse, Gella Lud. que tables somptueusement servies, que fontaines de vin qui couloient en abondance à la grande fatisfaction du pau-

Carm. ibid. p. 291, 292.

vre & de l'indigent. Toute la ville fortit au-devant du monarque; le peuple, revêtu d'habits superbes qu'il avoit empruntés pour lui faire honeur ; les poètes , chantant des odes à sa louange; les musiciens, faisant retentir l'air du son de la vielle, du sistre, du tambour, du psaltérion, & de la harpe. Les philosophes mêmes déposerent pour un moment l'esprit de dispute : Aristote se tut: Platon sit silence : chacun courut joncher de fleurs les chemins par où il devoit paffer. Les riches se distinguerent en particulier par des présents dignes de ceux qui les faisoient, & de celui qui les recevoit. C'étoient de magnifiques tapis, des habits de pourpre richement brodés, des pierres précieuses, & quantité de vases d'or artistement cisclés.

Il y avoit quelques années que Louis avoit été armé chevalier par le roi sou pere. Cette cérémonie, dit Guillaume la chevalerie. le Breton, se sit à Compiegne le jour de la Pentecôte, avec An. 1209. une pompe dont on n'avoit pas encore vu d'exemple. La p. 87. chevalerie, établissement politique & militaire, ne remonte guere plus haut que le onzieme fiecle. C'étoit la plus grande dignité où l'homme de guerre pût aspirer. Les anciens ne feignent point de comparer ses engagements à ceux de l'or-dre monastique, & même du sacerdoce : ils vont plus loin Momente fur Momente fur encore : ils semblent vouloir la mettre de niveau avec la pré- l'anc. cheval. lature. C'est que sa premiere obligation étoit de défendre la P-23. religion, l'Etat & la fociété contre tous leurs ennemis. Il ne fera pas inutile de mettre sous les yeux du lecteur l'éducation qui préparoit les jeunes gens à un si grand honeur, la maniere dont il se conféroit, la considération qu'il donnoit. les punitions enfin dont étoient menacés ceux d'entre les chevaliers, qui manquoient à leur devoir.

On ne parvenoit point à l'ordre de chevalerie fans de longues épreuves, & qu'on ne fut noble de pere & de mere : qui préparoit à cet honeur ; il faloit au - moins trois générations. L'âge de vingt & un ans celle des paétoit celui auquel on pouvoit y être admis. Mais cette regle, ges & des édit le scavant Académicien qui nous fournit ces remarques, ldem, ilid. ne fut pas toujours constamment observée. La naissance don- p. 20noit à nos princes du fang, & à tous les fouverains, des privileges qui marquoient leur supériorité; & les autres aspi-

Origine de

rauts, que leur mérite, suivant l'expression de Brantôme, avoit rendus vieux & meurs en cela, l'obtinrent avant le terme prescrit par les anciennes loix. Des qu'un jeune gentilhomme avoit atteint l'âge de fept ans, on le retiroit des mains des femmes, pour le mettre auprès de quelque haut baron, ou de quelque illustre chevalier, qui avoit un état de maison & des offices femblables à ceux de la cour d'un fouverain \*. La premiere place qu'on lui donnoit à remplir, étoit celle de page, damoifeau, ou varlet \*\*, nom qui n'avoit alors rien de deshonorant. Villehardouin, en parlant du jeune Alexis, héririer de l'empire d'Orient, ne le nomme que le varlet de Constantinople, parce qu'il n'étoit pas encore chevalier. C'est par la même raifon, que Louis, roi de Navarre; Philippe, comte de Poitou; Charles, comte de la Marche, fils de En 1313. France, & d'autres princes du fang, font qualifiés varlets,

Fondions. des pages.

dans un compte de la maison de Philippe-le-Bel. Ces pages ou varlets n'avoient d'autres fonctions que de remplir les fervices ordinaires de domestiques auprès de la personne de leur maître & de leur maîtresse : ils les accompagnoient par-tout, faifoient leurs messages, les servoient à table, leur versoient à boire. Les premieres leçons qu'ils recevoient regardoient fur-tout l'amour de Dieu & des dames. C'étoient ordinairement les femmes qui se chargeoient du foin de leur aprendre en même temps leur cathéchi [me & l'art Idem, ibid. d'aimer. L'étude principale dans ces écoles de courroifie & de

p. 8 , 9.

" « Les cours & les châteaux étoient d'excellentes écoles non-sculement pour » les pages & les écuyers, mais encore pour les jeunes demoifelles. Elles y étoient » instruites de bonne heure des devoirs les plus effentiels qu'elles auroient à rem-» plir. On y perfectionnoit ees graces naives & ces fentiments tendres pour lef-» quels la nature temble les avoir formées. Elles prévenoient de civilités les che-» valiers qui arrivoient dans les châteaux, les défarmoient au retour des expédi-» tions de guerre, leur donnoient de nouveaux habits, & les servoient à table. » Deftinées à avoir pour maris ces généreux guerriers qui abordoient dans les » maifons où elles étoient élevées, elles ne pouvoient manquer de se les arracher » par les prévenances, les foins & les fervices qu'elles leur prodignoient. L'affec-» tion leur inspiroit le desir d'être les premieres à laver la poussiere & le sang dont » ils étoient converts pour une gloire qui leur apartenoit à elles-mêmes », Mêm. fur l'ancienne chevalerie, page 10. Voyez cet excellent ouvrage, aussi distingué par les graces du file, que par la projondeur de l'éradition.

\* Les autres domeffiques, d'un ordre très inférieur, étoient diftingués par le

nom de gros varlets, mais souvent aussi consondus par les mêmes dénominations de Pages, de Garçons & de Varlets. Islem, ibid. p. 7.

politesse,

politesse, étoit de se former sur le modele des chevaliers, aux graces extérieures, si nécessaires dans le commerce du monde, & dont le monde peut seul donner des leçons. Les jeux mêmes, qui faisoient partie de l'amusement de ces jeunes éleves, contribuoient encore à leur instruction. L'inclination si naturelle à cet âge d'imiter tout ce qu'il voit, le portoit à lancer, à l'exemple de leurs maîtres, la pierre ou le dard, à défendre un passage que d'autres essayoient de forcer, enfin à se disputer comme eux la prise de quelque place imaginaire ou réelle.

Le jeune gentilhomme, forti hors de page, ce qui arrivoit Emplois des d'ordinaire à l'âge de quatorze ans, étoit présenté à l'autel Ecuyers.

Idem , ibid:

par fon pere & fa mere, qui chacun un cierge à la main alloient à l'offrande. Le prêtre célébrant prenoit de dessus l'autel une épée, fur laquelle il faifoit plufieurs bénédictions, p. 10. & l'attachoit au côté du candidat, qui dès ce moment commençoit à la porter. Alors il étoit admis au rang des écuyers. qu'on divifoit en plufieurs classes disférentes, selon les différents emplois auxquels ils étoient apliqués. Les plus distingués étoient l'écuyer du corps, l'écuyer de la chambre, l'écuyer tranchant, & l'écuyer de l'écurie. Celui-ci., chargé du foin des chevaux, les dreffoit à tous les ufages de la guerre, & avoit fous lui d'autres écuyers plus jeunes, auxquels il faifoit faire l'aprentissage de cet exercice : celui-là, toujours debout dans le repas & dans les festins, étoit occupé à couper les viandes avec la propreté, l'adresse & l'élégance convenables, & à les faire distribuer aux nobles convives dont il étoit environné. L'écuyer de la chambre, ou chambellan, avoit inspection sur la vaisselle d'or & d'argent destinée au fervice de la table : l'écuyer du corps, ataché plus particuliérement à la personne du maître, l'accompagnoit presque par-tout, portoit sa baniere à l'armée, crioit le cri d'armes du même feigneur, & faifoit les honeurs de sa maison dans les cérémonies d'éclat. D'autres écuyers veilloient à la panneterie & à l'échansonnerie, avoient soin de préparer les tables, de donner à laver avant & après le repas, de disposer tout ce qui étoit nécessaire pour les divertissements qui fuivoient les festins, de servir ensuite les épices ou dragées Tome II.

& confitures, le clairet, le piment, le vin cuit, l'hypocras, & les autres boiffons qu'on apeloit le vin du coucher . enfin de conduire les étrangers dans les chambres qui leur étoient destinées, & qu'ils avoient eux-mêmes préparées.

La fonction des écuyers étoit encore d'habiller & de deshabiller leur maître; de l'aider quand il montoit à cheval. en lui tenant l'étrier; de porter les différentes pieces de fon

17,18,19.

armure, ses brassards, ses gantelets, son heaume, son écu, p. 14, 15, 16, fon pennon, fa lance, fon épée, enfin de l'armer avec toutes les précautions nécessaires pour la sûreté de sa personne : ce qui demandoit beaucoup d'adresse & d'habileté \*\*. Lorsqu'un chevalier, monté sur ses grands chevaux, en venoit aux mains, l'écuyer rangé derriere lui, demeuroit en quelque forte fimple spectateur du combat, toujours attentif néanmoins aux mouvements de son maître, pour lui fournir en cas d'accident, de nouvelles armes, parer les coups qu'on lui portoit, le relever, lui donner un cheval frais, & recevoir les prisonniers qu'il lui confioit dans la chaleur de l'action. Mais on ne passoit pas tout-d'un-coup d'un exercice paifible à ces occasions périlleuses: on devoit y être préparé de longue main par des jeux pénibles, où le corps acquéroit la fouplesse, l'agilité & la vigueur nécessaires dans les combats, par des courfes de bagues, de chevaux & de lance, par des voyages enfin dans les pays lointains, où la gloire, les armes & les dames, étoient le plus en recommandation. Tels étoient, entre beaucoup d'autres, les degrés par lesquels on montoit au temple d'honeur : c'est ainsi qu'en langage figuré nos anciens exprimoient leur respect pour la chevalerie.

Cérémonial observé à la promotion d'un chevalier.

Les cérémonies préliminaires de la création d'un cheva-

\* Le clairet étoit une liqueur faite de vin & de miel : le piment, une compofition de miel, d'épices & de vin: l'hypocras, du vin fait avec du miel & de la canelle; trois fortes de boissons à-peu-près les mêmes, & fort estimées alors, parce qu'on ne connoissoit rien de mieux.

\*\* C'étoit un art, dit le sçavant Académicien tant de fois cité & si digne de l'ètre, que celui de raffembler & d'affermir les jointures d'une cuiraffe & des autres pieces de l'armure, d'affeoir & de lacer exactement un heaume fur la tète, & de clouer & river foigneulement la visiere ou ventaille. Le fuccès & la sûreté des combattants dépendoient fouvent de l'attention qu'ils y avoient aportée. Ibid. pag. 15.

lier méritent fur-tout d'être remarquées. C'étoient des jeû-

nes aufteres, des nuits paffées en prieres dans des églifes avec un prêtre & des parrains, une attention férieuse à des fermons où l'on expliquoit les principaux articles de la morale & de la foi, un aveu fincere de toutes les fautes de fa vie dans le facrement de Pénitence, l'Eucharistie reçue avec P. 23, 24.

Idem , ibid.

la plus haute dévotion, des bains qui figuroient la pureté nécessaire dans l'état de la chevalerie, des habits blancs pris à l'imitation des Néophytes ( au-lieu de la robe brune, tout unie & fans ornements que portoientles écuyers ), nouveau symbole de cette vertu sans tache, si essenciellement requise dans l'ordre où l'on aspiroit. Le novice ainsi préparé, entroit dans une églife, l'épée paffée en écharpe à fon cou, la préfentoit au prêtre célébrant, qui la bénissoit & la lui remettoit de la même maniere. Il alloit enfuite, les mains jointes, & dans un habillement fimple, mais propre & élégant, se mettre à genoux aux pieds de celui ou de celle qui devoit l'armer. Là il juroit de n'épargner ni vie, ni biens, à défendre la religion, à faire la guerre aux infideles, à protéger les orphelins, les veuves, les indéfendus. Auffi-tôt les feigneurs les plus qualifiés, quelquefois même les dames & demoifelles du plus haut rang, le revêtoient de toutes les marques extérieures de la chevalerie. Les uns lui donnoient les éperons dorés, en commençant par la gauche; d'autres, le hautbert ou la cotte de mailles, la cuirasse, les brassards, les gantelets. Le plus communément le souverain qui faisoit la cérémonie, mettoit lui-même au candidat l'épée & le ceinturon : puis lui donnant un coup de la paume de la main sur la joue, ou trois coups du plat de son épée nue sur l'épaule ou fur le cou, ce qu'on apeloit accolade ou accolée, il prononcoit ces paroles ou d'autres semblables : De par Dieu, Notre-Dame, & monseigneur saint Denis, je te fais chevalier. Alors on lui aportoit le heaume ou casque, & l'écu ou bouclier. Un écuyer lui amenoit un cheval sur lequel il montoit, souvent sans s'aider de l'étrier; & faisant brandir sa lance & flamboyer fon épée, il caracoloit devant l'assemblée avec toute l'adresse dont il étoit capable: ensuite il alloit

Llij

AN. 1223.

Différentes classes de chevaliers.

fe montrer dans le même équipage au milieu d'une place publique \*.

On ne distinguoit d'abord que deux classes de chevaliers : les bannerets & les bacheliers. Ce ne fut que fous François I. qu'il en parut un troisseme ordre composé de magistrats & de gens de lettres, qu'on apela chevaliers ès loix ou lettrés. Ce grand prince, par cette distinction accordée aux hommes célebres dans les sciences, vouloit faire comprendre à la noblesse qu'elle devoit réserver une partie de son estime à des qualités qui concourent avec les talents militaires, au bonheur comme à la gloire d'un Etat. Cette création néanmoins, quoiqu'infiniment fage dans fon principe, produisit un effet contraire à celui qu'il s'étoit proposé. Les chevaliers créés pour les fervices militaires, oublierent que suivant les anciens préceptes de leur institution, ils ne devoient pas moins s'apliquer à l'étude des loix qu'aux exercices de la guerre ; puisqu'ils étoient également destinés à servir le roi dans ses armées, dans ses cours de justice, & dans ses confeils. Bientôt ils ne connurent plus d'autre gloire, que celle qui s'acquiert par les armes. Ces fiers paladins, par une jalousie bizarre que la seule ignorance pouvoit inspirer, aimerent mieux laisser décheoir la chevalerie, que d'en partager l'honeur avec les gens de robe. Les nouveaux chevaliers furent regardés avec mépris. De-là peut-être ce préjugé contre les Légifles, qui depuis quatre fiecles n'est pas encore entière-

est demeurée : ce n'est pas la premiere fois qu'on a remarqué que les préjugés des corps s'y éternisent. On nommoit chevalier Banneret, titre le plus haut & le Joinville de plus relevé de la chevalerie, celui qui noble de nom & d'ardiffert, 10, p.

ment diffipé. Tous ces chevaliers ont difparu, la prévention

 On remarquera que les promotions de chevaliers ne se faisoient avec tant de pompe, que pendant la paix, à l'occasion d'un mariage, d'une naissance, on de quelque autre solennité. Celles qui se faisoient en temps de guerre, soit avant le combat, pour imprimer des sentiments élevés au-dessus de l'humanité, soit après, pour récompenser les actions éclatantes, n'offroient ni tant de faste, ni tant de formalités. Pour lors le roi ou le général se contentoit de donner l'accolade, en disant à haute voix : Au nom de Dieu, de faint Michel & de faint Georges, je te fais chevalier!

F. 102.

Du Cange .

194

mes, c'est-à-dire, de quatre quartiers ou lignes, se trouvoit affez riche & affez puiffant pour lever & entretenir à fes dépens cinquante hommes d'armes. C'étoit alors une dépense très considérable, parce que chaque homme d'armes avoit, outre ses valets, deux cavaliers pour le servir, armés, l'un d'une arbalête, l'autre d'un arc & d'une hache. On apeloit Bachelier ou bas Chevalier, celui qui n'avoit ni affez de bien, ni affez de vaffaux pour fournir à l'État un pareil nombre d'hommes. Le privilege des Bannerets confiftoit à porter une banniere quarrée au haut de leur lance, au-lieu que celle des Bacheliers étoit prolongée en deux cornettes ou pointes, telles que les banderoles qu'on voit dans les cérémonies de l'églife. Un gentilhomme qui aspiroit à l'honeur d'être Banneret, prenoit l'occasion d'un tournoi, plus souvent d'une bataille, pour présenter son pennon roulé, au roi ou au chef de l'armée. L'un ou l'autre le dévelopoir, en coupoit la queue, le rendoit quarré, puis le remettoit entre les mains du chevalier, en lui disant : Veez cy votre banniere, Dieu vous en laisse votre preu faire. On se servoit du terme de relever banniere, lorsqu'on obtenoit cet honeur a titre d'une terre banniere, ou possédée depuis long-temps par des bannerets : on disoit entrer en banniere, lorsqu'on parvenoit à cette dignité à cause d'une ou de plusieurs terres, qui fournissoient un P. 295nombre fuffifant de vaffaux pour la maintenir.

Idem, ibid.

Une autre distinction des bannerets étoit d'avoir le cry d'armes. & de pouvoir prétendre aux qualités de comtes, de barons, de marquis, de ducs. Le cry d'armes étoit une clameur belliqueuse, prononcée au commencement ou au fort du combat, par un chef ou par tous les foldats enfemble, fuivant les rencontres, & conçue le plus souvent en forme d'invocation, quelquefois en maniere de devifes tirées de quelque action généreuse, d'autres fois en termes qui expri- differt. 2. moient la dignité ou le blason des armes de la famille. Tels font ces cris si fameux dans notre Histoire : Dieu le veut : Diex aie, Dame diex aie, Domine Deus adjuva : Paffavane li melior, ou Paffavant la Thibaut : Chastillon au noble Duc : Flandre au Lyon. Tous les gentilshommes n'avoient pas le droit du cry d'armes : c'étoit une prérogative réservée aux

Idem , ibid.

Idem , differt.

= feuls chefs ou commandants de troupes : de forte qu'il y avoit dans un camp autant de cris que de bannieres. Celui du roi, quand il commandoit en personne, ou du général, lorsque le monarque étoit absent, devenoit le cri de toute l'armée, qui le prononçoit à l'instant de la mêlée avec vigueur & avec alégresse, pour marquer tout éloignement de frayeur & de crainte. Celui des particuliers n'étoit que pour atirer du fecours, lorfqu'ils fe trouvoient en péril, pour animer leurs troupes à défendre courageusement l'honeur de leur banniere, ou pour leur fervir de figne de ralliement dans l'occation. Le cry d'armes, comme le nom & les pleines armes, n'apartenoient qu'à l'aîné de la famille : les cadets ne pouvoient le prendre, qu'en foustrayant ou ajoutant quelque chose aux paroles qui le composoient. On en voit des exemples jusque dans la maison royale de France, dont le cri étoit Montjoie faint Denys. Les princes de cette auguste famille. pour marquer leur extraction illustre, eurent toujours grand foin de conserver le mot de Monijoie. De-la le Monijoie Anjou pour la branche royale de ce nom; le Monijoie au noble Duc, ou Montjoie faint Andrieu pour la premiere & la seconde race de Bourgogne issue de nos rois ; de-là enfin le Montjoie au blanc épervier pour les comtes d'Artois, autres princes du sang. Il seroit infini de détailler les avantages de la chevalerie:

Prérogati-

ves des che- nous nous contenterons d'indiquer les principaux. On diffinguoit les chevaliers dans les discours & dans les actes ou autres écrits, par les titres de Dom, Sire, Meffire, Monsei-Mimoire fur gneur. Il n'y avoit que leurs femmes qui se fissent apeler Panc. cheval. Madame. Jeanne d'Artois, princesse du sang, veuve le jour p. 68, 69, 73, 74, 200, 204. de ses noces de Simon de Thouars, comte de Dreux, ne prit jamais d'autre titre dans toutes les chartes qu'elle figna, que celui de Mademoifelle; parce que le comte son mari n'étoit encore qu'écuyer, quand malheureusement il fut tué dans un tournoi, fix heures après leur mariage. Cétoient les feuls qui mangeassent à la table du roi; honeur que n'avoient point ses fils, ses freres, ses neveux, qu'ils n'eussent reçu toutes leurs armes, c'est-à-dire, qu'ils n'eussent été armés chevaliers. Eux feuls avoient droit de porter la lance, le

haubert, la double cotte de mailles, la cotte d'armes, l'or, le vair, l'hermine, le petit gris, le velours, l'écarlate; de se faire représenter avec l'armure complete dans l'empreinte d'un sceau qui leur devenoit propre & particulier; enfin d'arborer la girouette sur les maisons qu'ils occupoient ou possédoient. Cette girouette, dit le Laboureur, étoit en pointe, comme les pennons, pour les simples chevaliers, & quarrée comme les bannieres pour les chevaliers bannerets. En général tout chevalier, conformément à l'ancien privilege des foldats Romains, étoit exempt de payer les droits de vente des denrées & des autres marchandises achetées pour son usage particulier, & même de toute espece de péage. Son armure & son équipage le faisoient reconnoître de loin: à fon aproche toutes les barrieres, tous les châteaux, tous les palais s'ouvroient pour lui faire honeur. Quelquefois même ces égards pour la chevalerie furent portés jusqu'aux plus scandaleux excès. Une dame qui reçoit chez elle un chevalier, ne veut point s'endormir qu'elle ne lui envoie une de

\* Sienne.

Appelle un foun \* pucelle; La plus courtoife & la plus belle; A confoil \*\* li dit, bel amie, Allez tôt , ne vous conuit mie , Avec ce chevalier gétir. Si le fervez, s'il est mestiers.

fes filles pour lui faire compagnie.

\*\* A l'orcille

Telles étoient les mœurs d'alors. Ce qui prouve que ces fiecles si vantés pour l'honêteté & la délicatesse des procédés observoient affez mal les loix que prescrit la décence. Cet amour honête dont on fait de si beaux portraits, étoit si peu connu, que nos romanciers & nos poetes, dans l'éloge des seigneurs qui faisoient le mieux les honeurs de leur maifon, leur prêtent la même complaifance pour leurs hôtes que celle des peuples qui habitent le long du Nil, fuivant les relations des voyageurs. On ne peut lire fans scandale le récit des tournois faits à faint Denys fous Charles VI, pour la fon, Hijl. Nachevalerie du roi de Navarre & de son frere. Ni la sainteré

Bit

M. de Bufturelle , vol. 3.

du lieu, ni la présence du monarque, si l'on en croit un de Hilloire de nos historiens, ne purent arrêter la licence, le désordre & S. Denis , ch. le libertinage. Chacun, dit-il , chercha à fatisfaire ses passions ; VII. p. 370 . & c'est tout dire , qu'il y eut des maris qui pâtirent de la mauvaise conduite de leurs femmes , & qu'il y eut aussi des filles qui perdirent le foin de leur honeur. Ce même esprit de débauche grofsiere regne dans la plupart des poësies de nos anciens auteurs François: on y voit des leçons d'amour les plus diffolues, terminées par tout ce que la religion nous peut offrir de plus édifiant & de plus facré. Après cela qu'on ofe nous vanter le fiecle de l'ignorance & de la barbarie !

Châtiments de ceux qui manquoient à leur devoir.

p. 82, 83.

Mais si les nobles prérogatives attachées à la profession de la chevalerie ont de quoi fraper par leur éclat, la flétriffure ignominieuse qu'on faisoit subir à ceux qui la deshonoroient par quelque lâcheté, offre quelque choie de si terrible, qu'on ne peut en foutenir l'idée sans frémir d'horreur. C'étoit une espece de dégradation, où l'on remarque plufieurs traits de ressemblance avec celle des ministres de l'é-Mimoire fur glife. Le chevalier condamné à cette infamie étoit d'abord L'anc. cheval. conduit sur un échafaud, où l'on brisoit & souloit aux pieds fous ses yeux toutes ses armes, & les différentes pieces de l'armure dont il avoit avili la noblesse. En même temps son écu, dont on avoit effacé le blason, suspendu à la queue d'une cavalle \* renversé la pointe en haut, étoit ignominieufement traîné dans la boue. Des rois, hérauts & poursuivants d'armes exécuteurs de cette justice, proféroient contre le coupable les injures atroces qu'il s'étoit attirées. Des prêtres, après avoir récité les vigiles des morts, prononcoient sur la tête toutes les malédictions du psaume CVIII. Trois fois on demandoit le nom du criminel : trois fois on le nommoit; & toujours le héraut disoit que ce n'étoit pas le nom de celui qui étoit devant ses yeux, puisqu'il ne voyoit

<sup>\*</sup> La cavalle étoit alors une monture dérogeante, affectée aux roturiers & aux chevaliers dégradés. A celui tems, dit un de nos Romanciers, un chevalier ne pouvoit avoir plus grand blafme que de monter sus jument. Ne on ne pouvoit un chevalier plus deshonorer que de le faire chevaucher une jument pour le blafme, & tenoit-on depuis que c'efloit chevalier recreu & de nulle valeur, ne ja plus chevalier qui aimast son honneur, ne joutoit avec lui, ne frappoit d'épée non plus que un fol tondu. Roman de Perceforeft

en lui qu'un traître déloyal & foi mentie. Auffi-tôt il lui jetoit fur la tête un bassin d'eau chaude, comme pour esfacer le facré caractere conféré par l'accolade. Alors on le tiroit en bas de l'échafaud par une corde passée sous ses bras : on le mettoit fur une civiere, couvert d'un drap mortuaire, & dans cet état affreux, on le portoit à l'églife, où l'on récitoit fur lui les mêmes prieres que fur les morts. Des fautes légeres, deslionorantes cependant, excluoient un chevalier de la table de ses confreres. S'il osoit s'y présenter, chacun

d'eux étoit en droit de venir trancher la nappe devant lui. Tel étoit l'état de la chevalerie, tels ses engagements, ses demandent la restitution des privileges, ses châtiments, lorsque Louis VIII parvint à la Provinces couronne. Il étoit à peine monté sur le trône, que les am-confiquées baffadeurs du roi d'Angleterre vinrent lui demander la restitution de la Normandie, & des autres provinces confisquées fur Jean-fans-Terre. Ils n'eurent d'autre réponfe, finon que le roi étoit prêt à justifier la validité de cette confiscation dans l'affemblée des pairs, feuls juges naturels dans ces fortes d'affaires. Ainfi les envoyés se retirerent sans avoir rien fait; & comme la treve de quatre ans n'avoit plus guere à durer, le monarque François réfolut de reprendre les armes & de marcher en Poitou, dès qu'elle seroit expirée. Le pape, (c'étoit Honoré III) instruit de cette résolution, sit envain

tous ses efforts pour la lui faire changer : ses lettres mêlées de tendresse & de hauteur, ne produisirent aucun esset : Louis répondit d'une maniere honête, mais digne de la maiesté royale. Les souverains commençoient à connoître

Les Anglois

toute l'étendue de leurs droits. La suspension d'armes expiroit aux sêtes de Pâques. Ce An. 1224. temps arrivé, Louis, après s'être affuré de l'empereur Frédé- Louis marric II, du vicomte de Thouars, celui de tous les feigneurs de che contre la Loire qui pouvoit le plus traverser ses desseins, de Hugues dans le Poide Lufignan, comte de la Marche, qui peu de temps après se tou, & prend déclara ouvertement pour lui, & de quelques autres grands plusieurs plabarons d'Aquitaine, part avec une groffe armée, entre dans le Poitou, défait Savari de Mauléon, gentilhomme en réputation du général le plus habile qu'il y eût alors en Europe, viil. Duch, t. prend Niort, enfuite Saint - Jean d'Angeli, & va mettre le 5, p. 186.

Tome 11.

fiege devant la Rochelle, qui paffoit pour une place imprenable. Mais toute la réfiftance du brave Mauléon qui s'y étoit jeté avec un grand nombre de noblesse & une forte garnison, ne put la soustraire au joug des François. Ce grand capitaine indigné que la cour d'Angleterre lui eût envoyé au-lieu d'argent, des coffres remplis de pierres & de fon, ou forcé par l'importunité des habitants, qui commencoient à se dégoûter de la domination Angloise, prit le parti de capituler, & la ville fut rendue au roi après trois femaines de siege. On remarque que le jour qui précéda cette reddition, il s'étoit fait à Paris, pour la prospérité des armes Françoifes, une proceffion folennelle, où la reine Blanche, accompagnée de ses enfants & de la reine de Jérusalem, sa niece, avoit donné l'exemple à tout le monde.

Mais quelle que fût la cause d'un si grand succès, tout ce que les Anglois possédoient encore dans le Poitou, se soumit au roi. Le vicomte de Limoges, le comte de Périgord, & tous les feigneurs d'Aquitaine jufqu'à la Garonne, lui prêterent serment de fidélité. Mauléon lui même, chagrin qu'on eût si mal reconnu ses services en Angleterre, vint se jeter entre les bras du monarque. Louis reçut avec joie son

hommage, & retourna triomphant à Paris.

Efforts inuglois pour reconvrer ce perdu.

Ibid.

L'Angleterre cependant équipa pendant l'hiver une flote tiles des An- de trois cents voiles, qui partit au printemps sous les ordres de Richard, frere du monarque Anglois. Ce jeune prince, qu'ils avoient il n'avoit encore que dix-sept ans, arriva heureusement à Bordeaux, où il fut reçu aux acclamations de la noblesse & du peuple. Le titre de comte de Poitou, qu'on lui avoit donné exprès pour ranimer les restes de la faction Angloise, raffembla fous fes étendards un grand nombre de feigneurs, à la tête desquels il alla investir Saint-Machaire, qu'il prit après avoir eu quelque avantage fur Hugues de Lufignan. Liem, ibid. fon beau-pere. Mais la Réole fut l'écœuil de fes prospérités. Richard, vivement repoussé par les habitants de cette ville, tous expérimentés dans l'art militaire, averti d'ailleurs qu'il arrivoit un puissant secours, n'eut rien de plus pressé que de lever le siege, & de mettre la Dordogne entre lui & les François, Ceux-ci, défespérés de voir échaper leur proie, se

P. 287.

jeterent fur Limeuil qu'ils emporterent d'assaut, & forcerent le seigneur de Bergerac de faire hommage au roi. Tant de fucces répandirent l'épouvante parmi les ennemis, qui n'ofant rifquer le fort d'une bataille, se rembarquerent pour l'Angleterre.

Henri, c'étoit le nom du monarque Anglois, battu de tous côtés eut recours au pape, dont on dit qu'il acheta treve avec bien cher la protection. Honoré écrivit donc au roi une seconde lettre plus forte encore que la premiere, l'avertiffant :

Nouvelle

« Que les souverains pontifes étant établis de Dieu pour » combattre les péchés par toutes fortes de voies, & que la » guerre présente contre l'Angleterre en étant un fort grand, » la dignité pontificale l'obligeoit de ne rien oublier pour » en arrêter le cours ». C'étoit raisonner sur un principe également frivole & abfurde, puifqu'il tend à foumettre les rois à la correction des prêtres jusque dans les choses temporelles. Aussi toutes ces menaces n'eussent-elles fait aucune impression sur l'esprit de Louis, si trente mille marcs d'argent comptant qu'on lui offrit à propos, ne l'eussent déterminé à publ. tom. 1, 5. accorder une treve de quatre ans. Il faut croire pour son honeur, dit un moderne, que ce fut moins par avarice qu'il Histoire de Fr. y donna les mains, que parce que quelque chose de plus 1.2, p. 400.

pressé demandoit sa présence ailleurs.

Gefla Lud.

Toute la Flandre étoit en trouble par l'arrivée d'un homme An. 1225; qui se disoit le comte Baudouin, élu vingt années auparavant Louis apempereur de Constantinople. Cette aparition étonna d'autant plus, que le bruit commun étoit que ce prince avoit dre été tué par ordre du roi des Bulgares, qui l'avoit fait prisonnier. L'aventurier cependant lui ressembloit si fort, qu'on VIII. Duch. I. ne pouvoit, à le voir & à l'entendre raconter ses différentes aventures, ne pas croire que ce ne fût lui. Le peuple, le clergé, la noblesse, presque tous les Flamands témoignerent qu'ils n'en doutoient point. L'Angleterre en parut si persuadée, qu'elle lui envoya des ambailadeurs pour traiter d'une Rymer, ibid, ligue contre la France. Il n'y cut presque que la princesse p. 95. Jeanne, l'aînée des filles du vrai Baudouin, qui osât dire qu'il étoit véritablement mort. C'étoit un de ces génies impérieux, qui ne peuvent fouffrir ni égal ni supérieur : c'étoit

M m ii

pour cela, disoit-on, qu'elle ne payoit point la rancon du comte Ferrand, fon mari, prisonnier dans la tour du Louvre depuis la bataille de Bouvines. Plus on la pressoit de voir dumoins cet homme qui se disoit échapé miraculeusement des mains des Grecs, plus elle s'emportoit, menacant de le faire mourir de mille morts, s'il tomboit en son pouvoir. Cette conduite irrita tellement ses sujets, qu'elle couroit risque d'être chassée, ou même massacrée, si le roi qui la protégeoit, ne se fût mis en marche pour la soutenir. Le monarque ordonna au prétendu Baudouin de le venir

VIII. Ibid.

trouver à Pérone, où il s'étoit rendu. L'aventurier y vint; mais il joua mal fon rôle. Sommé de répondre fur des affai-Geff: Lud. res de famille, qui ne pouvoient être connues que du véritable Baudouin, il dédaigna de parler en présence de tant de monde. Ce procédé le rendit suspect : il fut chassé honteusement & traité d'imposteur. Le malheureux, abandonné peu-à-peu des Flamands, tâcha de se sauver en habit déguifé; mais il fut pris en Bourgogne, amené à la comtesse, & pendu quelques jours après. Jeanne fit courir le bruit que le fourbe, avant que de mourir, avoit avoué son imposture : bien des gens disoient au contraire, qu'au milieu des horribles tourments qu'on lui avoit fait fouffrir, il avoit constam-Math. Paris. ment foutenu qu'il étoit le vrai Baudouin. On étoit tellement prévenu que cette princesse étoit capable de tout sacrifier à la passion de régner, qu'on lui reprocha quelque temps après dans un libelle, qu'elle avoit mieux aimé faire pendre fon propre pere, que de renoncer au commande-

15 . P. 431.

Languedoc.

ment. Le calme rétabli dans la Flandre, Louis, pour satisfaire Affaires de enfin aux instantes sollicitations du pape, ne songea plus qu'à porter ses armes en Languedoc : entreprise où la religion eut peut-être plus de part que la politique. Si le monarque n'eût pas pris le change, il est probable qu'en une campagne ou deux, il eût enlevé aux Anglois le peu qui leur restoit en-

> deçà de la mer. Il ne fera pas hors de propos de reprendre les choses d'un peu plus haut.

> Le vieux Raymond étoit mort dans de grands fentiments de piété, mais toujours chargé de la haine des enthousiastes

An. 1225.

& de Rome. Ce fut envain qu'on produisit au pape divers témoins pour prouver qu'il avoit fait une fin véritablement chrétienne : jamais on ne put obtenir qu'il reçût les honeurs de la fépulture. Les Hospitaliers de saint Jean de Toulouse emporterent fon corps dans une caiffe de bois, & le déposèrent près du cimetiere de leur églife, où on le voyoit encore trois cents ans après, mais tout profané & à moitié mangé des rais. La tête cependant s'est parfaitement conservée : on la Peyr. ch. mf. montre encore de nos jours dans la maifon de ces mêmes Hospitaliers. Le crâne qui est tout entier, offre l'empreinte d'une fleur de lys, de la grandeur d'un demi-écu, fi bien formée qu'il est aisé d'y reconnoître l'ouvrage de la nature. abr. annal. c. 1, Le fils & successeur de ce prince infortuné, Raymond VII, digne héritier d'un tel pete, en avoit toutes les grandes qualités, le génie aifé, vaîte, pénérrant, l'ame noble, le cœur au-desfus des dangers, & jamais plus grand que dans l'adversité, enfin l'art précieux de tenir toujours ses voisins attachés à fes intérêts. Il n'eut pas plutôt pris les rênes du gouvernement, que les affaires d'Amauri de Montfort allerent toujours en empirant. Chaque jour étoit marqué par de

nouveaux progrès. Bientôt l'ulurpateur se vit contraint d'abandonner Carcaffonne, & tout le pays que sa maison possédoit depuis quatorze ans. Dans cette extrémité, il se rendit à Paris, où Amauricede il fit cession au roi de tous ses droits sur les domaines con- tous ses droits quis par les Croifés. L'acte portoit «qu'Amauri, seigneur » de Montfort, quittoit à son seigneur Louis, illustre roi des de Toulouse, c. » François, & à ses héritiers, à perpétuité, toutes les dona- 5, n. 43. » tions que Rome avoit faites à Simon fon pere, supposé » néanmoins que le pape accomplit toutes les demandes que » le roi lui faifoit par l'archevêque de Bourges & par les » évêques de Langres & de Chartres ». Ces demandes étoient que tous ceux qui se croiseroient avec le monarque contre les Albigeois, participaffent aux mêmes indulgences que ceux qui marchoient à la défense de la Terre-sainte: que les archevêques de Rheinis, de Bourges & de Sens euslent le Mf. Colbert. pouvoir d'excommunier tous ceux qui le traverseroient, ou ne l'aideroient point de leur personne ou de leurs biens dans

An. 1222.

Tref. des ch.

AN. 1225.

cette picuse entreprise : que la treve entre la France & l'Angleterre fût prolongée pour dix ans : que le pape fit expédier une bulle, par laquelle il déclaroit que les deux Ravmond, pere & fils, & leurs héritiers, ont été & font exclus de toutes leurs possessions, de même que leurs partisans, asfociés, ou alliés: que l'églife pendant dix ans lui payât un tribut annuel de foixante mille livres parisis, pour subvenir aux frais immenses de cette guerre : enfin que Rome lui laifsát, & à ses héritiers, la liberté d'établir leur demeure dans le pays, d'y aller & d'en revenir suivant qu'ils le jugeroient à propos. Ces articles étoient en même-temps si honteux pour les

connoit Raymond pour catholique.

rois, & si flateurs pour l'autorité pontificale, qu'on ne doutoit nullement que le pape n'y fouscrivit avec le plus grand Le pape re- empressement. C'étoit en effet reconnoître que Rome a le pouvoir de délier les sujets du serment de sidélité; qu'elle peur à son gré disposer des sceptres & des couronnes, & que les souverains lui doivent obéissance jusque dans les choses temporelles. Mais celui qui réellement éleve & renverse les empires, ne permit pas que cette négociation réufsit pourlors. Raymond effrayé de l'orage qui se formoit contre lui . n'oublia rien pour le conjurer. Il écrivit au pape une lettre très respectueuse. & promit de lui envoyer incessamment des ambassadeurs pour recevoir ses ordres. Honoré, touché de sa soumission, chargea le cardinal Conrad, légat auprès de l'empereur Frédéric, de passer à la cour de France, pour terminer promptement ce traité de réconciliation. Le prélat fidele aux ordres de fon maître, déclara dans un concile ou parlement général, affemblé à Paris sous les ordres du roi, Gala Lud, que Raymondéroit bon catholique, révoqua toutes les indul-VIII. Duch. t. gences accordées à ceux qui se croisoient contre les hérétiques du Languedoc, & finit par exhorter Louis à engager le comte de Toulouse par la crainte de ses armes, à satisfaire entiérement à l'églife. Le monarque vivement piqué, lui répondit avec dédain, que Rome pouvoit s'accorder avec MIT. Collo, n. ce prince comme elle le jugeroit à propos; qu'on prît garde feulement de lui impofer aucun fardeau nouveau ou inu-

sité; qu'au-reste il lui défendoit de lui jamais parler de cette

5 . p. 285.

affaire, dont il se tenoit entiérement déchargé.

AN. 1225. Le concile

Tout étoit favorable au comte Raymond. Il sçut profiter de la circonstance, se rendit au concile assemblé à Montpellier pour terminer sa réconciliation avec l'église, jura de de Monspelgarder la foi catholique, d'extirper l'héréfie de les Etats, de auffi fa fourestituer ou faire restituer au clergé tout ce qu'on lui avoit mission à l'éenlevé, de maintenir les eccléfiastiques dans la jouissance glife de leurs libertés & de leurs privileges, enfin de payer vingt Nurb. p. 60 6 mille marcs d'argent, foit en réparation de dommages, foit feqpour être pourvu à l'honeur d'Amauri de Montfort. Le comte de Foix, Roger-Bernard, & le jeune Trencavel, vicomte de Béziers, firent les mêmes promesses, les mirent par écrit, les scellerent de leur sceau, & les déposerent entre les mains du préfident de l'affemblée. C'étoit l'archevêque de Narbonne, ce fameux Arnaud Amauri, si connu, non Hall de Lanpar le titre de premier inquifiteur de la foi dans le Lan- gued.tom. 3 »p. guedoc, d'autres religieux de son ordre l'avoient précédé 349dans cet emploi, mais par les excès où fon zele peu éclairé l'emporta contre le malheureux Raymond VI. Cependant, foit remords de confcience, foit indignation contre les procédés également injustes & cruels du comte Simon de Montfort, foit estime réelle & véritable pour la personne du jeune

fade folennelle à Rome, pour porter au pape les actes du concile, qui, conformément à la déclaration du cardinal Conrad, avoit reçu les foumissions du comte & celles de ses confédérés. La députation, composée d'évêgues, de cheva- Rymer. Act. liers & de clercs, avoit pour chef Hugues Béroard, arche-publ. wm. 1, p. vêque d'Arles.

Raymond, il prit hautement ses intérêts; & s'il eût vécu plus long-temps, il auroit fans doute conduit cette affaire à une heureuse sin. Tous deux de concert envoyerent une ambas-

Mais déja Rome avoit changé, foit qu'il fût arrivé quelque chose qui lui eût déplu, soit qu'elle eût été prévenue Tout chanpar les intrigues de la France, foit enfin que l'envie de dif- gc, & ce prinposer d'un puissant Etat lui parût un titre suffisant pour dé- muniède nouclarer Raymond coupable. On n'admit ses ambassadeurs à veau. l'audience, que pour leur reprocher le peu de fincérité de leur maître qui, toujours l'erreur dans le cœur, n'avoit re-

la perte de Raymond & de ses confédérés.

AN. 1225.

stitué les biens de l'église, que par la crainte des armes du monarque François. On accufoit l'archevêque d'Arles de trop de partialité envers le comte: on alla même jufqu'à dire qu'il lui avoit sacrifié à vil prix les intérêts de son église. Le prélat indigné de ces discours injurieux, outré d'ailleurs qu'on ne voulut point faire justice au prince, se retira avec ses collegues d'ambassade, qui ne remporterent de ce voyage, que le déplaisir d'avoir été les témoins & les victimes de la hauteur Romaine. Le pape en même temps écrivit au Toulousain (c'est le seul nom que les enthousiastes lui avoient laissé), que ne cessant point de protéger les hérétiques, il ne devoit plus esperer d'obtenir l'absolution qu'il demandoit. Aufli-tôt il envoie légat en France, Romain, cardinal du titre de Saint-Ange, pour réfoudre de concert avec Louis

Raynald. ann. 1225 , n. 28 & feq.

coll. ampl. t. 5,

ris , an. 1226 , p. 331. ed.

p. 1066.

Ce nouveau ministre, homme adroit & ruse, muni d'un plein Chron. Tur. pouvoir de détruire, d'arracher, de planter, d'édifier, convoqua un apud Marten. concile à Bourges, où le comte Raymond parut sous le faufconduit du roi. Là ce malheureux prince demanda avec humilité d'être réconcilié à l'églife, le foumettant à l'examen de sa foi & de sa vie, conjurant le légat de se transporter luimême en Languedoc, pour y châtier à sa volonté ceux qui fe trouveroient suspects d'hérésie, promettant de restituer tout ce qu'on avoit enlevé aux églifes, offrant enfin, s'il étoit en faute, d'en faire la réparation que le concile ordonneroit. Il n'y avoit personne dans l'assemblée qui, sur de pareilles offres, ne fût prêt à lui donner fon absolution : mais c'est ce que l'inflexible légat sçut adroitement éluder. Il ordonna, en vertu d'obéiffance, à chaque archevêque de s'affembler en particulier avec les évêques de fa province, de délibérer murement sur cette affaire, & de lui en donner enfuite leurs avis par écrit : avis qu'il leur défendoit expressément de communiquer à perfonne, fous prétexte qu'il vouloit en faire part au pape & au roi, avant que de les publier. Ainfi Raymond ne gagna rien, quelques foumiffions qu'il pût faire; & bien loin d'être absous, il s'en seroit retourné plus excommunié qu'il n'étoit venu, s'il avoit été possible. Il n'obtint rien non plus pour ses affaires temporelles. Car, quoiqu'Amauti

cuoiqu'Amauri eût offert de s'en remeuve au jugement des douge As. 1126. pairs de France, & que sa proposition eût été acceptée, la chose néanmoins n'eut point de suite, parce que Raymond demandoit auparavant que le roi reçût fon hommage, pour pouvoir être regardé comme pair.

On remarquera à cette occasion, que dès-lors le nombre

des pairs de France étoit réduit à douze : réduction, dit un la réduction moderne très sçavant dans notre histoire, dont on peut pla- des pairs an cer l'époque entre l'an 1202, ou même si l'on veut, 1204 & douze. l'an 1216. Il paroît, ajoute-t-il, que des ce moment les Hijl. gin. de comtes de Toulouse tenoient le premier rang parmi les lai- Lang. tom. 9, ques, en qualité de ducs de Narbonne. Si quelques monuments postérieurs semblent atester le contraire, c'est que Raymond VII, ayant cédé fon duché de Narbonne au roi S. Louis, il n'aura pris place dans la fuite, que parmi les comtes laïques dont il devint le premier. On doit encore observer que la soumission de ce prince au jugement de ses pairs n'avoit rien qui ne fût en même temps très avantageux Bour lui, & très conforme aux usages de la monarchie. La maxime que l'églife n'a aucune autorité fur le temporel des princes étant inviolable, on devoit regarder comme nulle la disposition que le pape Innocent III & le concile de Latran avoient faite des domaines de la maifon de Toulouse en faveur de celle de Montfort. Il n'apartenoit qu'au roi & à ses pairs de juger si Raymond VI avoit réellement commis quelque action qui méritat qu'il fût dépouillé de ses Etats, lui & toute sa postérité.

Romain cependant publioit hautement que l'avis des évê- Louis s'enques avoit été de ne point recevoir la foumission simulée de gage à mar-Raymond: qu'il étoit chargé de leur part de prier le roi d'en- guedoc. treprendre en son nom l'expédition contre les Albigeois: que pour l'aider à soutenir les frais de cette guerre, tous offroient de lui payer pendant cinq ans le dixieme de leurs revenus. Alors le monarque, moins par zele pour la religion, que par l'espérance de réunir à sa couronne plusieurs belles & riches provinces, ne balança plus de s'engager dans une entreprise aussi injuste dans son principe, que dangereuse dans ses suites. L'ambition lui ferma les yeux sur ce Tome II.

An. 1226.

Pod. Duch. t.

5 . p. 687.

qu'il devoit à un prince, l'un des premiers pairs du royaume, fon proche parent, le plus fidele peut - être & le plus foumis de ses vassaux, qui n'avoit enfin d'autre crime que de ne pas exterminer affez promptement quelques hérétiques qui pouvoient rester dans ses Etars. Il oublia tout ce que le roi Philippe-Auguste lui avoit prédit de funeste, si jamais il fe déterminoit à cette guerre. «Les gens d'églife, disoit ce » prince, engageront mon fils à se croiser contre les hérétiques » Albigeois, il ruinera sa santé à cette expédition ; il y mour-» ra , & par-là le royaume demeurera entre les mains d'une » femme & d'un enfant ». L'événement justifia la fagesse de cette prédiction. Louis crut avoir pourvu à tout, en déclarant devant les évêques, qui lui donnerent acte de sa protestation, qu'il ne prétendoit point s'obliger à demeurer dans l'Albigeois jusqu'à ce que tout fût entièrement soumis, mais qu'il se réservoit la liberté d'y aller & d'en revenir lorsqu'il le jugeroit à propos, fans aucun scrupule de conscience.

Tous les feigneurs François fe croifent avec lui.

Chron, Tur. apul Mart. coll, ampl. t. 5.

Ce fut dans un parlement convoqué à Paris sous les ordres du roi, que cette grande affaire fut absolument décidée. Les prélats & les barons qui s'y trouverent, aprouverent unanimement le dessein du monarque; tous jurcrent de l'aider de bonne foi comme étant leur seigneur-lige. Amauri de Montfort lui fit une nouvelle cession de toutes ses prétentions sur les Etats du comte de Toulouse, & pour dédommagement il eut l'expectative de la charge de connétable, alors occupée par Mathieu de Montmorenci. Le légat en même temps excommunia Raymond, le déclara hérétique condamné, & confirma la possession de ses domaines au roi ou aux princes ses successeurs. Quelques évêques en murmurerent, & disoient hautement, qu'il n'étoit point juste de condamner qui que ce fût, & moins encore un souveverain, fans l'avoir convaincu. & fans avoir même informé des crimes dont on l'accufoit. Mais Romain les laissa murmurer, & ne s'occupa que du foin de faire publier une nouvelle croifade contre le comte. Elle fut prêchée avec tant de fuccès, que tout le monde voulut en être, les grands pour faire leur cour, le foldat pour s'enrichir, le peuple par fimplicité, & entraîné par l'exemple.

On compte parmi les principaux feigneurs qui prirent la croix des mains du légat, Philippe, comte de Boulogne & de Clermont; Pierre, comte de Bretagne; Robert, comte principaux de Dreux, les comtes de Chartres, de Saint-Paul, de Rouci croifes & de Vendôme; Mathieu de Montmorenci, connétable de chart. Albig; France; Robert de Courtenai, boutillier; Enguerrand de n. 1. Couci, le fénéchal d'Anjou, Jean de Nesle, les vicomtes de Sainte-Suzanne & de Châteaudun, Savari de Mauléon, Thomas & Robert de Couci, Gautier de Joigni, Gautier de Rinel, Henri de Sulli, Philippe de Nanteuil, Etienne de Sancere, Gui de la Roche, René d'Amiens, Robert de Poiffi, René de Montfaucon, Bouchard de Marli, & Florent de Hangest. Tel étoit le fanatisme du siecle, qu'en moins de trois mois le roi se vit à la tête d'une armée des plus florissantes. On assure qu'il y avoit soixante mille hommes d'armes, & des gens de pied à l'infini : l'histoire n'en p. 435 & feq. dit pas le nombre, parce qu'en ce temps-là on en faifoit fi peu de cas, qu'on les comptoit presque pour rien. Il sut décidé dans un second parlement tenu à Paris au mois de Mars. que le quatrieme dimanche d'après Pâques, tous les vaffaux du royaume se trouveroient à Bourges avec le nombre de 1711. apud troupes que chacun devoit fournir. Le monarque s'y rendit au temps marqué. Auffi-tôt il se mit en marche, traversa le Nivernois, arriva le jour de l'Ascension à Lyon, sit embarquer les gros bagages, les vivres & l'artillerie sur le Rhône,

& continua fa route le long de ce fleuve jusqu'à Avignon. Tout avoit tremblé dans la province au seul bruit des préparatifs de cette guerre; & plusieurs seigneurs, vassaux de de plusieurs Raymond, n'ofant attendre l'arrivée de Louis, lui avoient la province. envoyé faire leurs foumiffions: Béziers lui avoit prêté ferment de fidélité entre les mains de son évêque : le seigneur t. 3. Hist. gén. de Sauve. Pierre Bermond, neveu du comte étoit venu de Lang. preuve. de Sauve, Pierre Bermond, neveu du comte, étoit venu p. 301. lui-même à la cour, pour faire hommage-lige au roi de toutes ses possessions. Mais la terreur redoubla lorsqu'on vit cette formidable armée de croifés entrer dans les pays. Nifmes & son territoire se rendirent sans aucune résistance: Louis les réunit à la couronne, dont ils n'ont plus été féparés depuis. Les autres villes s'empresserent d'imiter cet exem-

Math. Par.

Gefla Lud. Duch. tom. 5,

Soumiffion Reg. cur. Fr. AN. 1226.

Sages précautions du comte de Touloute

ple: Puilaurens, Castres & Saint Paul fur l'Adour lui envoyérent des députés pour lui porter leurs hommages & les affurances de l'attachement le plus inviolable.

Raymond ne s'oublioit pas dans des circonstances aussi critiques. Voyant qu'il ne pouvoit fléchir ni le pape ni le roi . abandonné du roi d'Angleterre , que Rome retenoit par la crainte de ses foudres, sans aucune espérance de secours du côté de l'Aragon, que la France avoit scu mettre dans ses

Math. Par. an. 1226.

Trif. des ch. intérêts, il prit toutes les précautions que la prudence peut fuggérer dans une occasion si périlleuse. Il fortifia ses places, y fit transporter ce qu'il avoit à la campagne de vin, de ble & de fourages, ordonna de labourer les prés, de boucher les puits, d'abattre les tours & les moulins; & secouru de ses voisins, il assembla un assez grand nombre de troupes, finon pour donner bataille aux ennemis, du-moins pour les harceler dans leurs marches, & pour enlever leurs convois. Sages précautions qui contribuerent plus qu'autre chose à faire échouer l'entreprise des croisés.

Siège d'A-François.

Guill, de 687 , apud Duch. t. 5.

Louis cependant étoit aux portes d'Avignon, disputant vignon par les avec les habitants fur le paffage à travers leur ville. Le monarque le demandoit pour lui & pour toute son armée: les Avignonois le refusoient à l'armée, & ne l'accordoient qu'au Pod. c. 35. P. monarque, pourvu qu'il fût peu accompagné. Il y a toute aparence que de part & d'autre on ne cherchoit qu'à se tromper. Le dessein du roi étoit de surprendre la place, celui des bourgeois étoit d'arrêter le roi. Ce prince après avoir tenté inutilement la voie de la négociation, leur envoya dire que s'ils ne lui ouvroient leurs portes, il les affiégeroit : ils répondire fiérement, qu'ils se défendroient. Aussi-tôt l'ordre sut

donné de les investir. On distribua les postes, on prépara les machines, & peu de jours après on commença les attaques.

Mais pour ne point choquer l'empereur, dont les rebelles se prétendoient les vassaux, les prélats & les barons de l'armée Tref. des ch. prirent la précaution de lui écrire pour lui expofer les raisons qui les avoient déterminés à cet acte d'hostilité contre les Alb. n. 20. Avignonois. Ces raifons étoient qu'ils les regardoient comme des hérétiques, des receleurs & des fauteurs d'hérétiques. Dieu qui connoît tous les plis & replis du cœur humain, disoient-ils,

fçait que nous n'avons entrepris ce siege qu'en qualité de pélerins, pour l'amour de son saint nom, & pour le soutien de la foi, auquel tout catholique est tenu, sans préjudice en tout & par-tout des droits de l'empire. On chargea les évêques de Beauvais & de Cambrai, & l'abbé de faint Denis, de porter cette lettre finguliere. On devine quel feroit le fuccès d'une pareille ambaffade dans un fiecle comme le nôtre, où, pour nous fervir des termes d'un célebre moderne, l'on sçait baiser les pieds du pape & lui lier les mains.

Le roi en même temps, de concert avec le cardinal de Divers house Saint-Ange, avoit envoyé l'archevêque de Narbonne dans mages rendus la province pour exhorter le peuple à se soumettre à son obéiffance & aux ordres de l'églife. Tel fut le fuccès de la Guill. de Pod. mission de ce prélat, que la plupart des seigneurs & des vil- ibid. p. 680. les depuis le Rhône juiqu'aux environs de Toulouse, reconnurent le monarque pour leur seigneur & leur maître. Carcaffonne lui envoya les clefs avec une copie du ferment par lequel elle promettoit de lui ouvrir ses portes à la première Franc. ibid. réquifition. Les habitants d'Albi lui donnerent les mêmes témoignages de leur fidélité : Louis les prit fous fa prote-Etion, & leur envoya leur évêque pour recevoir leurs foumissions. Divers princes & seigneurs vinrent aussi le trouver, ben. n. 2275. foit pour l'aider dans cette fameuse expédition, soit pour lui faire hommage lige de tous leurs domaines. On met dunombre des premiers, Raymond Bérenger, comte de Provence & de Forcalquier, qui lui jura de le secourir, lui & les siens. de tout son pouvoir, sauf son honeur & le respect qu'il devoit à l'empereur : les autres étoient Gui de Tournon, Rostaing de Sabran . Raymond-Gaucelin de Lunel, Héraclede Montlaur, Bernard VI, comte de Comminge, & Roger-Ber- Franc. ibul. nard, comte de Foix. Ce dernier néanmoins ne put obtenir la paix qu'il demandoit, & fut obligé de le retirer fansavoir rien conclu. Le roi détacha enfuite plufieurs corps de troupes pour aller prendre possession en son nom de toutes les places qui s'étoient données à lui, entr'autres, de Saint-Gilles, Marseille, Beaucaire, Narbonne, Termes, Carcas-

fonne, Arles, Tarafcon, Orange. Tant d'avantages ne consoloient point le monarque du ged'Avignon.

Mff. de Cot.

Ib. n. 2663.

Reg. cut.

Phil. Mont. p. 175 & Jeg.

an. 1226.

peu de progrès de ses armes devant Avignon. La place attaquée avec furie, se défendoit de même; & le siege, au bout de trois mois, n'étoit guere plus avancé que le pre-Math. Par. mier jour. Les Croifés , dit un historien de ce temps , manquoient de munitions, tant, parce que venant de fort loin. elles arrivoient fouvent fort tard, en petite quantité, que parce que beaucoup de ces convois étoient enlevés fur les chemins par les troupes du comte de Toulouse. La disette & les châleurs avoient engendré dans le camp des maladies contagieuses, qui faisoient périr bien du monde. L'infection caufée par les cadavres des hommes & des chevaux qu'on n'avoit pas enterrés, augmenta le mal. Il se forma dans ces corps de groffes mouches noires qui défoloient ce qu'il y avoit de gens en fanté, se méloient parmi les aliments : & portoient une mort certaine. Le roi & le légat, ajoute-t-il, impatients de mettre fin à une expédition si suneste, résolurent enfin de donner l'affaut. Déja une grande partie de l'armée étoit fur le pont, lorsque malheureusement il croula, Près de trois mille hommes tomberent dans le Rhône & presque tous furent submergés. Alors les afliégés firent une vigoureuse sortie, surprirent les François à table, leur tuèrent deux mille hommes: & pour les éloigner davantage,

p. 358.

éleverent un retranchement au-delà du fossé. Mais, dit un Langued 1, 3, savant moderne, il y a tout lieu de douter de la plupart de ces circonstances, qu'on ne trouve que dans cet auteur étranger, trop ennemi de la France pour être cru sur ce qui peut intéresser sa gloire.

Cause de sa longueur.

La vraie cause de la longueur de ce siege sut l'intelligence que plusieurs des principaux de l'armée entretenoient avec les affiégés. Auffi a-t-on écrit que ce fut-là que se formerent ces projets de désobéissance, qu'on vit éclater bientôt après. Quelques-uns d'entr'eux, foit ennui de la fatigue, foit jaloufic de la puissance où cette conquête éleveroit Louis, foit compassion pour un prince qu'ils voyoient attaqué sans aucune cause légitime, soit enfin quelqu'autre mécontentement personnel, fignerent, dit-on, une lique par laquelle ils fe promettoient fidélité contre qui que ce fût, fans en excepter le roi même. Les plus confidérables étoient Pierre de

An. 1226,

Dreux, dit Mauclerc, comte ou duc de Bretagne, & Thibaud IV, comte de Champagne, qui fut ensuite roi de Navarre. Tous deux étoient proches parents du roi ; le premier, issu de Robert I, comte de Dreux, un des enfants de Louis le Gros; le second, descendu d'une sœur de Philippe-Auguste, qui lui assura le comté de Champagne, que les silles du frere aîné de son pere lui disputoient. Pierre étoit un prince Fil. de La Ch. avide de grandeurs, qui, par inquiétude, autant que par Luis, t. 1, p. ambition , ne fortoit jamais d'une révolte qu'en jetant les 46 6 47. femences d'une autre; artificieux, s'il en fut jamais; toujours également prêt à donner sa parole, & à y manquer; aurette, infatigable au travail, & n'ayant pas moins d'expérience à la guerre que de valeur. Thibaud, que ses procédés firent toujours hair, & que nulle digniténe put faire confidérer, n'avoit d'autre mérite que le talent de la poésie, ce qui l'a fait furnommer le faiseur de chansons : il en composa même pour la reine de très tendres, qu'il eut la folie de publier : homme capable de tous les crimes, fi l'on encroit les bruits qui coururentalors, ou du-moins d'une conduite bien malheureuse. puisqu'il a pu y donner occasion. Il commença de se faire connoître des le siege de la Rochelle, où il ne voulut s'engager de demeurer jusqu'à la fin, que sur la déclaration du roi, que c'étoit volontairement. Mais ce qui arriva au fiege d'Avignon, caractérise encore mieux cet esprit indocile & féditieux. Non content d'avoir lassé la patience de Louis par un commerce continuel avec les affiégés, il lui vint dire au bout de quarante jours, que ne lui devant pas davantage de scrvice, il vouloit se retirer. L'orgueilleux prince partit en

fon côté. Rien néanmoins ne décourageoit Louis, ni la révolte des Les Avignogrands de son armée , ni l'opiniatre résistance des Avigno-nois se rennois, ni les chaleurs excessives d'un climat brûlant. Il pressa si vivement ses attaques, que les affiégés, réduits aux dernieres extrémités, offrirent enfin de se rendre à composition. Le vainqueur ne les y reçut qu'à condition que les Gefta La fosses seroient comblés, leurs murailles démolies, leurs hô- PILL apua. Duch. 1. 5, p. tels abattus. C'étoient de vastes édifices habités par la no-288.

effet, malgré les menaces du monarque, & menaçant de

blesse, si bien fermés, ornés de tant de tourelles, qu'ils sembloient plutôt des forteresses que des maifons. On en comptost jufquà trois cents dans Avignon. Deux cents habitants demeurerent pour étages de l'obéiffance que la ville promit à l'Eglife, & Ray mond fe retira pour attendre un temps plus

09.1226.

Math. Par. favorable. Cette conquête couta cher à la France, fi l'on en croit Marhieu Paris, qui affure qu'il y périt plus de vingtdeux mille hommes. Mais noshiftoriens, plus à portée d'être inftruits de toutes les circonftances de ce fiege, ne font monter le nombre des morts qu'à deux mille, parmi lesquels on Langued 1. 3, compte deux cents chevaliers portant bannieres. Les plus qualifiés de ceux qui furent tués, étoient Gui, comte de Saint-Paul, & l'évêque de Limoges.

P. 359. Louis.

Le roi, maître d'Avignon, entra ausli-tôt dans le Languedoc, où tout se soumit jusqu'à quatre lieues de Toulouse, avant même qu'il se présentât. La saison étoit trop avancée pour entreprendre le siege de cette place importante, l'une des plus fortes du royaume : il fut résolu de le remettre au printemps suivant. Alors le monarque ne songea plus qu'à son retour en France; mais avant que de partir, il établit gouverneur dans tout le pays nouvellement conquis. Imbert ou Humbert de Beaujeau, chevalier, auffi diffingué par sa naissance, que par sa bravoure & fon expérience dans l'art militaire. Enfuite toujours accompagné du légat, des prélats & des feigneurs qui avoient pris part à son expédition, il se rendit à Clermont en Auvergne, & de là à Montpensier, où la maladie le força de s'arrêter. Ce fut dans cette occasion, si l'on en croit Guill. de Pod. un auteur du temps, qui dit l'avoir apris d'un homme digne apud Duch. 1. de foi, que ce prince se montra véritablement chrétien. Quel que fût son mal, dont on ne marque point la nature, les médecins lui proposerent un remede que la loi de Dieu lui désendoit. On imagina pendant qu'il dormoit, de faire mettre auprès de lui une jeune demoiselle, qui, à son réveil, lui exposa le motif qui l'amenoit. Non ma fille, lui dit Louis, j'aime mieux mourir que de fauver ma vie par un péché mortel. Il apelle en même temps Archambaud de Bourbon, qui avoit conduit toute cette affaire, & lui ordonne de marier honorablement cette jeune personne.

s, c. 38, p. 038.

Sa mort.

foin de mettre ordre à ses affaires. Il commença par celle du falut: puis ayantfait venir autour de son lit tout ce qu'il y avoit d'évêques & de grands seigneurs à sa suite, il leur sit faire ferment d'obéir au jeune Louis comme à leur roi, & de partir, auffi-tôt qu'il auroit les yeux fermés, pour aller faire couronner cet enfant. On nomme, parmi ceux qui prêtèrent ce serment, les archevêques de Bourges & de Sens ; les anecd t. 1, p. évêques de Beauvais, de Novon & de Chartres; Philippe, comte de Boulogne ; Gautier d'Avêne, comte de Blois; Enguerrand de Couci; & Robert, son frere, maréchal de France; Archambaud de Bourbon, Jean de Nesle, & Etienne de Sancerre, de la maison de Champagne. C'étoit peut-être par quelque pressentiment de l'avenir, que Louis prenoit tant de précautions. Il écrivit aussi une lettre générale pour tous fes fujets, leur ordonnant de reconnoître fon fils aîné pour leur fouverain; & ne pouvant se contenter là-dessus, il le recommanda encore en particulier au connétable. Il donna tous ces ordres, malgré une douleur aiguë qui l'emporta le dimanche huitieme de Novembre, dans la quarantieme année de son âge, & la quatrieme de son regne. Il fut enterré à Saint-Denis auprès de Philippe-Auguste son pere.

C'est ainsi que les historiens Françoisracontent, & la prise d'Avignon, & la mort de Louis VIII; mais Mathieu Paris, écrivain Anglois, raporte l'une & l'autre avec des circonftances particulieres. Il dit que Thibaud, comte de Champagne, impatient de se voir si long-temps éloigné de la reine Blanche dont il étoit éperdument amoureux, alla trouver le roi pour lui demander la liberté de retourner dans ses Etats; que le monarque la lui refusa, le menaçant, s'il se retiroit, d'aller mettre tout à feu & à fang dans la Champagne; que le comte néanmoins, emporté par la violence de sa passion, demeura ferme dans la réfolution de partir ; mais que pour le faire avec plus de fûreré, il empoisonna Louis, qui mourut quelques jours après la retraite du féditieux vassal, dans l'abbaye de Montpension près d'Avignon. Le légat, ajoute-t-il, eut grand soin de cacher cette mort, & cependant pro-

Tome II.

Math. Pari

pofa des conditions de paix aux affiégés, protestant avec serment que le dessein du pape n'étoit pas de leur faire la guerre, mais de fauver leurs ames. Les Avignonois, féduits par ces feintes careffes, lui permirent, & à tous les prélats de l'armée, d'entrer dans la ville avec leur fuite, pour être les témoins de leur foi & des exercices de leur religion. Le pefide, abufant de leur fimplicité, trouva moyen de s'emparer des portes, & de se rendre maître de la place. Il la fit piller, faccager & démanteler. Alors on publia la mort du Hift. génér. roi, qui étoit arrivée un mois auparavant. Mais outre que de Lingued t. l'existence de cette abbaye de Monpension est une vraie chimere, les autres circonstances de ce récit demanderoient

3, n. 24, p. 573 , 74-

Son éloge.

un garant moins passionné contre la France & contre Rome. On a dit de Louis, qu'il fut fils d'un grand roi & pere d'un grand faint. C'est trop peu dire assurément : il fut luimême un grand prince par ses exploits & par ses vertus. La défaite du roi d'Angleterre en Anjou, pendant que Philippe-Auguste, son pere, battoit l'empereur & ses alliés à Bouvines, son expédition d'Angleterre & la conquête de ce royaume malgré les oppositions, les intrigues & les foudres de Rome, les victoires continuelles qu'il remporta durant les trois années de son regne, tout annonce qu'il scut réunir & les lauriers du conquérant, & les qualités du héros. A l'égard de la piété, s'il fût de beaucoup au-dessous de son fils, il fut du-moins fort supérieur à son pere. On loue sur-tout son amour inviolable pour la chasteté; & la circonstance de sa mort, raportée par Guillaume de Puislaurens, vaut mieux fans comparaifon que les plus belles vies, si elle est véritable. On l'a surnommé le Lion pacifique, pour exprimer qu'il joi-

P. 5881.

gnoit la modestie & l'amour de la paix à la souveraine valeur: éloge rare fans doute, mais malheureusement fort peu mérité. On ne peut s'empêcher de reconnoître dans ce prince guerrier un esprit inquiet, ambitieux, toujours prêt, pour s'agrandir, à porter la guerre chez ses voisins. Celle de Languedoc injuste dans son principe, (Raymond ne l'avoit point offense, ) étoit en même temps contraire aux faines maximes de la politique: c'étoit reconnoître que Rome peut détrôner les souverains, & disposer de leurs Etats.

· De onze enfants que Louis avoit eus de la reine Blanche de Castille, cinq étoient morts avant lui ; trois Philippes qui furent enterrés : le premier , l'aîné de tous , à Notre-Dame & ses derniede Paris ; le second, à Notre-Dame de Poissy ; le troisieme, res disposique d'autres nomment Dagobert, dans l'abbaye de Royau-tions. mont; Etienne qui mourut jeune, & une princesse que la hist. génér. de mort enleva au berceau. Il n'y en eut que fix qui lui furvé- France, t. 1, curent, Louis, Robert, Jean Alfonse, Charles, & Isabelle, P. 48 6 49. qui fonda le monastere de Longchamp, & que l'église honore du titre de Bienheureuse. Le monarque déclare par sontestament que son intention est que Louis lui succede à la cou-ronne, & soit maître de tout le pays, de la même maniere Duch ton., p. qu'il le possede lui-même au moment de cette disposition : il p. 324 & seq. n'en excepte que les terres, fiefs & domaines qu'il affigne à ses autres enfants. Il donne l'Artois au second de ses fils, l'Anjou & le Maine au troisieme, le Poitou & l'Auvergne au quatrieme : pour le cinquieme , & ceux qui pouront naître après lui . il les condamne à entrer dans la cléricature : disposition qui prouve bien la barbarie de ce siecle. C'est envain qu'on voudroit l'excuser sur la crainte de multiplier les apanages: il n'est point, comme on voudroit le croire, de ménagements avec le ciel, & la politique ne peut jamais

prescrire contre la religion. Ce n'est pas la seule réflexion que ce testament nous sour- Horribles ranisse. On y voit que les apanages ou partages des fils de vages de la lè-France étoient à la vérité réversibles à la couronne, si les hoirs manquoient, mais qu'ils n'y étoient pas réunis dès que la ligne masculine cessoit, & qu'ils passoient aux semmes. On en trouve mille exemples dans notre histoire. Nous y aprenons encore par les legs que ce prince fait à deux mille léproferies de son royaume, que la lepre, seul fruit que les chrétiens remporterent de leurs croifades, caufoit alors de grands ravages en France. On a disputé long-temps sur la nature de ce mal. Quelques-uns ont cru qu'il n'étoit pas différent de la maladie honteuse, triste suite du libertinage. Ce qui peut avoir donnélieu à cette opinion, c'est que, pour se préserver de cette peste, on a vu des médecins conseiller, & des casuistes permettre de se rendre eunuques. Mais il

O o ii

AN. 1226.

passe aujourd'hui pour constant, parmi ce que la médecine a de plus sçavant, que c'étoient deux choses très distinguées. Ceux qui se trouvoient frapés de cet horrible mal, de luimême contagieux, étoient séparés de toute société. On les enfermoit dans des lieux écartés loin de toute habitation . toujours cependant près des grands chemins : on les fuyoit avec horreur, lorsqu'on les rencontroit: on avoit même porté la précaution jusqu'à leur défendre de contracter, sans spécifier le genre de maladie dont ils étoient atteints : l'acte devenoit nul, si cette circonstance n'y étoit exprimée. Le nombre de ces lépreux augmenta enfin si considérablement, qu'il n'y eut presque ni ville, ni bourgade qui ne se vît obligée de batir un hôpital pour les retirer. On nommoit ces maisons Ladreries, parce qu'elles étoient confacrées fous l'invocation de faint Lazare, que le peuple, par corruption, apeloit faint Ladre. Les libéralités de nos rois, celles des grands, & les charités des fideles enrichirent en très peu de temps cesretraites, objets tout ensemble d'horreur & de compassion. Bientôt les Ladres, c'est le nom qu'on donnoit à ces malheureux, devinrent plus dignes d'envie que de pitié. Le désir de s'emparer de leurs richesses, les fit accuser des plus horribles crimes', entr'autres d'avoir empoisonné les puits, les fontaines & les rivieres. Philippe le Long, sur cette accusation en fit brûler plusieurs, & confisqua tous leurs biens. Laur. Ord. Nous avons une ordonnance de ce prince, par laquelle il tre climat.

1 , p. 814.

de nos nois, t. fait main-levée des faisses qu'il avoit fait faire des revenus de toutes les léproferies de son royaume. Insensiblement, soit un plus grand soin de la propreté, soit une suite de l'usage du linge, ou même tous deux enfemble, le mal diminua & s'éteignit tout-à-fait : il n'en reste plus aucun vestige dans no-

Mœurs de ce temps.

Les excès qu'on reprochoit aux lépreux deviennent une preuve complete, que la corruption de nos ancêtres égaloit ou même surpassoit celle qui excite de nos jours la colere des censeurs publics. Telle étoit sur-tout la licence parmi nos troupes, qu'au raport du moine du Vigeois, vers la fin du douzieme fiecle, on comptoit dans une de nos armées jufqu'à quinze cents concubines, dont les parures se montoient

Mimoires for l'ancien. cheval. n. 7. p.

à des fommes immenses. Le respect public, ajoute-il, ne les renfermoit point dans la classe qui leur convenoit : parées comme les plus grandes dames, on les confondoit fouvent avec ce qu'il y avoit de plus respectable. La reine ellemême y fut trompée. C'étoit autrefois la coutume de s'embraffer les uns les autres à l'églife, lorsque le prêtre célébrant prononçoit ces paroles , Pax Domini fit semper vobifcum; comme la princesse alloit à ce baiser de paix, elle em- au mot oscubrassa une personne de cette espece, croyant qu'elle étoit véritablement mariée. Informée depuis de ce que c'étoit. elle en fit ses plaintes au roi son mari. Le monarque défendit que les filles publiques portaffent le manteau, qui devint la marque à laquelle on diffingua les femmes mariées.

On crut par la fuite devoir encore ajouter quelque chose Origine du à cette fage ordonnance du prince. Nous avons deux anciens Proverbe, arrêts qui portent défenses expresses à toutes semmes amoureuses, mievant mieux filles de joie , & paillardes , de porter robe à collets renversés , que ceinture doqueues, ne ceintures dorées, boutonnieres à leurs chaperons, ne pannes de gris , ne de menu verd , sur peine de confiscation & de la France , amende, & que les huissiers qui les trouveroient, eussent à les me- 1.1,p. 783ner prisonnieres. Mais comme il est très ordinaire de faire de beaux réglements qui font fouvent mal observés, on ne tint point la main à l'exécution de ceux-ci, & tout alla comme auparavant. Les honêtes femmes s'en consolerent sur le témoignage de leur confcience & d'un bon bruit ; de-là est venu ce proverbe si connu, Bonne renommée vaut mieux que

Le peu de sévérité des loix sembloit autoriser ce libertinage qui régnoit alors. Un homme respectable à tous égards, & très digne de foi, m'a affuré qu'on lifoit dans les archives de la cathédrale de Beauvais un trait qui paroît confirmer cette remarque. Un chanoine de cette églife avoit enlevé la femme d'un Bourgeois, qui demanda justice de cet atentat. Le crime étoit notoire : le coupable convenoit du fait : tout le voifinage en déposoit : les juges , après une mûre délibération, ordonnerent que le ravisseur rendroit cette femme dans quinzaine ; ce qui fut exécuté.

ceinture dorée.

Il y avoit néanmoins en quelques endroits des peines in-

Peines de famantes décernées contre les femmes de mauvaise vie. On

cernées con-voulut anciennement, dit Pasquier, que telles bonnes dames treles semmes eussent quelque signal sur elles, pour les distinguer & reconnoître d'avec le reste des prudes, qui fut de porter une éguilette sur l'é-Rech de la paule. Coutume que j'ai vu encore se pratiquer à Toulouse. ch. 35, p. 815. D'où est dérivé entre nous ce proverbe, par lequel nous disons qu'une femme court l'éguilette, pour exprimer qu'elle prostitue Du Cange, son corps à l'abandon d'un chacun. Un autre supplice pour ces aux mots lapis, malheureuses, étoit de porter toutes nues en leur chemise, depuis natos ferre, & une paroisse jusqu'à l'autre, deux pierres liées ensemble par une chaîne, & que l'on gardoit foigneusement dans tous les tribunaux, On y joignoit, si c'étoit une femme adultere, une ficelle attachée à quelque endroit du corps de celui qui l'avoit séduite . & par laquelle cette infortunée le trainoit ignominieusement par toutes les

rues de la ville, Nos anciens condamnoient encoreà l'échelle ; l'ancien. chev.

n. 17, p. 233. \* Fauffeté, tromperie.

Riche femme qui sert De baval & de gui'e \* Et qui pour gaignier Vent fon cors & avile,

Du Cange, au mot feala.

L'échelle, autrefois la marque de la haute justice, étoit un endroit élevé par degrés en forme d'échelons, où l'on exposoit à la vue du peuple ceux qu'on vouloit noter d'infamie. Il paroît par un canon du concile de Tours, année 1216, que cette ignominie étoit presque toujours suivie de la peine du fouet. On y mettoit aussi les polygames, les parjures, & les blasphémateurs. On voit encore un monument de cette prérogative des Haut-justiciers dans ce qu'on apele à Paris l'Echelle du Temple.

On a vu l'attention de Philippe-Auguste à augmenter son domaine. Louis, suivant toujours les principes d'un pere si Trif. des ch. sage, réunit à la couronne la seigneurie de Beausort en Anjou, celle d'Aubigny en Cotentin, & le château de Dourlens. Les armes offensives & défensives , usitées sous ce règne, étoient le heaume ou casque, l'écu ou bouclier, l'épée, le haubert ou la cotte de mailles, la cuirasse, les brassards, les gantelets, les cuiffards, la lance, le javelot, le carquois, l'arc, la fleche, le dard, la hache, la faulx, le fabre, la fron-

de, le trébus ou trébutket, le pierrier, le mangonneau.

Ce fut au commencement de ce regne, que le pape Honoré III confirma par une bulle authentique l'ordre célebre des Freres Mineurs, les premiers mendiants si connus sous le nom de Cordeliers, à cause de leur ceinture de corde. Leur premiere maison fut Sainte Marie de la Portioncule , petite églife que les Bénédictins leur abandonnerent par charité: leur premier statut la renonciation à toute propriété: leurs premieres fonctions la prédication de la pénitence : leur premiere vie l'exercice continuel de la mortification & de la priere. Ils eurent pour instituteur Jean Bernardon, originaire d'Affise en Ombrie, qui fut surnommé François, parce qu'il avoit apris en peu de temps la langue françoise. C'étoit un homme simple, presque sans lettres, mais d'une austérité peu commune, qui ne respiroit que l'humanité. On pouroit lui apliquer, dit un illustre moderne, ce qu'un poète a dit de Zénon, auteur de la secte des Stoiciens: Il enseignoit à souffrir la faim & la soif, & il trouva des disciples. Bientôt en effet, il en eut de tout âge, de toute condition, & de tout fexe. Il les divifa en trois classes, l'une, de célibataires, qui prirent le nom de Freres Mineurs : l'autre , de gens mariés . qu'on nomme Freres de la Pénitence ou du tiers ordre ; la troisieme, de veuves, qui furent apelées en italien Povere Donne, pauvres femmes; en françois Claristes, du nom de fainte Claire, qui se consacra à Dieu sous la conduite du Saint. On a donné depuis à toute la fociété un nom bien fublime pour des gens qui ne vouloient d'abord que celui de Mineurs, le plus humble de tous après celui des Minimes. Voici de quelle maniere on raconte l'aventure qui en fut l'occasion. Un jour que saint François étoit abimé dans la plus profonde contemplation, il apercut tout-à-coup un Séraphin qui avoit six ailes lumineuses, entre lesquelles paroissoit 13. Vad. 1234. la figure d'un homme en croix & qui descendoit du ciel d'un ". 29. vol rapide. Il sentit en même temps, & vit à ses pieds & à

Gefta Lud. VIII. Duch. t.

5 , p. 300. Ibid , p. 287.

An. 1223. .

Vita fantli Franc. per S. Bonavent.c. 4.

Choify , hift. de l'Eglife , t. 6 , p. 301.

Abrègé chroni de l'Hyloire de Franc. p. 214.

S. Bon. c.

fes mains des marques de cloux femblables à ceux qui percerent les pieds & les mains du Sauveur, & à fon côté droit une cicatrice comme d'un coup de lance, d'où il fortoit du fang de temps en temps. Ces bleffures miraculeuses furent apelées Stigmates, & celui qui les reçut, homme Séraphi-

Une faveur si extraordinaire, les vertus de ce grand Saint.

que; nom qui a passé à tout son ordre.

ses miracles, l'amour propre peut-être de ses enfants, & la vanité qui le glisse jusque dans le cœur des dévots, ont donné naissance à ce roman si fameux des conformités de saint François avec Jésus-Christ. Car quel nom plus doux donner à un livre, où, de la meilleure foi du monde, du-moins fautil le croire pieusement, on débite des choses qui pouroient passer pour des blasphêmes, si elles ne trouvoient leur excuse dans l'enthousiasme, la superstition & l'ignorance du siecle 1. part. 5, 11, où elles ont été avancées? On y dit que ce bienheureux 13 ,75. 2. part. patriarche, figuré dans Adam, dans Jacob, dans Abraham, 10, 16, 18, prédit par les prophetes, annoncé par les Sybilles, désiré des ames justes, demandé par le Sauveur, fut établi sur tous les ouvrages du Créateur pour être la lumiere des nations, l'exemplaire de la perfection évangélique, l'arche du Dieu vivant, le temple de toutes les vertus, tant de l'ancien que du nouveau testament, l'image parfaite du Dieu fait homme, le modele de ses élus, la regle & la mesure de son amour, la grace ensin & la vérité de Dieu. La regle qu'il donne à ses disciples est le vrai livre de vie, l'espérance du salut, le gage de la gloire céleste, la moëlle de l'évangile, le chemin de la croix, l'état de perfection, la clef du paradis, le pacle de l'alliance éternelle. Les itigmates qu'il reçoit, lui affurent, dit-on, en quelque forte l'avantage fur Jésus-Christ. C'est une chose merveilleuse, sans doute, que Notre-Seigneur ait préservé pendant trois jours son corps de la pouriture du tombeau : mais que François ait conservé pendant douze ans ses stigmates sanglantes sans aucune corruption , c'est quelque chose de plus grand encore \*. Ceux de l'ordre séraphi-

p. 208.

Mirabile fuit Christum in triduo corpus suum integrum servasse: sed majus fuir in B. Francisco stigmara sua per duodecim annos (alii duos) sine putredine confervare. Ibid. c. 3. fol. 208.

que qui, dans leur chapitre générale, aprouverent ce livre trop singulier, ne se figuroient pas, dit un auteur qui écrivoit au commencement du dix-septieme siecle , qu'on dût expli- des rois de F. quer si crument les paroles, & ne faut estimer que pas un d'eux P. 150 . 151. ait cru que S. François, on ne dit point surpassat, mais égalât Jésus-Christ. C'est un reproche que ne méritent ni les Bonaventures, ni les Scots, ni tant de personnages illustres par leur fcience & leur vertu, papes, cardinaux, évêques que l'ordre a produits & produit encore tous les jours.





## LOUISIX, dit faint Louis.

AN. 1226.

ELLE est l'indocilité de l'esprit humain, telle la force de son penchant à l'indépendance, que la soumission, même la plus légitime, devient pour lui un état de gêne & de contrainte. Le moindre prétexte fusfit pour ranimer en lui les chagrins que le respect étoufoit ; & l'espérance, sinon de fecouer, du-moins d'affoiblir le joug qu'on déteffe, est prefque toujours un motif de révolte pour ceux qui ne sont pas retenus par un véritable amour du devoir. La foiblesse du prince est pour les uns une raison de tout oser : la haine du ministre aveugle les autres jusqu'à leur persuader qu'en ataquant le ferviteur, ils ne manquent point à ce qu'ils doivent au maître. Ce fut ce qui rendit la minorité de Louis IX si orageuse, qu'on peut bien dire, malgré toute la capacité de la mere & toute l'intrépidité du fils, qu'ils n'ont échapé à la tempête que par une espece de miracle. La reine Blanche ne favoit eucore rien de fon malheur :

Louis est faronné à Rheims.

crè & cou- on comprend affez ce qu'elle dut fentir à la nouvelle d'un fi trifte événement. Mais les circonstances ne lui permettoient pas de donner un libre cours à ses larmes : il n'étoit point question de s'abandonner à la douleur, il faloit agir. Le feu Trif. des ch. roi, avant que de mourir, l'avoit nommée régente en préfence de l'archevêque de Sens & des évêques de Beauvais & de Chartres, qui le déclarerent authentiquement par leurs lettres scellées de leurs sceaux. L'intrépide reine, quoiqu'étrangere, avec cinq fils encore enfants, ofa fe charger d'une fonction aussi délicate, dans un royaume où l'on regardoit

les femmes comme incapables du gouvernement. Auffi-tôt elle dépêcha par toute la France pour mander les grands de

Layette des régentes.

An. 1226.

l'Etat au facre, dont le jour fut marqué au premier dimanche de l'Avent. La plupart , loin d'obéir , s'excuserent sur différents prétextes, qui ne découvroient que trop leurs difpositions à la révolte. Les uns plus politiques, répondirent que la douleur trop récente de la mort du roi, ne leur permettoit point de prendre part à une cérémonic qui ne demandoit que de la joie : les autres plus hardis, prétendirent qu'avant le couronnement, il faloit délivrer de prison les an. 1226. vassaux de la couronne, sur-tout le comte de Flandre & le vieux comte de Boulogne: quelques-uns mêmes en vinrent jusqu'à demander qu'auparavant on leur restituât certaines terres qui leur avoient été enlevées injustement par les deux derniers rois; puisqu'on n'avoit pu, suivant les loix du royaume, les en dépouiller que par le jugement des pairs.

Math. Park

La cérémonie néanmoins ne laissa pas de se faire avec beaucoup de magnificence : on en fait monter la dépense à 150. quatre mille trois cent trente-trois livres, fomme confidérable pour ce temps-là. Louis, avant son couronnement, avoit été armé chevalier à Soissons, qualité dont les souverains mêmes se faisoient honeur. Ce fut Jacques de Bazoche, évêque de Soiffons, qui lui donna l'onction royale à Rheims, dont le fiege étoit alors vacant. On vit dans cette célebre journée les prémices de la fainteté du jeune monarque. Il n'avoit encore que douze ans commencés; mais déja il faifoit espérer de lui d'aussi grandes choses que celles qu'on admira dans la fuite. Il ne put, fans trembler, faire le ferment de n'employer sa puissance que pour la gloire de Dieu, pour la défense de l'église, & pour le bien de ses peuples. Pénétré des grandes obligations que la Providence lui imposoit, il prononça du fond du cœur ces paroles de David: Mon Dieu j'ai élevé mon ame vers vous, & c'est en vous que j'ai mis toute ma confiance! Dès qu'il fut facré, tous les feigneurs lui prêterent ferment de fidélité, aussi bien qu'à la régente

Chambre d. 3

pour le temps de son administration. On compte parmi les gens de marque qui se trouverent à cette auguste cérémonie, Jean de Brienne, roi de Jérusalem, le patriarche de cette fainte cité, le cardinal de Saint-Ange, le comte de Boulogne, Hugues IV, duc de BourJoinv. p. 15.

AN. 1226.

rai.

gogne, les comtes de Dreux, de Bar & de Blois, les trois freres de Couci, les comtesses de Flandre & de Champagne, toutes deux proches parentes de Louis, toutes deux si jaloufes de leurs prérogatives, qu'elles exciterent une contestation qui pouvoit avoir des suites, qui néanmoins ne servit qu'à divertir. L'une & l'autre prétendit représenter son fel. 182. Mff. mari absent, & en cette qualité porter l'épée devant le roi; de la bibl. du mais on les fit confentir que Philippe, comte de Boulogne, oncle du monarque, eût cet honeur, fans préjudice de leurs droits. Le comte de Champagne s'étoit aussi mis en chemin pour affitter au couronnement du jeune prince: déja fes gens lui avoient marqué des logis dans Rheims, dont il n'étoit plus lui-même qu'à deux lieues; mais son démélé avec le feu roi au siege d'Avignon, & le bruit, faux sans doute, mais facheux, qu'il avoit empoisonné son souverain, l'avoient rendu fi odieux, qu'on lui envoya ordre de se retirer. Les barons en même temps lui firent dire qu'il fe gardat de faire de nouvelles fortifications dans ses places, s'il ne vouloit voir toute la France s'armer contre lui. C'étoit alors une maniere d'agir assez ordinaire, & la menace autoit eu infailliblement son effet, si Thibaud s'y sût hazardé.

Révolte de quelques vaffaux de la cou-

lousie, suffirent pour engager le comte dans la cabale. On dit en effet que les factieux profitant de l'inclination trop connue de ce prince pour la reine, lui firent entendre qu'elle ne le traitoit ainsi, que parce qu'elle aimoit ailleurs. Deux ministres gouvernoient l'esprit de la princesse, l'un François, vieillard respectable, mais d'une sagesse austere, & dont les discours avoient plus l'air de réprimandes que d'avis, c'étoit Math. Par. le chancelier Guerin, qui, par son zele pour le petit fils, tâ-P. 474, 489. choit de reconnoître la confidération dont le pere & l'aieul l'avoient toujours honoré; l'autre Italien, prélat d'une figure aimable, & dont les manieres engageantes & polies répondoient à la bonne mine ; c'étoit Romain , cardinal du titre de Saint-Ange, & légat du pape en France. L'air galant & enjoué de l'étranger, les affiduités chez la régente, les égards qu'elle avoit pour lui, tout devenoit pour le courtifan malin & envieux une certitude qu'il aimoit cette princesse & qu'elle

Le reffentiment de cet affront . & peut-être aussi la ja-

ne le haissoit pas. Thibaud le crut, & de dépit, dit-on, se jeta dans le parti des mécontents.

Cant. all,

Mais il y a toute aparence que cette démarche fut une Chefs de la fuite des complots qu'il avoit formés de longue main avec conspiration. les comtes de Bretagne & de la Marche. On voit encore un traité par lequel ces trois princes, qui n'eurent jamais besoin de mécontentement, ni même de prétexte pour brouiller, se liguoient, dès le regne du feu roi, contre tous les hom- 169, 170. mes venus & à venir. Ils le renouvelerent dans cette circonftance critique, & s'engagerent de plus par ferment de ne déférer à aucuns ordres qui leur vinssent du roi, ou de sa part, tant qu'il seroit en si bas âge. C'étoient les trois premiers seigneurs de l'Etat, le comte de Bretagne, prince du fang ; le comte de Champagne, petit-fils d'une fille de Louis le jeune : le comte de la Marche, beau-pere de Henri, qui régnois alors fur les Anglois: ils n'eurent pas de peine à faire entrer bien des gens dans une ligue que tout sembloit devoir favorifer. Le roi d'Angleterre, qui ne cherchoit que l'occasion de reprendre la Normandie & les autres provinces que son pere avoit perdues, leur promit un puissant secours. Richard, duc de Guienne, leur offrit un renfort confidérable de Gallois. & de groffes fommes d'argent qu'il venou de recevoir fort à propos. Savari de Mauléon, ce même seigneur qu'on a vu fous le regne précédent, venir le jeter entre les bras de la France, oubliant ses serments & les insidélités que l'Angleterre lui avoit faites, ne se servit de son crédit auprès de la noblesse de Guienne & de Poitou, que pour l'obliger à faire hommage aux ennemis du fils de son bienfaiteur.

Ce seroit donner des conjectures arbitraires, au-lieu d'une Ce qu'ils dehistoire, que de prétendre pénétrer les motifs de cette con-mandoient. spiration. Les rebelles eux-mêmes n'avoient que des vues confuses, que les circonstances devoient étendre ou restreindre. Tout ce qu'on sçair, c'est qu'ils renouvelerent avec infolence leurs inflances auprès de la reine pour la restitution des terres usurpées pendant les deux derniers regnes ; restitution impossible, tant parce qu'elle excédoit le pouvoir de la régente, que parce qu'une partie de ces domaines n'étoit plus en la disposition du monarque. Cependant, comme

5 , P. 327.

- fi le refus de Blanche eût fuffi pour lui faire la guerre, les Gel. Lud. IX. factieux s'y préparerent ouvertement. Le comte de Bretagne apud Duch, t, commença par fortifier deux places, dont le feu roi lui avoit confié la garde, Bellesme dans le Perche, & Saint-James de Beuvron en Normandie. Chacun leva de son côté tout ce qu'il put rassembler de troupes : Richard enfin passa la Garonne, suivi de Savari, sit des courses dans tout le pays, & parut vouloir infulter la Rochelle. Ce fut-là comme le fignal de la révolte.

Carastere de

La régente ne s'effraya ni du nombre, ni des forces de la reine-mere, tant de princes mécontents. Elle avoit du courage, de l'argent, des troupes, un bon conseil & des amis, en petit nombre à la vérité, mais habiles, ardents & zélés. C'étoit, si l'on en croit les mémoires les plus fideles de ce temps, une princesse d'une rare beauté, qui réunissoit dans sa personne toutes les grandes qualités des reines les plus célebres, fans avoir aucun de leurs défauts; beaucoup de pénétration dans l'esprit, d'activité dans la conduite, de souplesse dans le caractere, fiere ou careffante, fuivant les circonftances; ferme dans le danger; adroite à s'en tirer; d'une piété qui a peu d'exemples, témoins ces belles paroles qu'elle disoit souvent au jeune roi, Quelque tendresse que j'aie pour vous, mon fils, j'aimerois mieux vous voir mort que souillé d'un péché mortel :

d'une vertu enfin fans autre reproche, que trop de ménagement peut-être pour Thibaud, qui ofa l'aimer & le publier hautement. Les gens graves auroient voulu qu'au-lieu d'en rire, elle en eût témoigné la plus vive indignation. Mais, De la Ch. dit un judicieux moderne, rien ne femble plus propre à la Hill. de faint justifier, puisqu'on voit tous les jours que la mauvaise conscience ouvre l'esprit pour une infinité de précautions dont

Louis, t. 1, p.

Son attendes ferviteurs auroi.

l'innocence ne s'avise point. Quoi qu'il en foit, Blanche, uniquement occupée du foin tion à gagner de conjurer l'orage, n'oublioit rien pour gagner des ferviteurs au roi son fils. Les grands seigneurs, les prélats, la noblesse, le peuple, tout se ressentit de ses bienfaits, & de ces manieres douces, affables, obligeantes, qu'elle favoit accompagner d'un discernement que les étrangers mêmes ont admiré. Philippe, comte de Boulogne, oncle du jeune mo-

AN. 1226.

narque, étoit celui de qui elle devoit attendre le plus de traverses ou de secours : elle mit tout en œuvre pour l'engager dans ses intérêts. Ce fut dans cette vue, qu'après lui avoir remis Mortain & Lislebonne que le seu roi avoit détachés de l'apanage de ce prince, elle lui céda encore l'hommage du comté de Saint-Pol, comme une dépendance de celuide Boulogne. Le malheureux Ferrand, malgré les follicitations de Rome, demeuroit toujours prisonnier dans la tour du Louvre : sa femme qui ne l'aimoit pas, feignoit sous divers prétextes de ne pouvoir payer fa rançon. On dit que leur haine venoit du jeu, où ils fe querelloient fans cesse: Fland. le comte ne pouvant se consoler de perdre toujours aux échecs , la comtesse ne pouvant se résoudre à le laisser gagner. La chose même alla si loin , que la princesse étoit sur le point de faire casser son mariage, pour épouser le comte de Bretagne, homme plus enjoué & plus spirituel. On sent tout l'intérêt qu'avoit le monarque François à traverser une alliance, qui en augmentant les domaines du plus féditieux de ses vassaux, devenoit pour lui une occasion de satisfaire en même temps fon ambition & fon inquiétude naturelle. C'est ce qui avoit déterminé sous le regne précédent, à conclure un accommodement, fuivant lequel Ferrand devoit être remis en liberté aux fêtes de Noël de cette année. La régente, pour se faire une créature du comte, crut devoir lui accorder des conditions encore plus douces. Ce prince, par le premier traité, devoit payer cinquante mille livres en deux termes, & donner pour fureté Douai, Lille & l'Ecluse ; il en fut quite pour la moitié de cette somme , & pour laisser pendant dix ans la citadelle de Douai entre les mains du jeune roi ; bienfait qui l'arracha depuis si fortement au service de la reine & de son fils, que rien ne put l'en détacher, non pas même l'occasion qu'il eut mille fois de réparer ses pertes.

Mais il n'étoit pas seulement question de négocier & de faire des alliances, il faloit agir avec vigueur. Auffile jeune Soumiffion imprévae du roi, accompagné de la reine fa mere, du cardinal légat, du contre de comte de Boulogne & du comte de Dreux que les sollicita- Champagne. tions de fon frere n'avoient pu entraîner, se mit-il aussi-tôt Gesta Lud.

P. 327.

304

en marche, & s'avança à la tête d'une puissante armée jusqu'à la quarrierre de Courcet. Ce fut là que le comte de Champagne, étonné d'une pareille diligence au milieu d'un hiver très rude, vint se jeter à ses pieds pour implorer sa clémence. Louis, autant par bonté naturelle, que par les conseils de la régente, qui connoiffoit toute l'importance d'un changement si peu attendu , lui sit un accœuil très favorable , lui Grande ch. pardonna, & le recut en ses bonnes graces. Adonc, dit la de Fr. 2. vol. grande chronique de France, le comte regardant la reine qui tant étoit belle & sage, s'écria tout ébahi de sa grande beauté : Par ma foi, madame, mon cœur & toute ma terre est à votre commandement, ne n'est rien qui vous pût plaire, si que ne fisse volontiers; & jamais, si Dieu plait, contre vous ne les voires ne n'irai! D'illec se partit tout pensif, & lui venoit souvent en remembrance le doux regard de la reine & sa belle contenance : lors si entroit en son cœur la douceur amoureuse; mais quand il lui souvenoit qu'elle étoit si haute dame & de si bonne renommée, &

de sa bonne vie & nette, si muoit sa douce pensée en grand tristesse. De si heureux commencements faisoient tout espérer de

Elle oft fui: vie de celle Bretagne &

cette premiere expédition du monarque. On marcha aussitôt du côté de la Touraine, foit pour s'opposer aux Bretons, de la Marche. foit pour aller au secours du Poitou contre le duc de Guienne. Mais les comtes de Bretagne & de la Marche, informés de ces premiers succès, ne voulurent point rendre hommage à la clémence qu'ils annonçoient. Louis, qui de son côté ne vouloit pas leur donner le temps de se reconnoître, les fit Gifta Ltd. fommer d'accepter la bataille ou le jugement des pairs. Deux 1X. Duch 1.5, fois ils promirent de l'aller trouver; deux fois ils manquèrent de parole. Le roi, pour ne rien oublier des plus exactes formalités, les fit citer pour la troisieme fois, & en même temps s'avança jufqu'à Loudun. Les rebelles alors rentrèrent en eux-mêmes, & se rendirent à Vendôme, où le monarque leur accorda des conditions beaucoup plus avantageules qu'ils ne pouvoient espérer. La prudence ne lui permettoit pas, dans l'ébranlement où le royaume se trouvoit alors, d'user de tous ses droits: c'étoit plus que vaincre, si par cette voie de douceur il eût pu rétablir une tranquilité durable dans l'Etat.

On

On fit donc un traité, par lequel on arrêta que Jean de France, qui devoit avoir les comtés d'Anjou & du Maine par le testament de Louis VIII son pere, épouseroit Iolande, Layette de Brefille du comte de Bretagne ; que , jusqu'à ce que le jeune tagne. prince eût vingt & un ans, (il n'en avoit encore que fept ou huit . ) le comte auroit la possession des villes d'Angers , de Beaugé, de Beaufort & du Mans, mais avec réferve des hommages & des régales au roi : qu'il donneroit en dot à fa fille Bellesme, Saint-James de Beuvron, Chantoceaux sur Loire, Brie-comte-Robert, & quelques autres places, dont néanmoins on lui laissoit la jouissance tant qu'il vivroit : qu'il remettroit dans peu de jours la princesse entre les mains du comte de Boulogne & du connétable de Montmorenci : enfin qu'il ne feroit aucune alliance avec le roi d'Angleterre. ni même avec le duc de Guienne. Pour le comte de la Marche, non-seulement il promit de n'avoir aucune liaison avec les ennemis de la couronne, de rendre tout ce qu'il avoit usurpé, & de réparer le tort qu'il avoit pu faire; mais il remit encore au jeune monarque tout ce qu'il avoit autrefois obtenu du feu roi, & les droits que sa femme avoit en Guienne, à cause de son premier mariage avec Jean Sans-Terre. Louis, de fon côté, pour le dédommager, lui assigna penReccuil des dant dix années une pension de dix mille cinq cents livres , Grands lui permit de choisir entre les amis de la France tels tuteurs qu'il voudroit donner à ses enfants, s'engagea de ne faire 173. ni paix , ni treve avec l'Angleterre , que de fon confentement, & conclut avec lui un double mariage, celui d'Alfonse de France avec Isabelle de la Marche, & celui de Hugues de la Marche avec Isabelle de France. Mais ni l'un ni l'autre ne s'exécuterent. Les deux comtes firent hommage. donucrent des ôtages ; & Mathieu de Montmorenci , connétable de France, jura l'observation du traité sur l'ame du roi.

Les Anglois cependant, ni les Poitevins avec Savari leur Achille, ne furent point compris dans cet accommodement, an avec l'An-Mais battus peu de temps après en Gascogne, ils paroissoient gleterre. si peu à craindre, que bien des gens étoient d'avis que Louis profitât de la circonstance, pour achever de les chasser des provinces qui leur restoient en France. Le pape en eut peur,

Tome II.

Treve d'un

& crut devoir secourir un peuple vassal du faint Siege, Ce pontife, c'étoit Grégoire IX, ( qui dans la fuite excommunia, & s'imagina déposer l'empereur Frédéric II,) écrivit au monarque François, qu'il lui défendoit de rien entreprendre contre le roi d'Angleterre, l'exhortant plutôt à rendre ce que ses peres avoient pris, à la honse, disoit-il, & contre les défenses des papes précédents. On le laissa dire : & si Louis conclut depuis une treve d'un an avec l'Angleterre, ce ne fut point pat déférence aux menaces de Rome, mais par ménagement pour les factieux, qui n'auroient point vu tranquilement ataquer un prince toujours prêt à les foutenir dans leur révolte.

Les lignés entreprennent d'enlever le roi.

Tout étant pacifié de la forte, Louis revint à Paris, où peu après la régente renouvela les anciennes alliances avec l'empereur Frédéric II & avec Henri son fils aîné, déja couronné roi des Romains: tous deux s'engagerent à ne prendre aucune liaifon avec l'Angleterre, fans la participation de la France. Ainfi Blanche fembloit n'avoir rien à craindre ni au-dedans, ni au-dehors. Mais presque dans le même temps on vit éclater une conspiration, qui prouve bien que Gesta Lud. l'esprit de révolte n'étoit pas encore éteint dans les princi-IX. Duch. 1. 5, paux de l'Etat. Le roi étoit aux environs d'Orléans avec peu Joinville p. de suite : les factieux qui n'espéroient plus rien de la force ouverte, réfolurent d'employer la furprise & de se faisir de fa personne, lorsqu'il retourneroit dans sa capitale. Toutes les mesures étoient si bien prises, que le succès paroissoit infaillible. Le monarque cependant, averti de leurs desseins, fe fauva dans Montlhéri, où il s'arrêta pour attendre du fecours. Jamais il n'eut une plus belle preuve de l'amour de ses peuples. Paris sur-tout, épouvanté du péril où il se trouvoit, fortit promptement en armes, pour l'aller dégager: les communes des environs y accoururent : la noblesse s'y rendit de toutes parts. Bientôt tout l'espace qui est entre la capitale & Montlhéry, fut couvert d'une foule incroyable de gens armés, au milieu desquels il traversa comme entre deux haies de ses gardes. Ce n'étoient qu'acclamations redoublées, & que bénédictions qui ne cesserent point jusqu'à son palais. Le clergé, les vieillards, les femmes, que sa vue con-

15.

foloit à peine de n'avoir pu le fecourir que de leurs vœux ; tous crioient à haute voix à notre Seigneur : Qu'il lui donnât bonne vie & prospérité , & le voulsit garder contre tous ses ennemis! Les rebelles, défespérés d'avoir manqué un si beau coup, se retirerent avec la honte d'avoir fait éclater inutilement leur mauvaise volonté. L'affection si vive & si tendre de la nation pour Louis, leur fit connoître que la main de Dieu étoit avec ce jeune Prince. Ils demeurerent en repos jusque vers le milieu de l'année fuivante.

Joinv. ibid.

La régente profita de ce moment de tranquilité pour se donner toute entiere à l'éducation de son fils. Un auteur du du joune roi. temps observe qu'elle n'épargna rien pour mettre auprès de lui ce qu'il y avoit de mieux dans le royaume pour la science & la vertu. Le jeune prince répondoit par sa docilité à de si tendres foins, & toujours ses progrès devançoient les leçons de ses maîtres. Il se plaisoit sur-tout à l'étude de l'histoire, qui traite chaque chose comme elle le mérite, & réduit à leur petitesse réelle ces fiers potentats, qui dans leur temps fe crovoient plus que des demi-Dieux. Ce fut-là qu'il aprit à méprifer cette réputation frivole , que l'adulation forme comme elle peut, pour faire sa cour aux princes, & qui s'anéantit avec eux dans le tombeau : ce fut-là qu'il puisa ce caractere vrai, uni, si éloigné enfin de tout faste, qu'il passe pour simplicité parmi ceux qui raportent tout aux manières de leur siecle & de leur pays. On remarque encore de Du Cange, lui, comme un éloge rare, qu'il entendoit fort bien le latin 1.5, p. 456. de l'Eglife, & qu'il se faisoit un plaisir d'expliquer les ouvrages des faints peres à ceux qui avoient l'honeur de l'aprocher. C'est qu'alors c'étoit si peu le regne des lettres, que l'on connoifsoit à peine le nom des auteurs de la belle lati-

Telles étoient les occupations de la pieuse reine dans le fein de sa famille , lorsqu'une nouvelle révolte ouvrit une Nouvelle rénouvelle carrière à fon activité. Une étrangere à la tête des voite : nouaffaires, étoit pour les rebelles un objet d'autant plus odieux, phes de la réqu'ils traitoient de hauteur insuportable ce qui n'étoit en elle gente. que fermeté & grandeur d'ame. Les murmures recommencerent; les cabales se renouvelerent : tout ce que la calom-

nité.

O q ii

nie a de plus affreux, fut employé pour déchirer la réputa-Math, Par, tion de la princesse : on ne parloit par-tout que de la renvoyer dans fon pays. Mais ce qui rendoit cette nouvelle chr. s. B. lique bien plus à craindre, c'est que le comte de Boulogne s'y laissa malheureusement entraîner. C'étoit un seigneur d'une grande confidération parmi les François: sa naissance, fes manieres honêtes, un zele aparent pour le bien public. & mille grandes qualités lui avoient attiré l'estime & la confiance de tout le monde. Fils de Philippe-Auguste, oncle du jeune roi régnant, la régence lui apartenoit de plein droit, si Louis VIII n'y eût point apelé la reine Blanche : il se flata de pouvoir l'emporter sur cette princesse : & comme toujours un crime prépare à un autre, il alla même. dit-on, jusqu'à vouloir ôter la couronne à son neveu. L'ambitieux prince néanmoins, fans se déclarer encore ouvertement, se contenta pour le moment de faire fortifier ses places . & particuliérement Calais qui n'étoit alors qu'un village, & dont il fit un port commode pour recevoir des secours d'Angleterre.

Les conjurés cependant, affemblés à Corbeil, arrêterent que le comte de Bretagne entreroit à main armée fur les terres de France; que comme le monarque ne manqueroit point de leur envoyer ses ordres pour le service, tous se rendroient auprès de lui, accompagués seulement de deux Joins, p. 16. chevaliers; qu'alors il ne seroit pas difficile aux troupes Bretonnes, beaucoup plus nombreuses que celles du roi, d'enveloper ce prince, de se faisir de sa personne, & de l'enlever. Mais le comte de Champagne qui étoit de tous les complots, felon quelques-uns par inclination, felon quelques autres par ordre de la régente, rompit encore ces mesures fi bien prifes, dit Joinville, que Louis étoit détruit & fubjugué, si n'eût été l'aide de Dieu qui jamais ne lui faillit. Quel que fut le motif du comte, soit remords du crime qu'il avoit projeté de concert avec les autres factieux, foit amour du devoir qui s'accordoit si bien en cette rencontre avec une folle passion, dont il ne pouvoit ni ne vouloit se défaire, il découvrit la trahifon au roi, & vint a fon fecours avec trois cents chevaliers. Le comte de Bretagne, surpris au moment

même qu'il crovoit surprendre, se vit obligé de soy rendre & crier mercy. Le monarque lui pardonna de nouveau, moins par bonté pour cette fois, que par nécessité, n'étant pas trop fûr de Thibaud, prêt à l'abandonner peut-être, s'il en eût ufé avec plus de févérité.

Les mécontents, outrés de l'infidélité du comte de Cham- Les fastieux pagne, qui deux fois avoit fait échouer leur entreprise, con-vinrent entr'eux de lui déclarer la guerre, & de le poursui-come de vre à outrance. Le prétexte paroiffoit des plus spécieux ; Champagne, c'étoit la trahison qu'il avoit faite au seu roi, en l'abandonnant au fiege d'Avignon, la mort précipitée du monarque dont on vouloit qu'il fût l'auteur, enfin un zele aparent pour les droits d'Alix, reine de Chypre, qu'il avoit dépouillée de la succession de son pere. Quelques-uns néammoins, plus éclairés sur leurs véritables intérêts, leur firent com- Joinv. p. 17. prendre que dans les circonstances présentes, le rétablissement de cette princesse leur seroit très peu profitable, & leur proposerent, pour perdre la régente, un moyen qui leur parut infaillible. Ce fut de lui debaucher ce feigneur, qui par fa puissance étoit son principal apui, & qui, par la fituation de ses Etats, seroit son plus dangereux ennemi, si on pouvoit le gagner. L'expédient sut généralement goûté: & la colere où ils étoient contre un perfide, céda fans aucune réfistance à la haine qui les animoit contre Blanche. La comtesse de Champagne, Agnès de Beaujeu, étoit morte: Thibaud, jeune encore, & n'ayant qu'une fille, cherchoit à fe remarier: le comte de Bretagne lui fit offrir la princesse Iolande sa fille. La proposition sut acceptée, & les articles réglés. On devoit amener la demoifelle à l'abbaye du Val-Secret, & tous les princes ligués, parents ou amis des parties, devoient s'y trouver. Déja même le comte de Champagne, avec un équipage magnifique, étoit parti de Château-Thiéri pour aller au rendez-vous, lorfque Geofroi de la Chapelle, grand pannetier de France, lui aporta de la part du roi la lettre fuivante:

Sire Thibaud de Champagne , j'ai entendu que vous avez convenance & promis prendre à femme la fille du comte Pierre de Bretagne: pourtant vous mande que si cher que avez tout quant

que amés ou royaume de France, que ne le facez pas. La raison pourquoi, vous scavez bien : je jamais n'ai trouvé pis qui mal m'ait voulu faire que lui.

Un ordre si pressant arrêta tout court le comte de Champagne, & lui fit changer de réfolution. Il envoya fur-le champ faire ses excuses au comte de Bretagne, protestant qu'il avoit des raisons de la derniere importance, qui l'obligeoient de retirer la parole qu'il lui avoit donnée. Auffi-tôt il retourna à Château-Thiéri, où peu de temps après il épousa Marguerite de Bourbon, fille d'Archambaud VIII.

Cette nouvelle incontrance de Thibaud raluma toute la fureur des princes ligués, arrivés pour la plupart au Val-Secret, moins pour la célébration des noces, que pour con-

certer avec le comte une révolte générale dans l'Etat. Ils reprirent donc leur premier dessein de vengeance, & man-Idem , p. 18. derent la reine de Chypre qui tantoust arriva à eux , pour soutenir ses vieilles prétentions sur la Champagne. Ce sut alors que le comte de Boulogne se déclara ouvertement. C'étoit de tous les mécontents le plus animé contre le comte de Champagne, qu'il avoit même apelé en duel, pour punir, disoit-il, un traître qui avoit empoisonné le feu roi. La défection d'un prince qui avoit tous les cœurs de la nation, entraîna celle de Hugues, duc de Bourgogne; du comte Robert de Dreux jusque-là toujours fidele ; du comte Robert de Brienne avec tous les feigneurs de fa famille ; d'Enguerrand de Couci & de Thomas son frere; de Hugues, comte de S. Pol; du comte de Nevers, & d'une infinité d'autres qui ne cherchoient qu'à brouiller, mais que la crainte avoit toujours retenus dans le devoir. Chacun affembla ses gendarmes, & tous en meme temps vinrent fondre fur la Brie & fur la Champagne. Rien n'égale les ravages que firent ces troupes maîtresses de la campagne, & que l'animosité des chefs laissoit en pleine liberté. Tout désertoit à leur aproche, & la plupart des vassaux du comte aimoient mieux abandonner leurs biens, que de les défendre en le servant. On ne voyoit de tous côtés que châteaux, maisons de campagne, villages & villes en feu: les barons en fureur ardoiene & brûloient tout le pays par où ils passoient : le malheureux

Thibaud se vit lui-même obligé, pour couper les vivres à ses ennemis, de livrer aux flammes plufieurs de fes places, entr'autres, Epernay, Vertus & Sezanne. Déja une partie des rebelles étoit à Chaource, petite ville à la fource de l'Armance, qu'ils affiégerent inutilement, & l'autre sous les murs de Troies, qui ayant apelé Simon, fire de Joinville, pere de l'historien, parut si résolue de se bien désendre, qu'ils n'oserent l'attaquer. Les uns & les autres se joignirent à quelques lieues de Bar-fur-Seine, & allerent camper à Isle fur la riviere de Lozain.

Le comte de Champagne cependant fortifioit ses places, & raffembloit ses troupes. Mais trop foible par lui-même che au secours pour rélister à tant de princes réunis, il eut recours à la pro-

Le roi mar-

Duch. tom.

tection du roi & de la régente, qui n'avoient garde de la lui refuser. C'étoit la cause commune: les ligués ne cherchoient à détruire le *[ujet*, que pour pouvoir enfuite détrôner le fouverain. Louis d'ailleurs connoissoit trop bien l'obligation ré- 5, p. 328. ciproque de feigneur & de vaffal. On y étoit alors fi fidele, que tout vaffal abandonné pouvoit ne plus reconnoître fon feigneur; & que pour recevoir un hommage nouveau, on n'y regardoit guere de moins près que pour le rendre. Il manda donc aux mécontents de mettre les armes bas; & comme ils n'y parurent pas disposés, il marcha lui-même à la tête de son armée, & vint camper sous les murs de Troies. au même lieu que les princes avoient abandonné. Thibaud s'y rendit aussi avec ce qu'il avoit pu ramasser de gens de guerre; & Mathieu II, duc de Lorraine, y mena de son côté quelques roupes. Aussi-tôt la régente envoya aux rebelles un fecond ordre de fortir de la Champagne, avec affurance deleur faire justice, s'ils avoient quelque sujet de plainte contre le comte. Ils répondirent infolemment, qu'ils avoient pris les armes pour se faire justice eux-mêmes. 49. & non pas pour l'attendre d'une femme qui se déclaroit la protectrice du meurtrier de son mari.

Cette hauteur néanmoins n'étoit qu'aparente, & pour Il diffipe l'arcacher leur embaras. Ces fiers Princes, foit horreur de tirer mée des prinl'épée contre leur fouverain, soit incertitude du succès contre ces ligués, un jeune monarque tant de fois victorieux de la rebellion.

AN. 1227. Joinv. ibid.

ne montrerent que l'irréfolution dans toute la fuite de leur conduite. Puis enfin prenant un parti bizarre, plutôt que de n'en point prendre, ils manderent au roi par priere & requéte. que son plaisir sut soy tirer arriere son corps ; qu'ils iroient combattre à l'encontre du comte de Champagne & du ducde Lorraine & de tous leurs gendarmes, avec trois cents chevaliers moins que ceux-ci n'en auroient. Louis répondit avec une noble fierté, qu'il ne scavoit point être simple spectateur d'un combat où ses gens étoit exposés, qu'il faloit accepter la bataille qu'il leur offroit, ou fortir des terres de Thibaud. Les barons, étonnés d'une telle fermeté dans un âge si tendre, lui députerent de nouveau , pour lui dire qu'ils alloient faire leur possible pour engager la reine de Chypre à entrer en négociation avec le comte sur la discussion de leurs droits. Je les en difpense, dit froidement le jeune monarque aux envoyés : Jamais à nul paix n'entendray, ni ne souffriray que Thibaudy entende , jusqu'à ce que la Champagne soit délivrée des troupes qui la ravagent. Ainfi un reste de respect soutenu aparemment par la crainte, les fit retirer julqu'à July. Le roi les fuivit, vint camper à l'île qu'ils avoient abandonné, & les pouffa de logement en logement jusque dans le comté de Nevers.

Le comre de tre dans le devoir. Cequ'on royauté d'Enenerrand de Couci.

Ce qui contribua le plus à cette déférence forcée pour les Boulogneren- ordres du fouverain, fut la diversion que le comte de Flandre, à la follicitation de la reine, fit fur les terres du comte doit penter de de Boulogne. Ce prince, obligé de courir à la défense de la presendue son propre pays, déclara aux ligués qu'il ne pouvoit plus rester avec eux, & se retira en esfet avec toutes ses troupes. La régente en même temps le follicita vivement de rentrer dans son devoir. Il eut beaucoup de peine à se rendre : mais enfin, on lui fit de fi grandes offres, qu'il les accepta avec joic. Ce qui aida fur-tout à le déterminer, c'est, dit-on, qu'il scut que ce n'étoit pas lui, mais Enguerrand de Couci, que les alliés avoient dessein d'élever à la royauté. Couci étoit un gentilhomme d'une maison véritablement illustre. proche parent de Louis VIII , & oncle des princes de L'Allon. hift. Dreux, enfants de fa fœur. On affure en effet, fur l'autorité

de Couci, l. 3. de la chronique de Flandre, que ce seigneur, du consentement général

général de la nation, fut élu & ordonné pour roi comme prince généreux, sage, vertueux, extrait du sang royal & impérial : mais qu'il eut affez de modération pour préférer le bien & le repos public à son honneur & profit particulier. C'est au désintéressement de ce grand homme, ajoute-t-on, que les descendants de faint Louis doivent la couronne qui est encore dans leur maison. Paroles bien hardies pour un écrivain François, dit un judicieux critique, voire sans garant. Car outre que Meyer & les autres historiens Flamands n'en parlent point, quelle Menard fur aparence qu'on pût préférer Enguerrand à tant de princes Louis. à qui leur naissance vraiment royale donnoit un droit plus spécieux au trône ? Comment accorder l'éloge que l'on fait Cange, page de ce comte avec ce qu'en disent les historiens Anglois, qui 374. ne le représentent que comme un seigneur violent, cruel, p. 639. perfécuteur des gens de bien & de l'églife ? Si quelque chofe néanmoins pouvoit donner de la vraisemblance à ce récit fabuleux, ce feroit ce qu'on lit dans une ancienne chronique. que Couci, fur la parole des conjurés qui lui promettoient de le faire roi , eut la folie de se munir par avance de tous les de Couci , p. ornements de la royauté, qu'il portoit devant ses confidents. Mais comme on ne voit dans les auteurs du temps aucune trace de l'exécution d'un si ridicule projet, il y a toute aparence que cette vision sut peut-être proposée, & ne sut aprouvée de personne.

Le jeune roi, vainqueur des rebelles qu'il dissipa par sa feule préfence, ne fongea plus qu'à terminer le différend de commode la la reine de Chypre avec Thibaud. Le droit de cette princesse pre & le comfur le comté de Champagne paroiffoit incontestable. C'étoit te de Chaml'héritage de Henri II son pere, dont le comte régnant n'étoit pagne. que le neveu; & l'histoire de ce temps fournit mille exemples qu'alors les grands fiefs paffoient aux femmes. Mais d'un autre côté il étoit certain que le comte Henri, en partant pour la Terre-Sainte, avoit fait un testament par lequel, en cas qu'il ne revînt pas, il cédoit tous ses Etats à son frere cadet , pere de Thibaud. On contestoit d'ailleurs la validité du mariage de ce prince avec l'abelle, reine de Jérufalem. Les papes, qui se méloient de tout dans ces siecles d'ignorance & de superstition, avoient fait désense à la reine de

Tome II.

l'histoire de S.

Joinv. Du

Duch. H.?.

\*Rr

Chypre de prendre le titre de Comtesse de Champagne. qu'elle n'eût prouvé la légitimité de sa naissance. Ainsi l'accommodement sembloit d'une difficulté insurmontable. Le roi cependant & la régente en vinrent heureusement à bout. Il fut décidé \* que la princesse Alix renonceroit à toutes ses Joinv. p. 46. prétentions, à condition que Thibaud lui donneroit des ter-Obf. de Du res du revenu de deux mille livres par an, & quarante mille une fois payées : sans préjudice néanmoins de ses droits sur lesdits comtés de Champagne & de Brie , si le comte venoit à mou-

Cange , ibid. P. 46.

rir sans aucun héritier légitime.

Il fait l'aquifition de Blois, de Chartres, de Châreaudun.

Thibaud n'avoit pas de quoi fournir cet argent, fomme alors très confidérable : ce fut le roi qui la donna pour lui, moyennant la cession pure & simple des fiefs & seigneuries Sancerre & de de Blois, de Chartres, de Sancerre & de Châteaudun, que le comtelui vendit avec toutes ses dépendances. Aucuns disoient, ajoute Joinville, que le roi ne tenoit lesdits siefs que pour engaigement; mais ce n'est mie vérité: car je le demandai au bon roi outre-mer, qui me dit que c'étoit par achapt. On en peut Page 46 & voir l'acte raporté par du Cange dans ses Observations sur l'histoire de ce religieux monarque : tout y marque une vente véritable & une aliénation réelle. C'est ainsi, disent les envieux de la gloire de Blanche, que cette habile princesse scut profiter de la folle passion du comte, pour lui enlever une partie de ses Etats, après lui avoir enlevé son cœur.

Révolte de l'université de

p. 299.

Du Boul. P. 134.

Le monarque de retour dans sa capitale, vit alumer une brouillerie qui prouve que rien n'est à mépriser, puisque les moindres choses peuvent avoir les plus grandes suites. Les Matth. Par. écoliers de l'université de Paris, tous gens alors d'un âge où l'on auroit honte aujourd'hui de n'être pas docteur, caufoient fouvent de très grands défordres. Quelques-uns d'entr'eux s'étant pris de vin dans un cabaret du fauxbourg saint Marceau, eurent querelle avec leur hôte, & furent affez mal menés par les voifins. Mais ils revinrent en grand nombre le lendemain, armés d'épées & de bâtons, se jeterent sur tous ceux qu'ils rencontrerent, hommes & femmes, & en blesserent plusieurs. On en porta des plaintes à la régente.

<sup>\*</sup> En 1234.

qui naturellement ennemie de l'infolence, envoya fur-lechamp un prevôt avec des archers pour châtier les auteurs de cette violence. Ceux-ci donnerent sur d'autres écoliers fort innocents du défordre, en tuerent quelques-uns, & mirent les autres en très mauvais état. Les professeurs se plaignirent à leur tour, mais fans pouvoir obtenir aucune fatisfaction. Alors ils rendirent un décret pour cesser toutes les leçons. Ce moyen ne leur ayant pas réuffi, ils se disperserent, les uns à Angers, les autres à Orléans; & l'on croit que ce fut l'origine de ces deux universités. Quelques-uns allerent à Rheims, quelques autres à Toulouse, en Espagne, en Italie, plufieurs en Angleterre, où le roi Henri III leur accorda toute liberté & toute sûreté.

Le pape, partie par prieres, partie par menaces, essaya de porter la cour à les satisfaire, selon qu'il seroit réglé par des évêques qu'il nommoit; mais le roi, fans y avoir égard, ne fit que donner des arrêts plus féveres les uns que les autres, qui cependant ne produifirent aucun effet. Ce fut envain que le légat & l'évêque de Paris excommunierent ceux de ces docteurs qui, de leurautorité, faisoient des bacheliers dans Angers & ailleurs: envain un concile provincial de Sens lança tous les foudres de l'église contre ceux qui perfifteroient dans la révolte, rien ne fit impression sur ces obstinés. Ce ne fut que deux ans après qu'ils rentrerent dans leur devoir. Ce qui les rendoit si insolents, c'étoit en même temps la protection des papes que toutes les écoles regardoient alors comme leurs feuls chefs, & les privileges fans nombre que nos rois, toujours protecteurs des sciences, avoient accordés aux gens de lettres. On peut encore y ajouter la grande réputation dont jouissoit déja cette université si célebre dès son berceau. On l'apeloit, dit Mezerai, l'oracle & le concile perpétuel de l'églife Gallicane. Ce fut peu de temps après son retour à Paris, que la faculté de par. c. 2 , p.

Théologie, dans une de fes assemblées, décida unanime-716 ment qu'on ne pouvoit , qu'au péril de son ame, posséder deux bénéfices à la fois, pourvu qu'il y en eût un qui valût quinze livres parifis de revenu. Il n'y eut que Philippe, chancelier de l'université, & Arnoul, depuis évêque d'Amiens, Rrij

AN. 1227.

qui s'obstinerent à garder ceux qu'ils avoient. Le premier étant au lit de la mort, fut vilité par l'évêque, qui l'exhorta vivement à se décharger d'un fardeau qui l'entraîneroit aux enfers. Eh bien, répondit froidement le moribond, je veux essayer si cela est vrai. Combien de pareils essais de nos jours!

AN. 1229.

Tandis que cette affaire née de l'extravagance de quel-Nouvelle re- ques ivrognes, mettoit toutes les puissances en action, on te de Breta- reçut la nouvelle que le comte de Bretagne, toujoursbattu, jamais fournis, s'étoit jeté à main armée fur les terres du rois & que ligué avec Richard, duc de Guienne, il ravageoit la campagne, portant par-tout le fer & le feu. Auffi-tôt la ré-

P. 328 & 329.

gente manda la noblesse & les communes, pendant que pour observer les formes, elle fit citer ce prince à Melun pour le dernier jour de cette année. On y procéda juridiquement contre lui, & il fut déclaré déchu de tour ce qu'on lui avoit accordé par le dernier traité de Vendôme. En même temps le roi se mit en marche à la tête de ses troupes, & s'avança julqu'à Bellefine, qu'il affiégea vers le milieu du mois de Janvier. Le comte y avoit jeté l'élite de ses braves; & outre que la place paffoit de tout temps pour imprenable, Louis avoit encore à combattre contre la rigueur de la faison. Elle étoit si violente que la moitié de l'armée seroit périe, si la reine, qui animoit tout le monde par fon exemple, n'y eût promptement remédié. Elle fit publier dans tout le pays de groffes récompenses pour ceux qui voudroient aporter du bois : ce qui en fit venir en telle abondance, qu'on eut bientôt de quoi entretenir par-tout de grands feux. Déja les machines avoient fait un tel fracas, qu'une grande partie des murs en fut renversée, & que la grosse tour, le plus fort rempart de Bellesme, s'éboulant tout à coup, ensevelit sous ses ruines ceux qui la défendoient. On se préparoit à l'assaut, lorsque les afliégés demanderent à capituler, & reçurent toutes fortes de graces. Tel fut le coup d'essai du jeune monarque. Mais en prenant cette place, il en perdit une autre dans la Normandie, apellée la Haye Payinel. Celle-ci cependant n'étoit ni de la même force, ni de la même importance. La reine se contenta d'y envoyer quelques troupes fous la conduite d'un homme d'expédition nommé Jean des

Vignes, qui s'en rendit maître fi-tôt qu'il s'y préfenta.

AN. 1229.

Ce double avantage affermit la Normandie qui commençoit alors à chanceler, & attira au comte rebelle l'indignation de Richard, jeune prince également jaloux de la gloire de son pays & de la sienne. Il se rembarqua aussi-tôt avec les Anglois, non fans lui avoir reproché aigrement d'avoir commis les armes d'Angleterre contre un enfant qu'il disoit dénué de tout, devant qui cependant il n'ofoit lui-même fe montrer. On avoit en effet tenté toutes fortes de voies pour engager le monarque Anglois à passer lui-même en France à la tête d'une puissante armée. L'archevêque de Bordeaux & plusieurs seigneurs de Gascogne, de Guienne, de Poi- Manh. Par; tou, & de Normandie, s'étoient rendus à fa cour, pour l'af- ad hunc ann. furer que toutes les provinces que fes peres avoient autrefois possédées, n'attendoient que le moment de rentrer sous le joug de leurs anciens maîtres. Mais Henri, tout occupé de fes plaifirs, se reposoit des soins du gouvernement sur un ministre favori, qui lui avoit sauvé sa couronne. C'étoit le samenx du Bourg, qui avoit si glorieusement désendu le Maine, l'Anjou, la Normandie, le Poitou contre Philippe-Auguile, & l'Angleterre contre Louis VIII. Cette homme raffafié de gloire, élevé aux plus grandes charges, comblé de biens par son prince, ne laissoit pas, dit-on, de recevoir des ennemis, comme des amis, tous les présents qu'on lui offroit. Gagné par trois mille marcs d'argent que la reine Blanche lui fit compter, il perfuada au roi fon maître de différer cette entreprise à un autre temps; ce qui ne l'empêcha pas néanmois de faire embarquer quelques troupes affez fortes pour empêcher les rebelles d'être opprimés, trop foibles pour faire des conquêtes. Le comte de Bretagne, abandonné de l'Angleterre, envoya crier merci, promit de réparer tout le défordre que ses gens avoit fait , jura d'être à jamais fidele. On voulut bien feindre de le croire. Le roi lui pardonna de nouveau, & retourna triomphant à Paris.

Ce fuccès, quelque brillant qu'il paroisse, n'étoit que le prélude d'un autre plus important, & dans son objet, & Languedoc. dans ses suites. On devine sans doute qu'il s'agir de la paix donnée au Languedoc, & de la réunion d'une immensité de

Affaires de

318

Guill. de

Pod. c. 34.

pays à la couronne. Louis VIII étoit mort dans le deffein de finir la guerre des Albigeois par la prise de Toulouse; mais à peine fut-il expiré, que Raymond, profitant des troubles d'une minorité oragguse, se remit aussi-tôt en campagne, renouvela les anciennes alliances avec le comte de Foix, & affiégea le château d'Hauterive, qu'il prit au milieu de l'hiver. Il y cut ensuite quelques rencontres entre les troupes du roi & du comte, où il périt beaucoup de braves gens, entr'autres Gui de Montfort, frere du fameux Simon, qui jouit fi peu de la grandeur où la croifade l'avoit élevé. Ce ne fut pendant deux ans qu'une alternative continuelle de conquêtes & de pertes. On voit d'un côté Raymond forcer le château de Saint-Paul, Cattel-Sarafin, & plufieurs autres places fortes : de l'autre, on voit Beaujeu, le fer d'une main, la flamme de l'autre, affiéger & prendre la Becede, Cabaret, Grave, & Montech, paffant au fil de l'épée tous les malheureux habitants, ou les faisant assommer à coups de bâtons, ou les brûlant à petit feu comme hérétiques : horreurs qui furent cruel-Matth. Par. Raymond, dit-il, averti que les François avoient formé le

an,1228.

lement vengées, si l'on en croit un auteur contemporain. desfein de l'investir dans ses lignes à Castel-Sarasin, se mit en embuscade dans une forêt voisine, les surprit, les tailla en pieces, leur prit quinze cents chevaliers & deux mille sergents d'armes. Alors usant de représailles , il n'épargna que les chevaliers, qu'il fit cependant enfermer dans une étroite prison. Pour les sergents d'armes, après les avoir dépouillés jusqu'à la chemise, il sit aracher les yeux aux uns, couper le nez, les oreilles, un bras ou un pied aux autres, & dans cet état affreux, les renvoya au camp des ennemis, pour leur aprendre à respecter les droits de l'humanité: leçon qu'il eut le bonheur de leur répéter jusqu'à trois fois dans la même campagne.

Mff. Colb. n, 2669.

Tant de progrès réveillerent le zele des dévots. Le pape écrivit vivement au jeune roi & à la reine mere, pour les presser d'aller au secours de la religion opprimée par un prince, qui cependant faisoit profession de la respecter. Les évê-Conc. t. , ques de la province s'assemblerent à Narbonne , où après

1. 304 & feq. avoir ordonné aux Juis de porter sur leurs habits la figure

d'une roue d'un demi-pied de circonférence, ils statuerent que tous les dimanches & toutes les fêtes, au fon des cloches, cierges éteints, Raymond seroit dénoncé excommunié avec tous ses adhérents : foible ressource contre un jeune héros, qui, les armes à la main, soutenoit glorieusement sa naissance & fes droits. Mais ce n'est pas le seul canon de ce concile, qui doive paroître fingulier & nouveau. Le cinquieme qui exige pour la validité d'un testament, la présence du curé ou d'un eccléfiastique, pour s'affurer de la foi du testateur; le treizieme qui défend l'établissement des nouveaux péages; le quatorzieme qui enjoint d'établir dans toutes les paroiffes, desinquifiteurs de l'héréfie; le quinzieme enfin & le feizieme qui excluent de l'exercice de leur charge, les hérétiques revétus, notés ou suspects d'hérésie, n'offrent rien qui n'attaque en même temps les droits du fouverain & de la fociété.

Le légat de fon côté n'oublioit rien pour engager la ré- Raynald, an. gente à faire marcher en Languedoc toutes les forces du 1227, n. 10 6 royaume. Il s'obligeoit de lui faire donner le reste de la seqdécime, qu'il avoit promise au seu roi pour le déterminer à porter ses armes dans cette malheureuse province. Mais les chapitres de Rheims, de Sens, de Tours & de Rouen firent difficulté de payer, fous prétexte que n'ayant accordé cette imposition que comme un don gratuit & pour faire la guerre aux Albigeois, ils ne devoient plus rien, des que l'expédition étoit interrompue. Romain, outré qu'on osat lui réfiller, rendit une ordonnance, par laquelle il permettoit au roi de faire faifir les biens de ces églifes, afin, dit-il, que la puiffance féculiere réprime au-moins ceux que la crainte de la jurisdiction ecclésiastique n'empêche pas de mal faire. Ce n'étoit encore que le prélude de ses excès. Il oublia jusqu'aux intérêts de Rome, & malgré l'apel des Chapitres au pape, il fit faifir tous leurs revenus par les officiers royaux, fe vantant que les rebelles payeroient, falut-il vendre jusqu'aux chapes des chanoines : conduite étrange, qui le rendit fi odieux. qu'une partie de la haine qu'on avoit conçue contre lui , retomba sur le gouvernement. D'abord Grégoire parut touché des plaintes du clergé perfécuté, écrivit à son ministre affez durement, & lui manda de révoquer son ordonnance. Mais

An. 1229.

bientôt la scene changea par les intrigues du cardinal . & les députés des chapitres, après avoir essuyé toutes les hauteurs de la cour Romaine, obtinrent seulement quelque modération, qui ne fit point ceffer leurs murmures. Cependant ni ce secours d'argent, ni le crédit du légat, ni les sollicitations du pape, ne purent gagner sur l'esprit de la reine mere, qu'elle dégarnît le dedans du royaume, en faifant tout marcher en Languedoc. Ce qu'elle crut pouvoir faire dans les circonflances, ce fut d'y envoyer quelques troupes.

Cruelle mala guerre.

Beaujeu, avec ce nouveau renfort, s'avança jusqu'à niere de faire Pech-Almari dans le voisinage de Toulouse, où il fut joint par les archevêques d'Aufch & de Bordeaux, par plufieurs évêques, barons & autres croifés de Gascogne. Alors tous commencerent à l'envi une guerre jusque-là fans exemple, & qui donne une étrange idée des mœurs de ce fiecle.

c. 38.

Voici comme un auteur contemporain raconte la chose. "Tous les matins, dès l'aurore, on disoit la messe, où cha-,, cun affilioit très dévotement. On prenoit enfuite un léger ", repas ; & après avoir posté de tous côtés divers escadrons , pour tenir ceux de la ville en respect, on détachoit trois " fortes de gens destinés chacun pour leur fonction , & mu-., nis des instruments nécessaires. Les uns avec la pioche dé-" moliffoient & renversoient les maisons: les autres, avec le ., hoyau, déracinoient & arrachoient les vignes : d'autres " enfin avec la faulx ruinoient le travail & l'espérance des "laboureurs. La nuit seule interrompoit cet exercice, qui "recommençoit le lendemain avec le même ordre, ou plu-,, tôtavec la même barbarie. Près de trois mois se passerent ., à donner cet étrange spectacle aux habitants de Tou-" louse ». On dit que le saint évêque de cette ville , lorsqu'il voyoit ces destructeurs revenir en fuyant, s'écrioit dans les transports de son zele: C'est ainst que par la fuite nous triomphons de nos ennemis! C'étoit en effet, continue le même historien, les inviter à se convertir & à s'humilier, que de leur ôter ce qui servoit à les entretenir dans leur orgueuil, comme un sage médecin qui retranche à un malade la nouriture qui pouroit lui nuire! Ce bon pere, par ce moyen, témoignoit à ses enfants la plus tendre affection, à l'exemple de Dieu même, qui ne veut point

Ibid.

AN. 1225.

Ibid.

la mort du pécheur, mais sa conversion. Car la persécution donne l'entendement. Ne eroiroit-on pas lire quelque relation des Cannibales? Il faut l'avouer, ces eroifés leur ressembloient beaucoup. Tant de fureur entre-t-elle dans l'ame des minifires d'une religion, qui ne prêche qu'amour, douceur, humilité, bienfaifance!

Les prélats de Gascogne, après cette eruelle exécution, fe retirerent chez eux, suivis des barons, des chevaliers, & des communes de cette province. Beaujeu, avec le reste de l'armée, s'avança vers Pamiers, affit fon camp dans la plaine de faint Jean de Verges, & foumit tout le pays de Foix jufqu'au Pas de la Barre. Il établit enfuite des garnifons dans toutes les places de défense, & congédia ses troupes. Le cardinal de faint Ange informé que les ravages exercés dans la derniere campagne, avoient répandu la terreur dans toute la province, erut le moment favorable pour faire des propositions de paix aux Toulousains encore consternés de leurs pertes récentes. Ce fut dans cette vue qu'il leur envoya Elie Guérin, abbé de Grandselve, qui ne les menaçoit pas moins que d'une seconde croisade pour l'année suivante, s'ils ne prenoient le parti de la foumission & de l'obéissance. Ces malheureux, plutôt que d'attendre un orage pareil à celui qui leur avoit fait presqu'autant de mal que vingt années de guerre, consentirent à tout ce qu'on voulut.

Le comte de Toulouse se vit lui-même obligé de céder Raymond acaux eirconstances, pour s'épargner le chagrin d'être univer- cepte les profellement abandonné. Tous ses amis pensoient à se tirer d'affaire ; & déja Olivier de Termes & Bernard fon frere , gat. avoient remis leurs places & toutes leurs terres à la discrétion du roi. Il y eut done plusieurs conférences à Basiege dans le Lauragais, où l'on conclut d'abord une treve & quelques articles préliminaires. On convint ensuite d'aller achever le traité à Meaux, apartenant alors au comte de Champagne, que les Toulousains choisirent pour médiateur. Aussi-tôt Raymond fit partir l'abbé de Grandfelve, muni d'un plein pouvoir, par lequel ee prince déclare, « que défirant de Ch. des comp-,, tout son eœur rentrer dans l'unité de l'église & demeurer tes de Paris. and l'obéiffance, la fidélité & le fervice de fon feigneur, Champ. fot. Tome II.

Itil. c. 39.

AN. 1229.

" roi de France, & de la dame reine mere fa coufine, il ", leur envoie Elie Guérin, pour traiter avec eux de la paix. ", l'établit fon procureur, & promet, de l'avis de ses barons. " & des consuls de Toulouse, de ratifier tout ce qu'il fera ,, avec le conseil, & du consentement de son très cher cou-, fin Thibaud, comte Palatin de Brie & de Champagne ... C'étoit tout ce que les cours de France & de Rome pouvoient fouliaiter de plus avantageux. On s'affembla incontinent. Bientôt tout fut convenu; mais on remit à conclure en présence du roi, & l'on se rendit à Paris, où le traité sut figné des premiers officiers de la couronne, comme c'étoit l'usage alors, c'est-à-dire, scellé de leur sceau, car on ne fignoit point en ce temps-là.

Articles du ,, glife , emploieroit tout son pouvoir pour exterminer des traité de paix. , domaines qu'on lui laissoit , non-seulement les routiers &

Il fut dit, " que le comte, toujours fidele au roi & à l'é-" les perturbateurs du repos public, mais les hérétiques fur-Tref. des Ch. , tout & leurs fauteurs, fans épargner même fes parents, fes Ju. 3, n. 26 , vassaux, ses amis, nommément le comte de Foix, qu'il s'o-" bligeoit de poursuivre à main armée, s'il ne prenoit le parti d'une prompte foumission : qu'il protégeroit le clergé dont il feroit respecter les censures par toutes les voies de ", contraintes: qu'il le maintiendroit dans la paisible jouissance ", de ses privileges, & lui restitueroit ce qu'on lui avoit en-", levé dans les temps de troubles, particuliérement les dimes , qu'il s'engageoit d'ôter aux laiques : qu'il payeroit dans " l'espace de quatre ans vingt-quatre mille marcs d'argent : , dix mille pour réparer les maux qu'il avoit causés aux "églifes; deux mille à l'abbaye de Citeaux, pour l'entretien " des abbés & des freres durant le chapitre général; cinq , cents à l'abbaye de Clairvaux, mille à celle de Grand-,, selve, trois cents à celle de Belle-Perche, autant à celle de , Candeil, tant pour leurs bâtiments, que pour le falut de " fon ame ; fix mille pour les fortifications & la garde des " places qu'il devoit remettre au roi pour sûreté de sa pa-", role; enfin quatre mille, pour entretenir à Toulouse pen-,, dant dix ans quatre maîtres en théologie , deux en droit , canon, fix maîtres-ès-arts, & deux régents de grammaire :

, qu'il prendroit la croix des mains du légat, & partiroit in-, cessamment pour aller faire la guerre aux Sarasins pendant , cinq ans : qu'il auroit fa vie durant tous les domaines fitués , dans l'etendue du diocese de Toulouse , qui , après sa " mort, pafferoient ou à la princesse Jeanne sa fille, que la , régente vouloit bien accepter pour un des princes ses fils, . ou au roi & à ses successeurs, en cas qu'il n'y cût point " d'enfants de ce mariage, fans que ceux qui pouroient naî-,, tre au comte par la fuite, ou à la princesse d'une autre , alliance , y duffent jamais rien prétendre : que l'Agénois , ,, le Rouergue, la partie de l'Albigeois, qui est en deça du "Tarn, & tout le Querci, à la réferve de Cahors, lui fe-", roient rendus en toute propriété, & ne retourneroient à " fa fille , que dans la fupposition où il mourroit sans autre hé-,, tier légitime : que tout ce qu'on lui rendroit demeureroit ", déchargé des donations qu'on avoit pu faire pendant le , temps de la croifade , excepté la terre de Vrefeil , que "l'évêque de Toulouse avoit eue du seu roi , & celle du ", maréchal de Levis, dont Louis se réservoit l'hommage : , qu'il prêteroit ferment de fidélité comme homme-lige , à , la maniere des autres barons du royaume, pour tous les " pays que le monarque lui laissoit : qu'il céderoit au roi tout , ce qui lui apartenoit en-deçà du Rhône dans le royaume ,, de France, & au légat pour l'églife, tout ce qu'il pouvoit , prétendre au-delà de ce fleuve dans l'empire : qu'il feroit , détruire les fortifications de Toulouse, & combler ses ,, fossés, de même que de trente autres villes, dont les prin-" cipales étoient Moiffac , Montauban , Agen & Condom : , enfin qu'il remettroit pour dix ans entre les mains du roi le , château Narbonnois de Touloufe , avec sept autres places , fortes, & qu'il payeroit pendant cinq ans une rente an-" nuelle de quinze cents livres tournois pour les frais de la " garde ».

Le jour même de la fignature du traité, c'étoit le Jeudi- Raymondre-Saint, Raymond, en habit de pénitent, fut introduit dans coit l'abfulir-Notre-Dame de Paris, où il fut reconcilié à l'église avec tous renvoyé dans les gens de fa fuite & de fon parti. Le roi, toute la cour, le fes Elats. cardinal de Saint-Ange, & le cardinal Othon, légat en An-

An. 1229. Guil. de Pod. Ibid. glererre, affifterent à la cérémonie, & furent témoins de l'humiliation forcée fans doute de ce malheureux prince. " C'étoit un spectacle digne de compassion, dit un auteur du , temps, de voir un si grand homme, après avoir résisté à , tant de braves nations, être conduit au pied de l'autel , comme un malfaireur, en chemife, en haut-de-chausses . ,, & nus pieds ,.. Il fut vu cependant avec une joie maligne, & les principaux instigateurs de la guerre s'aplaudissoient en fecret d'une victoire si avantageule, qu'une seule des conditions de cette paix eût fussi pour la rançon du comte . s'il avoit été pris dans une bataille décifive. On voit par toute leur conduite, qu'ils fongeoient moins à s'affurer de la catholicité de ce prince, qu'à le dépouiller de ses biens. Ce fut envain que l'infortuné comte demanda plufieurs fois la paix à l'églife, & qu'il offrit d'exécuter tous les ordres de Rome. Tant qu'il s'obstina à ne point renoncer à ses justes prétentions fur le patrimoine de fes ancêtres, il fut coupable, fauteur d'hérétiques, excommunié. Abandonne-t-il une grande partie de ses domaines? il devient bon catholique, ses sentiments font jugés orthodoxes; on n'exige de lui aucune abjuration de ses erreurs. On objecte vainement la disposition du concile de Latran en faveur de Simon de Montfort. C'est une maxime constante & inviolable, que l'église n'a aucun pouvoir fur le temporel des princes. Blanche elle-même en étoit si persuadée, qu'elle ne songea point à disputer une partie de ces Etats si généreusement donnés à Rome, & ne crut l'autre bien affurée à fon fils, que par la cession volontaire du comte. Mais dans la suposition même où l'église auroit droit de confisquer les biens des hérétiques & de leurs fauteurs, on dira toujours: Si Raymond étoit coupable ou fuspect d'hérésse, pourquoi lui laisser tant de domaines? Si fes fentiments fur la foi étoient ceux de tout bon catholique, pourquoi le priver d'une portion si considérable de l'héritage de ses peres? Ce qui peut servir à la justification du jeune roi & de la reine merc, c'est qu'il eût été bien étrange qu'un enfant & une femme en euffent sçu plus que les évêques, les papes & les conciles mêmes, qui regardoient alors comme pris de bonne guerre, tout ce qu'on enlevoit aux hérétiques, ou à ceux qu'on accusoit de les favoriser.

AN. 1220. Catel, Comt.

Raymond, réconcilié à l'église, fut reçu à l'hommage sous la condition expresse d'exécuter fidélement ce qu'il avoit pro- p. 339 & seq. mis, faute de quoi on le remettoit au même état qu'auparavant, permettant de lui courir sus, & d'envahir tout le pays qu'on lui avoit laissé par le traité de paix. En même temps Amauri, pour confommer l'affaire de tout point, reconnut par un acte authentique, qu'après les cessions qu'il avoit faites à Louis VIII, il n'avoit plus rien à prétendre dans les terres du comte de Toulouse. Celui-ci, de son côté fidele à fes engagements, livra cinq de fes châteaux aux troupes du roi, fit abattre une partie des murailles de Toulouse, & re- Guil. de Pod, mit entre les mains de la régente, la princesse Jeanne sa sille, 6.40. qui dès-lors fut fiancée au prince Alfonse, frere du monarque François. Louis touché de la fincérité de ses procédés. lui permit de fortir de la prifon volontaire qu'il avoit gardée jusqu'alors dans le château du Louvre, le fit chevalier avec beaucoup de magnificence, l'admit à toutes ses parties de plaisirs, traita avec lui de l'échange de la ville de Saint-Antonin pour les quinze cents livres tournois qu'il devoit paver pendant cing ans . & le renvoya dans ses Etats . comblé d'honeurs, de caresses & de présents. Il y étoit à peine, que Roger Bernard, comte de Foix, profitant de fon exem- ch. Toul. fac. ple & de ses conseils, se soumit sans réserve aux volontés du 3, num 63. roi & du légat.

On tint enfuite un concile à Toulouse, où, suivant l'usage de ces temps-là, les évêques déciderent toute autre chose que ce qui étoit de leur compétence. On y établit pour toujours Conc. t. 11, le redoutable tribunal de l'inquisition, ordonnant aux évê- P-727 6 sq. que de députer dans chaque paroiffe un prêtre avec deux ou trois laïques, pour faire une exacte recherche des hérétiques & de leurs fauteurs, non-seulement dans les maisons & 3. depuis la cave jusqu'au grenier, mais même dans les souterreins où ils pouvoient se cacher, menaçant les baillis des plus terribles peines, s'ils ne prêtoient main-forte pour ces exécutions tyranniques; enfin confiquant les biens des feigneurs qui permettoient à ces malheureux d'élire leur domicile sur leurs terres. Ceux des hérétiques qui se seront con-

min, n. 2.

Can. 1 , 2

An. 1229.

vertis volontairement, n'habiteront point les lieux fuípechs d'héréfie, mais feulement les villes catholiques: ils porteront fur la poitrine deux croix, l'une à droite, l'autre à gauche, d'une couleur différente de celle de leurs habits 3 ils ne pouront être admis aux charges publiques, ni être capables des effets civils, sans une dispense particuliere du pape ou de son légat. Les autres, que la seule crainte a fait rentrer dans l'unité de l'églife, sout condamnés à une prison perfétuelle, où ils seront nouris aux dépens de ceux qui auront la confication de leurs biens. Toute personne en âge de puberté, promettra de garder la foi catholique, jurera de dénoncer les hérétiques,

C.m. 12.

leurs biens. Toute personne en âge de puberté, promettra de garder la foi carbolique, jurera de dénoncer les hérétiques, & renouvellera ce ferment tous les deux ans. Aucun laique n'aura chez lui les livres de l'ancien & du nouveau Teltament, mais feulement le pfautier, le bréviaire, ou les heures pour l'office divin, pourvu qu'ils ne foient pas traduits en langue vulgaire. C'est la premiere fois qu'on trouve dans l'hi-floire ecclétiastique une défer se de cette nature, sans doute pour empécher les abus que les hérétiques faifoient des faintes écritures. On ne poura ni construire de nouvelles forteresses, ni rétablir celles qui font détruites, ni lever de nouveux péages. Défensés aux barons, châtealins, chevaliers, citoyens, bourgoois ou paysans, d'entrer dans aucune ligue, excepté contre les ennemis de la foi : ordre aux juges de rendre la justice gratis, & de publier ces statuts quatre fois l'année. On est toujours étonné de ces atentats manife-fes du facerdoce s'ur l'empire ; mais ce qui suprend bien

Can. 38.

Ordonnance du roi contre les hérétiques.

Recauil de ordon. Laur. Louis en effet publia fur ces entrefaites une ordonnance conçue à peu-près dans le même goût. C'est la premiere de fon regne: l'âge du prince, & la nécessité d'employer des remedes un peu forts, sont en même temps l'excute du légifateur & cel a loi, Elle porte que les égifies de la province jouiront de tous les privileges, immunités & libertés de l'église Gallicane: que ceux qui sont convaincus d'hérésic, séront puis sans délai del peine qu'ils mériteront; que quiconque les

davantage, c'est l'espece de connivence des rois d'alors, qui peu instruits de leurs droits, peut-être aussi trop foibles pour pouvoir les soutenir, prétoient eux-mêmes la main à l'exécu-

tion de ces décrets abusifs.

AN. 1229.

favorifera fera indigne de toutes charges, incapable de fuccession, & privé de tous biens, meubles & immeubles : que les barons du pays & les baillis, sous peine de perdre le corps & les biens, s'emploieront de tout leur pouvoir à découvrir ces malheureux, pour les mettre auffi-tôt entre les mains des juges eccléfiaftiques, qui les châtieront fans aucuns égards : que les biens de ceux qui croupiront un an dans l'excommunication, feront faifis par les officiers royaux; que les coupables n'en pouront avoir main-levée, qu'après qu'ils auront fatisfait à l'églife, & qu'en vertu d'un ordre du roi. On fent toute la févérité de cet édit : le religieux monarque en craignit lui-même les funestes conséquences, & trente ans après,

jugea à propos pour le bien public, de le modérer. Ainsi fut terminée l'affaire des Albigeois, après vingt ans d'une guerre également opiniâtre & cruelle, où l'on vit éclater, à la honte de l'humanité, tous les reffentiments de la haine, & toutes les fureurs de l'ambition & du fanatisme. Ce qui avoit passé le pouvoir de Philippe-Auguste, le plus grand politique de son siecle; ce que n'avoient pu les armes victorieuses de Louis VIII, fut l'ouvrage d'une femme & le coup d'essai d'un roi encore enfant. Le jeune monarque aquit en cette occasion tout ce qui avoit apartenu aux comtes de Toulouse en-deça du Rhône, c'est-à-dire, le duché de Nar-fette, hist. de bonne, qui donnoit une autorité supérieure dans la province 3, p. 375. eccléfiastique de ce nom, les comtés particuliers de Narbonne, de Béziers, d'Agde, de Maguelonne ou Melgueil, de Nifmes . d'Ufez & de Viviers; la partie du Touloufain . qu'on apeloit la terre du Maréchal; la moitié du comté d'Albigeois, qui comprenoit, outre le diocese de Castres, toute cette étendue de l'archevêché d'Alby, qui est à la gauche du Tarn; enfin la vicomté du Grézès, avec toutes les prétentions de Raymond fur les anciens comtés de Vélai, de Gevaudan & de Lodève. On compte que ces domaines cédés valoient alors fix mille livres tournois de rente, fomme trèsconfidérable dans ce temps là. Tous furent réunis à la couronne, & partagés fous l'autorité de deux fénéchaux royaux, l'un à Beaucaire, l'autre à Carcassonne. Le premier avoit fous sa jurisdiction les dioceses de Maguelonne, aujour-

d'hui Montpellier, de Nisines, d'Usez, de Viviers, de Mende & du Pui, avec la partie de ceux d'Arles & d'Avignon, qui est en deca du Rhône. Le ressort du second étoit composé des dioceses de Carcassonne, de Béziers, de Lodève, d'Agde, de Narbonne, dont on a détaché depuis Alet & Saint-Pons, de la partie de l'Albigeois, qui est à la gauche du Tarn, & de la terre du Maréchal dans le Touloufain. Ces deux fénéchauffées avec celle de Touloufe, qui demeura au comte, formerent ce qu'on apela dans la fuite plus particuliérement le Languedoc.

AN. 1230. Nouvelle félonie du comte de Bretagne.

Toute la France admiroit le courage intrépide & l'heureuse habileté de la régente. Le seul comte de Bretagne. toujours indomptable, ne cessoit de cabaler malgré le peu de fuccès de fes premieres entreprifes. Il fit fi bien par fes intrigues auprès du monarque Anglois, qu'il l'engagea enfin à déclarer la guerre au roi & à passer les mers en personne.

On remarque que pouffant la félonie juiqu'à l'extravagance. Matth, Par, il reconnut Henri pour fon feigneur, & lui fit hommage de la Bretagne, où ni l'un ni l'autre n'avoit droit. Henri, de fon côté, le rétablit dans le comté de Richemont, ancien domaine des comtes Bretons, lui fit toucher de groffes fommes, & promit de le fecourir de toutes les forces de l'Angleterre, de l'Irlande, du pays de Galles, & de l'Ecosse. Mais le caractere du monarque étoit de former de grands projets & de n'en exécuter aucun : homme d'une grande oftentation & de peu d'effet : lent, timide & pareffeux dans le fond, cherchant néanmoins à paroître guerrier, par des efforts où perfonne n'étoit trompé: dévot de profession . débauché d'inclination ; ame née pour obéir à qui vouloit lui commander: pleinement livré à un favori qui le trahissoit, ce qui arrivera toujours à tout prince qui ne prendra fur chaque chose que l'avis d'un seul homme.

Le comte assuré d'un tel apui, envoya au roi un chevalier du temple avec un écrit figné de sa main, où il disoit « que puifqu'on lui avoit enlevé Bellesme & une partie de " ce qui lui avoit été cédé par le traité de Vendôme , il étoit "réfolu de se faire justice par lui-même, qu'il cessoit des ce " moment de fe regarder comme l'homme du roi : qu'il ne

Du Cange, observ. fur Joinv. p. 44.

, le reconnoissoit plus pour son seigneur, & qu'il lui décla-", roit la guerre ". Louis étoit à Saumur, lorsqu'il reçut ce défi également infolent & téméraire. Il manda auffi-tôt tous ceux qui devoient fervice à la couronne, & dépêcha l'évêque de Paris pour aller traiter avec quelques feigneurs Bretons, que Pierre toujours gouverné par la paffion plus que par la prudence, avoit dépouillés, de leurs terres. Ceux-ci eurent d'autant moins de peine à se lier d'intérêt avec le monarque, que par la précaution de Philippe-Auguste, ils n'avoient fait hommage au comte qu'avec la condition de ne plus lui obéir, s'il venoit à manquer de fidélité. On conclut de part & d'autre de ne faire ni paix ni treve féparément. On voit encore l'acte de l'hommage que firent en cette occafion Henri d'Avaugour, prince de l'ancienne maison de Bretagne; André de Vitré, Raoul de Fougeres, & le feigneur de Coetquen. Il y est stipulé que les enfants du comte, Jean & Iolande, à l'âge de vingt & un ans, seront mis en possession de la principauté de Bretagne, pourvu néanmoins qu'ils foient fideles au roi leur feigneur.

Tref. des chi

Louis cependant à la tête de sa noblesse qui s'étoit rangée Le roi marfous ses étendards, se trouva en état des le mois de Février, rebelles. de prendre Angers & quelques autres places qu'on avoit cédées au comte par le dernier traité. Il eût pouffé ses conquêtes plus loin, si les vassaux de la couronne, voyant que les guarante jours de fervice étoient écoulés, ne lui euffent déclaré qu'ils vouloient se retirer. Les comtes de Flandre p. 365. & de Champagne, plus fideles & plus foumis à ses ordres, lui demanderent aussi leur congé pour aller défendre leurs Etats des entreprises qu'ils prévoyoient projetées contre eux. Le monarque ne pouvoit retenir ni les uns ni les autres, parce que, fuivant les loix du royaume, il n'en avoit pas le droit, & qu'il y eût eu de l'injustice à l'égard de ceux qui ne songeoient qu'à une légitime défense : il se trouva donc réduit aux seules forces du domaine. Ce qui lui fit prendre l'unique parti convenable dans la conjoncture, qui fut de fuivre cette espece de déserteurs, pour tâcher de les rapeler à leur devoir: mais rien ne put vaincre leur obstination. Les mutins affemblerent incontinent tout ce qu'ils purent de troupes, se

Tome II.

AN. 1230.

jeterent sur la Champagne comme autant de vautours a fa més, forcerent la petite ville de Fîmes, pafferent la Marne un peu au-dessus de Châtillon; & de-là pillant & brûlant tout ce qu'ils rencontroient, s'avancerent jusqu'à Provins, où Thibaud s'étoit enfermé, Ils se flatoient de finir tout d'un coup la guerre par la prise de cette place & du comte, quand le défaut de vivres, l'arrivée du roi d'Angleterre, & de nouveaux ordres de se rendre au service, les déterminerent à conclure une treve qu'ils avoient jusque-là refusée à toutes les instances du roi.

Du Tillet. Rec. des rangs, des grands , p. 30.

Le monarque Anglois, débarqué à Saint-Malo, traversa la Bretagne, pour se rendre à Nantes où le reste de ses troupes avoit ordre de le joindre. Il fut reçu avec de grands honeurs par le comte rebelle, qui oubliant sa naissance & ses droits, le reconnut de nouveau pour son seigneur & son sou-Idem , itid. verain , lui mit toutes ses places entre les mains , & lui sit faire hommage par les feigneurs Bretons qu'il put féduire. Louis, au premier bruit de l'embarquement de Henri, avoit mandé la noblesse du royaume, & sur obéi par ceux mêmes qui en avoient le moins d'envie. Bientôt il se vit à la tête de la plus florissante armée qu'il eût commandée jusquelà. Elle étoit composée de presque tous les grands de l'Etat, parmi lesquels on comproit le célebre Jean de Brienne, qui, de fimple cader de fa maifon, devenu roi de Jérusalem par le choix de Philippe-Auguste, dépouillé ensuite par l'empereur son gendre, étoit alors réduit à une vie d'aventurier. La reconnoissance pour les bienfaits de l'aieul, lui fit offrir son bras & ses services au petit-fils. Il venoit chercher de la gloire en France, il en partit l'année d'après, élu d'un confentement général à l'empire de Constantinople. Hugues de la Marche vint aussi joindre le roi à la Fleche, où l'on s'engagea de part & d'autre à ne point traiter séparément avec l'ennemi. On renouvela quelques jours après à Cliffon ce qui avoit été conclu à Vendôme, & le comte v obtint la propriété des terres qu'il n'avoit eues que par engagement.

L'armée royale repaffant enfuite la Loire, alla camper Bretagne est vers Ancenis, qu'elle assiégea & prit, sans que les Anglois dans une af fiffent aucun mouvement pour le secourir. Ce fut-là que dans une affemblée de tout ce qu'il y avoit de pairs & de prélats à la fuite du roi, Pierre fut déclaré déchu de la tutelle femblée tede ses enfants, & de la qualité de comte de Bretagne. Tel misprésd'Anétoit le dispositif de ce fameux arrêt : « Gauthier, par la cenis. ", grace de Dieu , archevêque de Sens ; Gauthier par la mê- Marten, t. 1. " me grace, évêque de Chartres, & Guillaume, évêque de P. 1239. , Paris: F. comte de Flandre, Th. comte de Champagne, "le comte de Nivernois . . . & autres barons & chevaliers " dont les sceaux sont ici aposés, à tous présents & à venir , qui ces lettres verront, falut à perpétuité. Nous faisons sca-, voir qu'en présence de notre très cher seigneur Louis, il-", lustre roi des François, nous avous unanimement jugé que "Pierre, ci devant comte de Bretagne, a perdu par justice " le bail de la Bretagne, à cause des forfaitures qu'il a com-", mises envers ledit seigneur roi.... & que les barons de "Bretagne, qui lui ont fait hommage à cause dudit bail, " font déliés de leur féauté, & qu'ils ne font plus tenus de ", lui obéir , ni de rien faire pour lui en conféquence. En foi ", de quoi nous avons fait mettre nos fceaux à ces préfentes " On fera peut-être furpris que ce jugement ne foit point intitulé du nom du roi, fuivant l'ufage, quoique ce prince présidat à cette assemblée. C'est, dit du Tillet, que nous en avons seulement le diclum: s'il l'eût falu mettre en forme d'arrêt, il eût été au nom du roi, scellé de son scel, asin d'avoir l'autorité royale pour l'exécution, comme l'on fait en tous les arrêts du parlement; combien que par les dictuns la cour parle, non le roi, s'il n'a été féant. On ne peut guere douter que la reine Blanche n'ait été du nombre des juges en qualité de régente du royaume. Du Cange remarque, d'après une charte du prieuré de Lihons en Sangters, qu'elle assistoit aux jugements de la Louis, p. 54. cour du roi, avec les barons qui peuvent & doivent y juger. Ce qui doit paroître d'autant moins extraordinaire, que, fuivant la forme du gouvernement d'alors, les femmes en héritant des pairies, héritoient aussi des prérogatives qu'on y avoit attachées. On voit par plusieurs monuments authentiques, que Mahaud, comtesse d'Artois, se trouva en qualité de pair, non-feulement au jugement rendu contre Robert, ad verbum comte de Flandre, mais encore au facre de Philippe le Long

Obferv. fur l'hift, de faint

An. 1230.

Progrès de Louis, inaction de Henri. Duch. t. 5 , Page 329.

fon gendre, & qu'elle foutint avec les autres pairs la couronne fur la tête du roi. Louis, maître d'Ancenis, s'avança jusqu'à Oudon, petite

place qu'il avoit prife l'année précédente. & qui venoit de recevoir une garnison Angloise. Elle sut emportée du premier affaut, & rafée en punition de fon infidélité. Chanteauceaux subit aussi le joug du vainqueur, sans que le roi d'Angleterre, qui n'en étoit qu'à quatre lieues, se mît en devoir d'y aporter le moindre obstacle. On eût dit que ce prince étoit-là comme invité à une grande fête, où toutes fortes de divertissements se trouvoient rassemblés. Ce n'étoit par-tout que réjouissances, bals, jeux & festins. Le courtifan, à l'exemple du monarque, eut bientôt dissipé ce qu'il avoit d'argent, & se vit réduit à la triste nécessité de vendre jusqu'à la derniere piece de ses équipages. Les maladies, compagnes inféparables de la débauche, exercerent enfuite les plus cruels ravages, & ruinerent la plus prodigieuse armée qu'on eût vue sous aucun des prédécesseurs de Henri. Matth. Par. C'est un morceau curieux que les gémissements amers des historiens Anglois fur cette infigne diffipation, dont tout le blâme retomba fur Dubourg, qu'on foupçonna d'intelligence avec la reine Blanche. Ce soupçon dut encore augmenter par la maniere dont fut reçue la proposition d'un des premiers seigneurs de Normandie, nommé Foulque Paynel, qui vint s'offrir au monarque Anglois, avec son frere & soixante gentilshommes, tous braves, & confidérables dans leur province. L'affaire, propofée au confeil, fut traitée de dessein chimérique, le ministre soutenant qu'il faloit d'autres affurances avant que d'expofer la perfonne & les troupes du roi. Les Normands, pour montrer qu'ils ne parloient point en l'air, demanderent qu'on leur donnât seulement deux cents chevaliers, promettant avec ce foible fecours de ne

page 366.

Affemblée de Compièterres.

refusé; & tout le fruit de leur zele pour l'Angleterre fut une juste punition de leur insidélité, par la confiscation de leurs La faison cependant avançoit. La régente, toujours occupée des intérêts du royaume & de son fils, jugea, de

laisser pas un François dans leur pays. Cela leur fut encore

l'avis des plus expérimentés du conseil, que puisque le roi d'Angleterre prenoit plaifir à voir périr ses troupes dans la mollesse, il méritoit qu'on lui abandonnat le soin d'en déli- vassaux sont vrer la France. Ainfi, après avoir laissé sur la frontiere autant de monde qu'il en faloit pour arrêter les entreprises de l'ennemi, elle indiqua une affemblée de tous les grands à tagne. Compiegne, où l'on termina enfin ce qu'il y avoit de différends. Ce ne fut pas néanmoins fans beaucoup de difficulté, liem.p. 368. tant les intérêts étoient compliqués. Mais l'habile princesse, bien convaincue que de-là dépendoit le repos du roi fon fils, y employa tout ce qu'elle avoit d'esprit & de talents. & eut le bonheur de réuffir. Les comtes de Flandre & de Champagne furent réconciliés avec le conte de Boulogne. à qui l'on donna une groffe fomme d'argent pour le dédommager des dégâts qui avoient été faits fur ses terres par ordre de la cour. Jean, comte de Châlons, reconnut le duc de Bourgogne pour son seigneur, & promit de lui faire hommage. Le duc de Lorraine & le comte de Bar, furent accommodés par les foins de la reine & des comtes de Boulogne & de Champagne, qu'ils avoient choisis pour arbitres. Tous jurerent au roi de lui être fideles. Louis de son côté & la régente protesterent par un nouveau serment, de rendre justice à tout le monde, & d'observer ponctuellement les anciennes loix & courumes de l'Etat.

les grands reconciliés, à l'exception du comte de Bre-

Louis avoit à peine quité la Bretagne, que le roi d'An- Henri passen cleterre, pour ne pas poufier l'inaction jusqu'à la stupidiré, puisca Anglerésolut enfin de se faire voir à ceux qui le reconnoissoient terre. encore. Il part de Nantes, traverse l'Anjou & le Poitou, passe jusqu'en Gascogne, reçoit des hommages en divers lieux. & donne des ordres pour la sûreté de ce qui lui reftoit dans ces provinces. Il revient enfuite par le Poitou, & prend d'affaut la petite ville de Mirebeau : conquête qui n'empêcha pas que ce voyage ne méritat mieux le nom de promenade que d'expédition militaire. De retour auprès du comte Pierre, il aprit ce qui venoit de se passer à Compiègne. Alors, n'espérant plus rien des seigneurs François, il repassa dans son isle, trainant après lui les restes d'une armée que l'oifiveté & la débauche avoient presque entiérement

Matth. Par,

ruinée. Il laissa seulement cinq cents chevaliers & mille hommes de folde, qui, fous la conduite du comte de Chefler , coururent l'Anjou pendant l'hiver , prirent Château-Gontier . & brûlerent Pontorfon en Normandie: exploits qui ne purent faire cesser les murmures de l'Angleterre, où l'on disoit hautement que ce peu de troupes n'étoient demeurées en Bretagne que pour achever de dissiper ce qui leur restoit. L'année suivante. Henri voulut faire un nouvel effort pour réparer son honeur; mais le défaut d'argent, les follicitations du pape, qui demandoit du fecours pour les chrétiens d'Orient, & le zele empressé du comte de Dreux qui vouloit fouttraire le comte de Bretagne son frere, au châtiment qu'il méritoit, firent enfin conclure une treve de trois ans.

La joie que devoient naturellement causer tant d'événe-

Mort du connetable de Montmorenci lier Guerin.

de Montmor.

de Toulouse.

ments heureux, fut mêlée de quelque amertume par la mort & du chance. de celui qui avoit sçu les ménager. C'étoit Mathieu II de Montmorenci, qui exerça la charge de connétable fous trois rois avec la même fidélité : seigneur aussi distingué dans les armées par sa valeur, que dans le conseil par sa prudence. Duch, hift, Il s'étoit fignalé à la bataille de Bouvines par la prife de feize bannieres; en mémoire de quoi, au-lieu de quatre alérions qu'il avoit dans ses armoiries, Philippe-Auguste voulut qu'il en mit feize : il commanda depuis aux fieges de Niort, de Saint-Jean d'Angeli, de la Rochelle, & de plufieurs autres places qui furent prifes fur les Anglois. Louis VIII, au lit de la mort, le pria d'affither son fils de ses forces & de ses confeils. Mathieu le lui promit, & fidele à sa parole, réduisit les mécontents, ou par adreffe, ou par force, à se soumettre enfin au jeune roi & à la régente sa mere. C'est, dit-on, le premier connétable qui ait été général d'armée : son mérite, fon crédit, fon habileté illustrerent beaucoup sa famille, & commencerent à donner à sa charge l'éclat qu'elle a eu depuis. Il eut pour successeur Amauri de Montfort, qui avoit acheté cette dignité par la cession de ses droits sur le comté

> Ce fut auffi cette même année que mourut, à l'âge de foixante & dix ans, un vertueux ministre, qui avoit rendu

enfin chancelier: génie univerfel, d'une prudence & d'une fermeté sans exemple : grand homme de guerre avant qu'il parvînt à l'épiscopat, évêque digne des premiers siecles du christianisme, quand il cessa d'être homme de guerre. Ce

d'honeur, & lui assura le rang au-dessus des pairs de France. Il commença le tréfor des chartes, & fit ordonner que les titres de la couronne ne seroient plus transportés à la suite des rois, mais déposés en un lieu sûr. Quelques historiens disent que le dépit & la jalousie de ce que la reine mere avoit

chancellerie, pour des raisons que l'histoire ne dit point,

An. 1230.

Du Cange , Jérusalem, ensuite garde des sceaux, puis évêque de Senlis, 1.5, p. 55.

Du Cangé fut lui qui éleva la dignité de chancelier au plus haut degré cellarius,

moins d'estime pour lui que pour le cardinal Romain, lui si-d'autres néanmoins, avec plus de vraisemblance, affurent 381. Duch. qu'il mourut évêque de Senlis, & avec le même crédit qu'il france, page avoit depuis quarante ans. Il n'eut point de successeur; & la 207.

vaqua toujours pendant le regne de faint Louis. On ne voit, fous ce religieux prince, que des gardes des fceaux. La France commençoit à respirer après tant de guerres Ordonnanciviles. Le jeune roi, tout entier à fon peuple & ne fongeant ce contre les qu'aux moy ens de le rendre heureux, fe reprochoit jusqu'aux usures. plaisirs que permet la plus austere sagesse. Il n'avoit plus tant d'ardeur pour la chasse; & plein de l'idée de ses devoirs, il disoit que le temps d'un roi étoit précieux & ne devoit être employé que pour le bonheur de ses sujets. Ce sut dans cette vue & pour affurer de plus en plus la tranquilité publique, qu'il fit fortifier Angers & quelques autres places contre les incursions des ennemis; qu'il renouvela les anciens traités avec l'empereur & avec le roi des Romains son fils; enfin qu'il publia une févere ordonnance contre les Juis tantot Laur. ordon, chasses, tantot rapelés, toujours les sangsues de l'Etat. La des rois de France & les pays voisins étoient alors pleins des débris de p. 53 , 54. cette nation, & tout gémissoit sous le poids de ses usures. Ce qu'il y avoit de plus horrible, c'est que les seigneurs tiroient

336

= leur part de ce gain infâme, par la protection qu'ils leur ac3 cordoient: protection que ces malheureux achetoient fouvent bien cher, & toujours à des conditions également contraires à leur fortune & à leur liberté.

On voit en effet par un grand nombre d'actes, que tout Juif établi dans le royaume, étoit serf ou main-mortable, & ju-Ibid. p. 16. sticiable de corps & de chastel des seigneurs dont il étoit couchant & levant, c'est-à-dire, que sa personne, ses biens & ses meubles apartenoient aux barons des lieux où il habitoit. La loi lui défendoit de changer de domicile sans la permission du maître, qui pouvoit l'aller reprendre comme un esclave su-

Bid pag 48. gitif jusque dans les domaines du roi. Il paroît même que ce peuple infortuné étoit regardé comme un effet dans le commerce. On les vendoit avec la terre, ou même féparément plus ou moins, fuivant le nombre, les talents & l'indu-

Ann. 1255, ftrie. Mathieu Paris raporte que le roi d'Angleterre, Henri III, vendit pour quelques années les Juifs au comte Richard son frere, afin que ce prince arrachât les entrailles de ceux que le monarque n'avoit fait qu'écorcher. On imagineroit à peine le profit qui en revenoit aux seigneurs. Lorsque le fisc se trouvoit épuifé, on les menacoit de les chaffer. Auffi-tôt ils aportoient des fommes immenses pour le remplir : c'est ce qu'on apeloit le bénéfice de restitution. Il étoit si considérable, que Charles II, roi de Sicile, pour indemnité de les avoir bannis des comtés d'Anjou & du Maine, établit un fouage de trois fous Du Cange, sur chaque seu, & de six deniers sur chacun de ses sujets chrétiens, qui gagnoient leur vie de leur métier. Un trait plus fingulier encore, c'est qu'un Juis converti tomboit en forsaiture. Alors le seigneur ou le roi confisquoit tous ses biens, & le laissoit dans un dénuement universel. On eût dit que les chrétiens, irrités de ce qu'il ceffoit d'être impie, cherchoient à se dédommager des taxes qu'ils ne pouroient plus lever sur lui,

en lui enlevant tout ce qu'il possédoit. Maxime barbare, sans doute, & très-pernicieuse dans ses conséquences, mais qui a fubfifté jusqu'au regne de Charles VI, qui la fit abroger & proscrire: Tant il est vrai que l'usage, l'exemple des autres. & d'anciens engagements, font disparoître à notre égard le

ridicule le plus palpable & le plus outré.

obf. fur les erabliffements de Louis , p. Le même.

Page 606.

On

On remarquera néanmoins que cette nation proferite, quoiqu'elle apartint aux barons, sans doute par la permisfion du monarque, étoit spécialement au roi, qui avoit tout pouvoir sur elle. «C'est à moi, fait-on dire à S. Louis, qu'il " apartient de veiller sur les Juis, pour les empêcher d'o- not, apus Duch, t. 5; » primer les chrétiens par leurs ulures, & d'abuser de ma page 471. » protection pour défoler le royaume ». Ils avoient des juges & des tribunaux particuliers, un sceau qui leur étoit propre,

des possessions en terres & en maisons, des cimetieres hors Gloff, ibid. les murs des villes, & des synagogues, où cependant ils ne pouvoient prier qu'à voix baffe & fans aucun chant, fous peine de trois cents livres parisis d'amende. On les obligeoit encore de porter sur eux quelque signe qui pût les faire reconnoître; c'étoit pour les femmes un voile qui leur couvroit tout le visage, & pour les hommes une calote de feutre ou de drap de couleur jaune, ou bien une grande rouelle (roue) bien notable, de la largeur de quatre doigts & de la hauteur d'une palme, d'autre couleur que la robe, pourtraite de fil ou de soie groffement, & telle qu'on pût l'apercevoir au vestement de desfus, loit mantel ou autre habit, en tel lieu qu'ils ne la pussent musser. Si quelque Juif paroiffoit en public sans cette marque, il devoit être condamné à dix livres tournois d'amende, & son habit confisqué au profit de celui qui le dénonçoit. On défendoit aux chrétiens tout commerce avec ce peuple réprouvé: il n'étoit permis, ni d'en avoir pour intendant ou domestique, ni de tenir quelque chose d'eux à ferme ou à bail emphitéorique, ni de s'en fervir comme médecins ou chirurgiens, ni de prendre leurs enfants pour les alaiter & nourir. Quand ils paroiffoient en témoignage contre un chrétien, on les obligeoit de jurer par les dix noms de Dieu, avec mille imprécations contre eux-mêmes, s'ils ne disoient pas la vérité. Que le feigneur Dieu, leur disoit-on, vous envoie la fievre continue, tierce ou quarte, fi vous vous parjurez: qu'il vous détruise dans sa colere, vous, votre famille & vos biens: que vos ennemis s'emparent de vos possessions & violent vos femmes: que l'épée & la mort, la crainte & les inquiétudes vous poursuivent par-tout : que la terre vous engloutisse comme Dathan & Abiron: que tous les péchés Tome II.

Idem , Ibid.

de vos parents & toutes les malédictions contenues dans la loi de Moise retombent sur vos têtes! Ainsi soit-il, répondoient par trois fois ces triftes objets de l'exécration publique. Un chrétien convaincu d'un commerce criminel avec une fille ou une femme de cette nation, étoit brûlé vif. Le motif qu'en aporte un auteur, digne éleve de ces fiecles d'ignorance, paroîtra fans doute fingulier, pour ne pas dire ridicule: C'eft, dit-il, que se souiller avec une Juive, est un crime

égal à celui qui se commet avec les bêtes.

Tant d'humiliantes fervitudes n'empêchoient point ces malheureux de venir en foule s'établir dans la France, dont insensiblement ils envahirent tout le commerce. On dit que fous Philippe-Auguste ils avoient presque la moitié de Paris en propre. Ce grand prince n'y vit d'autre remede que de déclarer leurs débiteurs quittes, à la réferve d'un cinquieme, qui fut confifqué au profit du monarque, & de chasser ces fangfues si sunestes à l'Etat, après les avoir dépouillés de tous leurs immeubles. Mais obligé de les rapeler feize ans après. il crut avoir pourvu à tout par des réglements également sages & séveres : foibles barrieres contre l'avidité de ce peuple infatiable. Bientôt Louis VIII fe vit contraint de rendre nis, tom. 2, une nouvelle ordonnance, portant « que nul intérêt ne cour-» roit pour eux; que toute dette qu'ils n'auroient point de-

Ibid. p. 47. » mandée depuis cinq ans, demeureroit éteinte; & que les » autres feroient payées entre les mains de leurs feigneurs » en neuf termes de quatre mois chacun ». Saint Louis enfin, dans une affemblée de barons à Melun « fit défendre univer-

» fellement aux Juifs toute forte de prêt; donna trois ans de Ibid. p. 53. » terme à leurs débiteurs, & déclara nulles les obligations » que ces usuriers n'auroient point fait voir dans l'année à » leurs feigneurs ». Le religieux monarque proferit en même temps toute usure, & les grands de concert jurent de lui don-

ner fecours contre les infracteurs de cette loi-

C'étoit ainsi que la justice & la piété dirigeoient toutes les Pieules oc- démarches du jeune roi. Il persuada vers le même temps à cupations de Odon Clément, abbé de Saint-Denis, de rebâtir fon église, Guil. Nang. & lui en fournit les moyens. Le bon moine, par un scrupule Duch. t. 5, d'une grande simplicité, n'osoit toucher, disoit-il, à un édi-

Page 350.

fice qu'une tradition populaire affuroit avoir été confacré par Jésus-Christ même. Louis leva tous ses doutes, & en très peu de temps l'ouvrage fut achevé. Il venoit de fonder avec une magnificence royale l'abaye de Royaumont, de l'ordre de Citeaux en Beauvaisis. On assure qu'il y travailla lui-même avec les moines, & que dans ses heures de récréation, il leur aidoit à porter des pierres pour le bâtiment, ou à cultiver leur jardin. Il en fit par la suite un lieu de retraite; & pour se délasser des fatigues de la royauté, il y alloit prier

Dieu en silence & servir les pauvres.

Une conduite si édifiante & si chrétienne ne l'exempta point d'avoir des affaires fâcheuses avec ceux de ses sujets, qui, à contre les encause de sa piété, devoient le respecter davantage. Les évê- éveques. ques portant sans doute trop loin l'autorité spirituelle qui leur avoit été confiée, croyoient pour le moindre intérêt temporel avoir le droit de mettre leur diocese en interdit. Des qu'ils avoient le plus léger fujet de plainte du monarque ou de ses officiers, ils faisoient fermer les églises, privoient les fideles de tout exercice de religion, & ne laissoient que le baptême pour Du Cangé les enfants, & le facrement de pénitence pour les moribonds. « mot reli-Quelquefois même, pour exciter la haine des peuples contre ceux dont ils prétendoient avoir reçu quelque tort, ils emportoient de leurs églifes les croix, les vafes facrés, les ornements & les reliques, les déposoient au milieu d'un champ, formoient autour une enceinte de ronces & d'épines, & s'en alloient. La fuperflition & la terreur les faisoient promptement rapeler, & ils obtenoient tout ce qu'ils vouloient. Ce fut à-peu-près ainfi qu'en userent Milonce, évêque de Beauvais, & Maurice, archevêque de Rouen, qui, pour des contestations de droit, & de jurisdiction purement temporelle, excommunierent les officiers royaux, & firent ceffer l'office divin dans toute l'étendue de leur prélature. Cela fut regardé, avec raison, comme un grand désordre qu'il faloit arrêter. Louis fit saisir leur temporel; & après quelques années de scandale, les prélats. ennuyés de ne point jouir, leverent toutes leurs censures. Ce fut alors que le pape Grégoire IX accorda au roi une bulle, qui défend à qui que ce foit d'interdire les chapelles royales; menaçant ceux qui seroient assez téméraires pour 368. Vvij

Inv. Bulla

l'entreprendre, de l'indignation des faints Apôtres Pierre & Paul. C'étoit une forte de grace fort considérable en ce temps-là, où l'on vouloit bien en avoir besoin : ce qui marque jusqu'à quel degré de puissance la jurisdiction des évè-

Daniel . France , t. 3 , page 193.

Page 13.

ques s'étoit élevée. & combien elle devenoit fâcheuse aux rois, puisque pour la réprimer ils se voyoient souvent obligés d'avoir recours aux papes, à qui ils fournissoient par-là les moyens d'augmenter leur autorité déja trop redoutable. Le sage monarque, tout saint qu'il étoit, dit un célebre moderne, tint toujours depuis pour maxime, de ne se pas livrer à un aveugle respect pour les ordres des ministres de l'église, qu'il scavoit être sujets aux emportements de la passion comme les autres hommes. Dans ces sortes d'affaires il balançoit toujours avec la plus scrupuleuse exactitude ce qu'il devoit d'un côté à la religion, & de l'autre à ses sujets & à l'équité. Le sire de faint Louis, Joinville en raporte un exemple qui mérite d'avoir place dans cette histoire. « Je vis une journée, dit ce naif historien, » que tous les prélats de France se trouverent à Paris pour » parler au bon faint Louis, & lui faire une requête. Ce fut "l'évêque Gui d'Auxerre, fils de monseigneur Guillaume de » Melot, qui commença à dire au nom de tous les autres : Sire, » sçachez que tous ces prélats qu'ici sont en votre présence, » me font dire que vous laissez perdre toute la chrétienté, & » qu'elle se perd entre vos mains. Adonc le bon roi se signe » de la croix. & dit : Evêque, or me dites comment il se fait " & par quelle raison? Sire, fit l'évêque, c'est pour ce qu'on » ne tient plus compte des excommuniés. Car aujourd'hui un » homme aimeroit mieux mourir tout excommunié que de » se faire absoudre, & ne veut nully faire satisfaction à » l'églife. Pourtant, fire, ils vous requièrent tous à une voix » pour Dieu, & pour que ainsi devez faire, qu'il vous plaise » commander à tous vos baillis, que où il sera trouvé au-» cun en votre royaume, qui aura été an & jour continuel-» lement excommunié, qu'ils le contraignent à se faire ab-» foudre par la prinse de ses biens. Le saint homme répondit, » que très volontiers le commanderoit faire de ceux qu'on » trouveroit être torçonniers à l'églife & à fon prefme (pro-» chain ). L'évêque dit qu'il ne leur apartenoit à connoître

An. 1231.

» de leur cause. Le roi à ce répondit qu'il ne le feroit autre-» ment; & disoit que ce seroit contre Dieu & raison, qu'il » fit contraindre à foi faire abfoudre ceux à qui les clercs fe-» roient tort, & qu'ils ne fussent oiz en leur bon droit. Et de » ce leur donna exemple du comte de Bretagne, qui par fept » ans a plaidoié contre les prélats de fon comté, tout excom-» munié, & finalement a fi bien conduit & mené fa cause, » que notre faint pere le pape les a condamnés envers ice-» lui comte. Parquoi disoit que si des la premiere année il » eût voulu le contraindre à foi faire abfoudre, il eût grande-» ment mefait envers Dieu & envers fon vaffal. Après lef-» quelles choses ouies par tous iceux prélats, il leur suffit de » la bonne réponse du roi, & oncques puis ne ouis parler » qu'il fût fait demande de telles choses ». Tant la fermeté a de pouvoir sur les esprits, même les plus prévenus & les plus

jaloux de leurs droits, quand elle est inspirée par le devoir & foutenue par les effets!

La piété folide & la vie exemplaire du jeune monarque Il est en tutte n'empêcherent point la calomnie de l'ataquer. On jugea de aux traits de la lui par le commun des hommes; & le voyant beau, bien fait, à l'âge de dix-neuf aus, pouvant tout ce qu'il vouloit, on n'imaginoit point qu'entouré des charmes du monde, il pût conferver fon innocence. On difoit qu'il s'abandonnoit en fecret à des plaisirs criminels; qu'il avoit des maîtresses, & que la régente, contente de gouverner, ne faifoit pas semblant de s'en apercevoir. Ces bruits injurieux firent une telle impression dans le public, qu'un jeune religieux, poussé d'un Page 446. zele indiferet, en fit une vive réprimande à la reine. L'innocence est toujours humble, toujours modeste: J'aime le roi mon fils, répondit Blanche avec douceur; mais si je le voyois près de mourir, & que pour lui sauver la vie je n'eusse qu'à lui permettre d'offenser son Dieu, le ciel m'est témoin que, sans hésiter, je choisirois de le voir périr, plutôt que de le voir encourir la disgrace de son Créateur par un péché mortel .Cependant afin de le foustraire en même temps au péril & aux traits de la calomnie, elle réfolut de le marier promptement, & jeta les yeux fur la fille aînée du comte de Provence, que sa naissance & sa vertu rendoient également digne d'une si haute alliance.

Duch. t. 5 ;

Son mariage vence,

Vilhard. page 127.

Barcelone, une branche des rois d'Aragon, où la Provence avec Margue- étoit entrée depuis long-temps, & le comté de Forcalquier depuis peu, par Garfande, mere de ce prince. Il avoit époufé Béatrix, fille de Thomas, comte de Savoie & de Maurienne: il en avoit cinq enfants, un fils qui vécut peu, & quatre filles, toutes d'un rare mérite: mais Marguerite, l'ainée, l'emportoit de bien loin fur les autres. Elle étoit d'une beauté acomplie, loyale & fine, dit un de nos vieux historiens, & n'avoit pas encore quatorze ans. On contoit des traits admirables de son esprit : sa sagesse, sa modestie, sa bonté, la faifoient aimer & presque adorer des Provençaux, qui s'adonnant alors à la poésie, remplissoient leurs ouvrages des belles qualités de leur princesse, & trouvoient tous les jours à en dire quelque chose de nouveau. Gautier, archevêque de Sens, & le seigneur Jean de Nesle, surent nommés ambassadeurs pour en aller faire la demande. La proposition sut reçue avec respect. Le comte de Provence, malgré le mauvais état de ses affaires, promit de donner à sa fille vingt mille livres, ce qui peut revenir à quatre cent mille d'aujourd'hui : il fe doutoit bien que son gendre ne le presseroit point d'aquiter cette fomme, dont effectivement la cinquieme partie étoit à peine payée plus de trente ans après : il prévoyoit d'ailleurs que cette alliance seule serviroit de dot à fes autres filles, qui bientôt en effet furent mariées très honorablement: Eléonore, la feconde, à Henri III, roi d'Angleterre; Sancie, la troisieme, à Richard, frere de ce monarque, élu depuis roi des Romains; & Béatrix, la derniere, à Charles, frere de Louis, qu'elle fit comte de Provence. & qui se fit lui-même roi de Sicile.

Les ambassadeurs amenerent la princesse à Sens, où la cérémonie du mariage se fit avec la magnificence qui convenoit au fiecle & à l'occasion. Quelques jours après, la jeune reine fut couronnée dans l'eglise cathédrale de la même ville. Le roi son époux revêtu de tous les ornements royaux, y fut présent, fit quelques chevaliers, & toucha des malades à qui l'on distribua de l'argent selon leurs besoins. On remarque que la dépense tant pour le mariage que pour le couronnement, montoit à deux mille cinq cents livres, en comptant plus de cent écus dont Louis fit présent aux Provençaux, & près de quarante que coûta la mufique. On hift, de faint y vit aussi comme une chose très rare, deux cuillers d'or Louis, t. 1, avec une coupe de même métal, qui revenoient à vingt écus, liv. 3 , p. 189. & dont le bouteillier profita. C'est ainsi qu'on apeloit l'officier du palais, qui étoit chargé de tout ce qui regarde la

bouche, dignité alors très confidérable.

On voit en effet par pluseurs monuments authentiques, Prérogaives que cet officier, l'un des quatre principaux de la couronne, grand boursilignoit dans toutes les patentes des rois, ou du-moins étoit lier. présent à leur expédition; qu'il avoit séance entre les princes; qu'il disputoit même le pas au connétable. Du Tillet cite un arrêt qui lui donne assissance & opinion en la cour des Recauit des pairs, avec les barons qui peuvent & doivent y juger. On ordonnances prétend encore qu'à cause de son office, il avoit le droit de france, page préfider à la chambre des comptes de Paris; & de ce, ajoute 307, anno le même auteur, y a ordonnance de Charles VI enregistrée au 1224. parlement. Mais ce droit s'éteignit, foit par la négligence de ceux qui l'avoient obtenu, soit par l'autorité des rois qui l'avoient accordé. Le titre même de grand bouteillier fut également aboli, & l'on y a substitué la charge de grand échanson. Tous deux néanmoins ont été contemporains. Tout le monde sçait la dispute qui s'éleva au sacre de Philippe V, au sujet du pot à cave dont le roi s'étoit servi, & Du Cange au que chacun d'eux foutenoit lui apartenir. On trouve d'ail- mot Buricul. leurs quantiré d'actes où tous deux font nommés, & que tous deux ont fignés. Il feroit difficile de fixer au juste le temps où les fonctions de ces deux emplois ont été réunies.

Page 46.

Le grand bouteillier, dit Loyfeau, avoit justice fur les hôteliers & taverniers. Chaque crieur de vin lui devoit treize  $p_i$ : 4 deniers; chaque buffetien treize ou vingt-fix deniers; cha que cellier de Paris où l'on vendoit à brosche, la moitié des lid. lies; chaque personne qui avoit atelage, vingt-huit deniers, & ainsi du plus & du moins ; chaque ecclésiastique nommé à une prélature royale, archevêque, évêque, abé ou abeffe, cent sous parisis. Si l'on consulte les registres de la chambre des comptes sur les autres prérogatives de cette grande

charge, on y verra, qu'aux fètes folcnnelles, quand le roi portoit couronne, le bouteillier prenoît de son droit, non-seulement la coupe & le hanape, mais les pieces de vin, tonneaux, ou queues où l'on avoit commencé à traire, ce qui se pratiquoit aussi en temps de guerre ; qu'au sacre de Rheims, il devoit avoir les vins qui étoient dessous la barre, avec un certain nombre de pains, de chars chairs), de poules, de cire, de poisson & de fruit; qu'en l'hostel où le roi gissoit, fût à Paris ou ailleurs, il prenoit à la fruiterie tout ce que mestier lui étoit, fussent torches ou chandelles, à la cuisine, aucune fois viande cuite, autrefois crue, à la cave tel vin comme pour la personne du roi, & alloient ses gens traire au tonel où l'on traioit pour le roi; que deux fois chacun an, il recevoit au tréfor royal vingt livres pour ses manteaux; qu'il étoit maître des Cervoisiers pour tout le royaume. & souverain de la chambre des comptes ; qu'en cette dernière qualité il lui revenoit un nombre de jettoirs, de quoi nos seigneurs des comptes jettent chacun an, & qu'il devoit avoir moult belle chose en Chamraigne.

Douaire de la jeune reine: ville du Mans & fur quelques châteaux dans le Perche, encoux.

76.

F. 102.

empire de la fuite fur Orléans & quelques lieux des environs, enfin fur deux jeunes Corbeil, Poiffy, Pontoife, Etampes, Dourdan, & quelques autres terres plus voifines de Paris, & d'un revenu beaucoup plus confidérable. Une circonftance bien rare dans les mariages, & qu'on ofe à peine raporter dans un fiecle comme Vie mil de le nôtre, c'est que Louis s'étant proposé l'exemple de Tobie faint Louis, pour modele, il trouva la jeune Marguerite dans la même disposition. Les deux époux étoient encore bien jeunes : Blanche retint sur eux un empire si absolu que le roi ne voyoit sa Chron. de femme que lorsque sa mere le lui permettoit. Si quelquesois faint Louis, c. il se déroboit pour aller chez la jeune re ne, il se cachoit dès

Le douaire de la nouvelle reine fut d'abord affigné sur la

le mit dehors, & lui fit devant tout le monde une très vive réprimande. La cour revint ensuite à Paris, où les réjou issances recom-Grands pré- mencerent ; mais pour faire bientôt place aux préparatifs de la guerre. La treve avec l'Angleterre alloit expirer. Le comte de Bretagne l'avoit même déja rompue par plusieurs cour-

que la sévere régente paroissoit. Un jour l'ayant trouvé, elle

AN. 1234. paratifs de guerre contre le comte de Bretagne,

ses sur les terres de Henri d'Avaugour, tantôt par ses lieutenants, tantôt en personne. L'occasion étoit favorable pour la France. Le monarque, il est vrai, venoit de perdre un serviteur fidele dans la personne du comte de Flandre, prince, qui à mille grandes qualités joignoit mille foiblesses aussi grandes ; mais en même temps il avoit vu la ligue, finon diffipée, dumoins extrêmement affoiblie, tant parl'élévation du comte de Champagne fur le trône de Navarre, que par la mort de l'archevêque de Lyon, du comte de Dreux, & du comte de Boulogne. La haine du premier contre Thibaud, l'avoit engagé dans toutes les cabales des factieux ; la confidération où étoit le fecond, ne fervoit qu'à réveiller l'humeur inquiete du comte de Bretagne, qui croyoit avoir en lui une ressource affurée dans les malheurs qu'il se seroit atirés par ses révoltes. La haute naissance du troisieme, son courage intrépide, fon crédit parmi la noblesse, ses liaisons avec les mécontents qui l'entretenoient toujours dans l'espérance de régner, tout causoit d'étranges inquiétudes au ministère. La bonne fortune du jeune roi le délivra heureusement d'un sujet si redoutable. Philippe mourut très promptement d'une enflure prodigieuse; maheureux d'avoir terni un mérite peu commun, en préférant des prétentions auffi chimériques qu'injustes , à la gloire d'être le principal fecours de fon roi & de fon neveu. Une mort si soudaine donna lieu de soupconner quelque cause violente. La régente même ne fut pas à couvert des traits de la calomnie : ce feroit lui faire injure que de penser à l'en justifier. Aussi vit-on le public se déchaîner tout autrement contre Thibaud, foit parce qu'il y avoit plus d'intérêt que personne, soit parce qu'on le croyoit plus accoutumé à ces fortes de forfaits. La vérité est néanmoins qu'il n'y eut jamais rien d'avéré contre lui.

Louis, averti que le comte de Bretagne n'oublioit rien Il est abanpour engager la cour d'Angleterre à recommencer la guerré. résolut de châtier une bonne sois tant de révoltes, manda & fait une la noblesse avec les communes, & s'avança contre le re- treve. belle, avec une armée fi confidérable, qu'on n'en avoit point vu de phille dans les dernieres guerres. Le malheureux comte, abandonné à lui-même, & n'ayant pu obtenir

du monarque Anglois que foixante chevaliers & deux mille Gallois, se trouva dans un grand embaras: il ne perdit cependant pas courage, & eut même quelque avantage fur un détachement des troupes de l'avant-garde du roi, leur en-

p. 406.

Ibid.

Math Paris. Ieva quelques chevaux & une partie de leurs bagages. Mais ce petit échec ne fervit qu'à ralumer l'ardeur & le reffenti-Moufik. p. 25. ment du jeune prince : il divisa ses troupes en trois corps, qui fondirent en même temps sur la Bretagne par trois différents endroits, porterent par-tout le fer & le feu, & forcerent deux places de marque. Le séditieux vassal, sur le point d'être accablé, envoya demander grace & une treve jusqu'à la Touffaints, promettant, si le roi d'Angleterre ne venoit le Math. Par. fecourir en personne, de remettre la Bretagne entre les mains du roi, avec tout ce qu'il avoit de villes, de châteaux & de troupes. Il accompagna sa demande d'une grosse somme d'argent. On voulut bien, à ce prix, écouter ses propofitions. Le comte de Mâcon, le duc de Bourgogne & le comte de Saint-Pol se rendirent ses garants : lui-même donna

des ôtages & trois de ses meilleures places pour sureté. On ne doit pas oublier pour la justification du vainqueur, que les quarante jours de fervice alloient expirer ; qu'il étoit à craindre que les barons ne se fervissent de ce prétexte pour empêcher la ruine d'un de leurs pairs; enfin que le roi d'Angleterre ne pouroit jamais en fi peu de temps, faire un armement de terre & de mer suffisant pour une telle expédition.

Il fe foumet enfin &c fait fa paix.

Le comte en effet étant passé peu après à Londres, on y feignit un vif ressentiment de la treve qu'il avoit conclue. pour lui refuser un secours qu'on étoit réellement hors d'état de lui accorder. On lui offrit néanmoins quelques troupes, à condition qu'il se chargeroit de leur entretien. Cette offre ne l'ayant pas satisfait, il se retira plein de dépit, & ne songea plus qu'à sortir d'affaire, à quelque prix que ce fût. L'historien Anglois assure qu'il vint se jeter aux pieds du roi , la corde au cou, se reconnoissant un traître indigne de toute grace, lui abandonnant tous ses Etats & sa propre personne, pour en tirer le châtiment qu'il lui plairoited : monarque, fuivant le même auteur, le reçut fort mais et lui parla ainfi :

An. 1234.

« Mauvais traître, encore que tu ayes mérité une mort in-» fâme, cependant je te pardonue en considération de la » noblesse de ton sang, mais à condition que tu abandon-» neras la Bretagne à ton fils, à qui je ne la laisse que pour » fa vie, & je veux qu'après fa mort les rois de France soient " maîtres de la terre ". Cependant une preuve qu'il ne fut dépouillé ni de sa dignité, ni de la tutelle de ses enfants. c'est que dans les actes mêmes de cette paix, il prend la qualité de duc de Bretagne, qu'il ne pouvoit avoir que du chef de sa femme. Il paroît seulement que le comte sut obligé de venir à Paris ; qu'il se soumit à tout ce que voudroient ordonner le roi & la reine Blanche, dont la régence duroit encore; qu'il promit de les servir envers & contre tous; qu'il renouça à tous les avantages qu'on lui avoit faits par le traité de Veudôme; qu'il remit entre les mains du roi pour trois ans les châteaux de Saint-Aubin, de Chantoceaux & de Marevil; qu'il s'engagea si-tôt que son fils seroit majeur, à p. 692. servir cinq ans à ses frais en Palestine; enfin qu'il s'obligea de rétablir la noblesse de Bretagne dans tous ses privileges. qui consistoient dans le pouvoir de fortifier, sans la permisfion du feigneur, dans la faculté de disposer sans lui de leurs biens & de la rutelle de leurs enfants, dans le droit de naufrage & autres femblables prérogatives. Louis, pour l'exécution de cet article nomma des commissaires, & fit ensorte qu'on ne lui demandât pas plus qu'il n'avoit pris, mais en même temps qu'il rendit tout ce qui ne lui apartenoit pas.

Le comte, ainfi rentré dans l'obéiffance, envoya déclarer au roi d'Anglererre qu'il révoquoit l'hommage qu'il lui avoit fait pendant fa révolte. Henri, pour s'en venger, fit faifit le comté de Richemont, & toutes les autres terres que le prince Breton poffédoir dans les Etats d'ourremer. Mais bientôt il fenità quel homme il avoit affaire. Le comte équipa fur-lechamp quelques vailfeaux, fe mit à courir la mer, troubla par-tout le commerce des Anglois, pilla rous ceux de cette nation qu'il pur joindre, & remplit parfaitement, dit Mathieu Paris, fon furnom de Mauclere, c'ett-à-dire, d'homme malin Se méchant. Quelques-uns néanmoins prétendent qu'il fut hid ainfi furnommé par les Bretons, parce qu'il préta au roi Xxii

Duch, t. 5 ;

Math. Par. Ibid.

l'hommage-lige, au-lieu du fimple qu'il devoit pour fon comté. Quelques autres, au contraire, foutiennent qu'en cela même il fit une bonne affaire pour son pays, qui par ce moyen cessa d'être un arriere-fief de la couronne, & que cette injurieuse dénomination lui vient des démêlés qu'il eut avec les eccléfiastiques. Les papes étoient alors souverains dispensateurs des biens d'église : ils accordoient les dixmes aux gentilshommes, pour les engager à se croiser contre les ennemis de la religion, & permettoient au clergé de lever quelque droit pour l'administration des Sacrements. Le comte qui se piquoit de scavoir le droit canon, s'y oposoit, & accufoit les prêtres de fimonie : ceux-ci de leur côté, aveuglés peut - être par leur intérêt, prétendoient en sçavoir autant

hift. de Bret. P. 235.

An. 1235. Politique de nos rois fur le mariage des grands.

que lui, & l'apeloient Mauclerc, ou mauvais clerc. La foumission du comte fit exemple, & la vigueur avec laquelle le jeune monarque poursuivit & terrassa cet audacieux rebelle, tint en respect les autres grands vassaux de la couronne. Les mariages qu'ils contractoient avec les ennemis de l'Etat, devenoient pour eux de fréquentes occafions de révolte : la politique de nos rois fut toujours d'empêcher ces dangereuses unions; & dans les traités particuliers qu'ils faifoient avec ces trop redoutables fujets, ils inféroient ordinairement cette clause: Que ni le vassal, ni aucun de sa famille, ne pouroient s'allier avec les étrangers, fans l'agrément du prince. Louis eut grand soin de faire observer cet article important. Le comte de Ponthicu avoit conclu le mariage de Jeanne, l'aînée de ses quatre filles & fa principale héritiere, avec le roi d'Angleterre : déja l'évêque de Carlile l'avoit époufée au nom de fon maître, le pape Math. Par. même étoit intervenu pour garant de l'exécution. Mais le monarque François parla fi haut & menaça fi vivement, que ni le comte, ni Henri n'oserent passer outre; le premier, par la crainte de voir configuer ses terres; le second, pour ne pas faire acheter si cher son alliance. Le sage prince en usa avec la même fermeté vis-à-vis de la comtesse de Flandre, veuve de Ferrand, que les mécontents vouloient matier avec Simon de Montfort, né François, mais devenu suiet de l'Angleterre par le comté de Leicettre qu'il avoit hé-

rité d'Amicie fa grand'mere, homme d'ailleurs suspect & de grande entreprife. La princelle, dans un traité fait à Péronne, s'étoit engagée à ne point s'allier avec les ennemis de l'Etat; chart. tom. 5. Louis averti de ce qui se tramoit, l'obligea encore de décla-Flandr. 4. rer par un second acte, qu'elle n'étoit entrée, ni entreroit en aucune négociation avec le comte de Leicestre, & qu'elle romproit tout, en cas qu'elle l'eût fait. Le malheureux Mont- P. 71 , 1. Part. fort, frustré de ses espérances, jeta les yeux sur Mathilde, rois de France. veuve du conte de Boulogne, & lui fit proposer de l'épouser: il trouva encore dans la politique du jeune souverain un

obitacle invincible à ses defleins.

Tels étoient les progrès de Louis dans l'art de régner, & An. 1236. il n'avoit pas encore vingt & un ans accomplis. Ce terme fixé Majorité du par nos anciennes loix pour la majorité de nos rois, arriva roi. enfin : alors la reine Blanche cessa de prendre la qualité de régente du royaume : événement long-temps attendu par les gens de bien, pour voir perdre aux brouillons, finon le motif, du-moins le prétexte de cabaler. Mais quelque changement qu'il produisit à l'extérieur, il n'en aporta aucun dans la forme du gouvernement. Il y avoit déja plufieurs années que le fils gouvernoit fous la conduite de la mere, & la mere continua toujours depuis à gouverner fous l'autorité du fils. Tous deux vécurent dans une parfaite intelligence; & n'ayant l'un & l'autre en vue que le bien de l'Etat, ils ne pouvoient pas manquer de s'accorder. On fait cependant un crime au jeune Louis de s'être laissé gouverner par l'impérieuse Blanche: reproche fondé sur la confiance qu'il eut toujours aux fages confeils de cette grande reine. & fur ce que se rencontrant avec elle & toute la cour dans des occafions folennelles, il lui a quelquefois donné le premier rang. On ne fait pas réflexion, fais doute, que le devoir d'un roi est de se multiplier en quelque sorte par les ministres qu'il P. 649. emploie, pourvu qu'il scache les choisir, non pour se plonger dans l'oisiveté, mais pour faire mieux avec leur aide ce qu'il pouroit faire moins bien abandonné à lui-même. Si c'est-là une tache à la mémoire de ce religieux monarque, ce sera donc un oprobre d'être gouverné par la justice & par la raifon.

An. 1236. Révolte du comte de Champagne, devenu roi de Navarre.

Reg. des charires de Champ.

La premiere affaire importante qu'eut Louis, en prenant les rênes du gouvernement, fut contre le nouveau roi de Navarre à qui nul engagement ne coûtoit, parce qu'il ne s'en faifoit jamais de loi. Ce prince inconstant avoit promis au roi de ne point marier Blanche sa fille unique, que de son confentement; mais comptant pour rien la foi des ferments, il la maria, fans en parler au monarque, avec Jean de Dreux, fils du comte de Bretagne, lui donnant pour dot le comté du Perche, & lui affurant la fuccession au royaume de Navarre, quand même il lui naîtroit des freres, comme en effet Thibaud eut dans la fuite deux fils de Marguerite de Bourbon. On chercheroit envain la vraie cause de cette rupture. Les uns veulent qu'elle ait été ménagée par le comte de la Marche, & encore plus par la comtesse, qui ayant été reine, confervoit toujours la fierté de son premier rang, & ne pouvoit se résoudre à plier sous le joug de la dépendance : les autres difent que Thibaud s'y porta de lui-même, & que méditant de rentrer dans les fiefs dont il avoit traité avec le roi pour fatisfaire la reine de Chypre, il voulut engager le cointe de Bretagne dans ses intérêts par le mariage de sa fille unique avec le fils aîné de ce prince, l'un des plus féditieux vassaux de la couronne. Le plus grand nombre néanmoins est de ceux qui ne lui donnent proprement d'autre motif que son inquiétude naturelle.

La roi marche contre lui & le force à paix.

Dès que Louis eut apris ce mariage, & il ne l'aprit qu'après qu'il fut confommé, il envoya demander au roi de Nademander la varre les trois places qu'il devoit livrer, s'il venoit à manquer au dernier traité. Thibaud ne répondit rien, ou ne répondit pas comme il devoit; mais il se prepara à la guerre, traita fecrétement avec les comtes de Bretagne & de la Marche, fortifia fes villes, leva des troupes, & n'oublia rien pour mettre le pape dans ses intérêts. On avoit publié depuis peu une croifade pour la Terre-fainte, & le prince Navarrois avoit pris la croix: il n'en faloit pas davantage pour obtenir la protection de Rome & toutes fortes de privileges. Grégoire IX, c'étoit le nom du pontife Romain, écrivit donc au roi, moins pour le conjurer, que pour lui défendre, sous peine des cenfures ufitées dans ces occasions, de rien entreprendre contre un fidele croifé pour le soutien de la religion. Louis qui sçavoit que le faint pere pouvoit lui donner quelquefois des confeils, jamais des ordres, ne laissa pas d'envoyer dans les provinces pour mander la noblesse & les communes, dont le rendez-vous fut affigné à Vincennes. Déja il étoit à la tête de ses troupes, prêt à fondre sur la Brie & fur la Champagne, lorsque Thibaud effrayé d'une si grande P-331, 32. diligence, lui envoya demander pardon, & vint lui-même fe jeter à ses pieds pour obtenir la paix. Mais il ne l'obtint qu'en renonçant pour la seconde fois à ses prétentions sur les fiefs qu'il avoit autrefois vendus au monarque, en livrant pour sureté de sa parole Bray-sur-Seine & Montereau Faut-Yonne, en s'obligeant d'accomplir au plutôt fon vœu d'aller en Palestine, enfin en promettant que de sept ans il ne

Duch. t. ? .

reparoîtroit en France. C'est ainsi que le jeune monarque sçut punir l'infidélité Violence du d'un vassal plus capable de brouiller qu'habile à faire la guer- prince Robert re, redoutable cependant autant par ses intrigues que par sa de Navarre. puissance & ses richesses. On dit qu'à son avénement au trône de Navarre, il trouva dans le tréfor de Sanche, fon oncle & fon prédécesseur, dix-sept cent mille livres, somme qui reviendroit à plus de quatre millions de notre monnoie d'aujourd'hui. Mais si la soumission du rebelle désarma la colere du souverain, il n'en fut pas de même du public, toujours difficile à revenir de ses préjugés. L'idée des empoifonnements, dont on l'accusoit, & l'horreur qu'elle ne pouvoit manquer d'inspirer, ne s'effaçoient point des esprits. Robert, frere du roi, génie impérieux & d'une hauteur qui dégénéroit fouvent en violence, lui donnoit dans toutes les occasions des marques de la haine la plus forte & du mépris le plus outrageux. Un jour que Thibaud alloit au palais pour Viet & chr. prendre congé du roi, il se vit tout-d'un-coup investi par les Louis & de la domestiques du jeune prince, qui lui firent les plus cruelles reine Blanche. insultes, couperent la queue de son cheval, lui attacherent Fauch. page des haillons à fes habits, & au moment qu'il entroit , lui firent un masque d'un fromage mou : affront plus honteux encore à celui qui le faifoit faire, qu'à celui qui le recevoit. Louis, que toute indignité bleffoit, donna des ordres pour

arrêter ces infolents qui furent condamnés à mort. Mais Robert, pour fauver des malheureux qui n'avoient rien fait qu'à fon instigation, avoua que cette violence étoit son ouvrage, & fit tant par ses prieres que l'exécution fut suspendue. Le roi se trouvoit dans une étrange extrémité : l'amitié qu'il avoit pour son frere sembloit demander grace pour des gens qui n'étoient coupables que pour lui avoir trop fidélement obéi : d'un autre côté, la justice ne lui permettoit pas de laisser impunie une action si contraire aux droits de l'humanité. Cependant la jeunesse & les instances de Robert, peut-être même l'intercession de Thibaud, qui cherchoit à regagner un ennemi si redoutable, déterminerent le monarque à prendre le parti de la clémence. On fit au roi outragé toutes les satisfactions qu'on put imaginer : on le combla d'amitiés & d'honeurs; & comme il devoit partir incesfamment pour la Palestine, Louis lui promit de prendre la Champagne sous sa protection, & de la défendre contre quiconque oferoit l'ataquer. Tant de ménagements inspirés par la politique & confeillés par la reine-mere, réveillérent toute la passion du roi de Navarre pour cette princesse. Il la lui témoigna avec tant de liberté, qu'elle fut obligée de lui envoyer ordre de se retirer de la cour. Thibaud qui se consoloit de tout, se mit à faire des chansons, & composa ce couplet sur cette aventure si peu glorieuse à sa mémoire.

de France.

Amour le veut & Madame m'en prie Que je m'en part; & je moult l'en merci, uand par le gré Madame m'en châti, Meilleur raifon n'y voye en ma partie-

Languedoc.

694.

Affaires de L'inquisition, quoiqu'établie depuis trois ans dans cette malheureuse province, ne laissoit pas de rencontrer de grands Guil de Pod, obstacles. Les consuls de Toulouse formerent beaucoup de c. 41. apud. difficultés contre les procédures des inquifiteurs, & Ray-Duch. 1. 8, p. mond exigea qu'ils observassent de certaines formalités. Il n'en falut pas davantage pour exciter les clameurs des dévots contre lui. On l'accusa de protéger les hérétiques, & en conséquence il fut frapé de tous les anathêmes de l'Eglise.

Le Languedoc cependant étoit toujours dans le trouble.

Le malheureux prince, outré de cette maniere d'agir, fit publier des défenses de comparoître devant les inquititeurs. Ce fut comme le fignal de la guerre. Les curés & les cordeliers de Toulouse en sentirent les premiers effets; ils furent du comte di Toul. p. 3784 forcés de fortir de la ville : les apointements de l'université cefferent: on coupa d'abord les vivres aux jacobins, chefs de l'inquisition, en mettant des gardes aux portes de leur couvent . enfuite on les chaffa ignominieusement : l'évêque même fut obligé de se retirer avec son clergé. Tout cela ne put s'exécuter sans beaucoup de violence : on dit qu'il y eut des prêtres maffacrés par la populace, & que plufieurs perfonnes, foit crainte, foit penchant, embrafferent publiquement l'hérésie. Le nouveau tribunal ne fut pas reçu plus favorablement à Narbonne. L'archevêque ayant voulu procéder contre des gens suspects dans la foi, les habitants de hift. de Lange la ville basse se souleverent, forcerent la maison des freres p. 604. prêcheurs, se faisirent des registres de l'inquisition, & les mirent en pieces : ce qui produifit entre les deux villes une guerre austi vive qu'elle auroit pu l'être entre les plus cruels ennemis. Mais l'autorité du roi l'apaifa, & réduilit les deux partis à poursuivre leurs prétentions par les voies ordinaires de la justice devant son sénéchal à Carcassonne.

An. 1237. Catel, Hill. du comte de

Le même .

Raymond ne trouva ni la même équité, ni la même indulgence à Rome, où la nouvelle du défordre de Toulouse avoit été portée par l'archevêque de Vienne, qui faifoit alors la fonction de légat. Grégoire lui écrivit une lettre fulminante, par laquelle il lui ordonnoit de faire toutes les répa-naldannée rations que son ministre lui prescriroit, de forcer les consuls de se soumettre à l'autorité de l'inquisition, & de prendre. dès le mois de Mars prochain, le chemin de la Palestine pour y demeurer cinq ans. On seroit étonné de nos jours de voir arriver un ordre du pape, qui bannit un prince de fes Etats: alors on n'y voyoit rien de fingulier: tel est l'esset du préjugé, de l'ignorance & de la superstition. Le pontife s'adressoit en même temps au roi, pour le prier d'armer son bras contre l'hérésie, de contraindre le comte de Toulouse à faire son voyage d'Orient, & de donner cependant l'administration du Languedoc au ptince Alfonse, qui en de-

Tome II.

voit épouser l'héritiere. La lettre étoit humble, vive, presfante : mais Louis, toujours ami de la justice, eut égard aux plaintes de l'accufé. Il étoit informé que les inquifiteurs le haiffoient secrétement, & que l'état de ses affaires ne lui permettoit pas de se mettre si tôt en marche pour la Terrefainte : il en écrivit si fortement au faint pere, qu'il lui sit, finon révoquer, du-moins suspendre le honteux arrêt de bannissement qu'il avoit prononcé contre Raymond. Grégoire lui donna dix-huit mois pour se préparer à l'expédition d'outre-mer, & se remit de tout à la sagesse & à la piété du monarque. Il manda même au légat d'ôter l'inquifition aux freres prêcheurs, s'il trouvoit qu'ils fussent ennemis secrets du comte : le prélat, au-lieu d'obéir, se contenta de leur donner un cordelier pour collegue, & d'aporter quelque tempérament à la rigueur des procédures. Tout alloit affez bien pour les inquisiteurs, lorsqu'ensin Rome mieux informée, felon quelques-uns, furprife, felon quelques autres, fuspendit pour quelque temps leur commission, & révoqua

Pod. ibid. p. 695.

Inquifiteur envoyê en France: fes

Math. Par. p. 420, 482. 38.

Spicil, t. 2 . P. 795.

tous leurs pouvoirs. L'équité auroit demandé qu'on en eût fait autant en plufieurs endroits, où depuis quelques années cette redoutable excès: fa pu- inquisition causoit de grands ravages, sous les ordres d'un certain frere prêcheur nommé Robert. C'étoit un scélérat. qui, à un rare talent pour la prédication, joignoit une grande aparence de piété: un apostat dans la foi, qui avoit suivi Month, p. pendant vingt années une femme Manichéenne, plus par libertinage que pour aprendre, comme on le disoit, à connoître les hérétiques, qu'il se vantoit de distinguer à l'air feul, & même au ton de voix : un moine hypocrite, il en imposa en même temps au pape qui l'envoya dans les Gaules avec la qualité d'inquisiteur, & au roi qui lui permit d'exécuter cette commission, & lui sit quelquesois donner escorte pour découvrir & punir une fecte abominable, qu'on prétendoit répandue dans l'isle de France, en Champague, en Bourgogne, & en Flandre. Ce scélérat, fans foi, sans loi. abusa pendant cing ou six ans de la constance qu'on avoit en lui, & faifoit brûler indiftinctement innocent & coupable: ce qui le fit surnommer Robert le Bulgare, nom insame

qu'on donnoit aux Vaudois accufés du crime déteftable. & les triftes objets du prétendu zele de l'imposteur. La fourberie fut enfin découverte, & le moine arrêté, privé de son emploi, & confiné dans une étroite prison pour le reste de ses jours. S'il semble que Louis ait manqué de lumieres en accordant sa protection à ce misérable, ce fut moins sa faute que celle du fiecle où il vivoit : fiecle d'ignorance & de fuperstition. Son excuse est dans la droiture de son cœur : une

belle ame fçait rarement foupçonner le mal. Tandis que le sage monarque affuroit le bonheur de ses peuples par son courage, & la gloire de la religion par sa fermeté, il étoit en grand danger de fa vie fans le scavoir. Le Vieux de la Montagne, nom si fameux & si formidable dans Leprincedes nos vieilles histoires, fur un faux bruit que Louis se préparoit faire tuer le à paffer au Levant avec une armée terrible, crut finir la roi. Ce que guerre en faisant périr le général, & fit partir deux de ses c'étoit que ce fujets, pour aller en France exécuter ses ordres barbares, origine, sa Mais pendant qu'ils étoient en marche, Dieu changea fes religion, ses dispositions meurtrieres en sentiments de paix. Il dépêcha gies, fur-le-champ deux émirs pour avertir le roi du péril qu'il Gutt. Nang. couroit. Une aventure si extraordinaire redoubla la piété & apud. Duch. t. la ferveur du religieux prince : il fentit que la vie du plus redoutable potentat tient à bien peu de chose; & s'humiliant de plus en plus devant la Majesté éternelle, il lui offrit un nouveau facrifice de lui-même. Il ne laiffa pas néaumoins de prendre des gardes armés de masses d'airain; persuadé que la prudence humaine, renfermée dans ses justes bornes. n'est point oposée à la soumission aux décrets de la providence. Les nouveaux envoyés cependant découvrirent leurs confreres à Marfeille, leur montrerent les derniers ordres de leur commun maître, & les amenerent au roi. Ce généreux prince les combla de préfents, & leur en donna de magnifiques pour leur fouverain, en témoignage de la paix & de l'amitié qu'il vouloit entretenir avec lui. On ne doit point dissimuler que ce fait raporté d'abord par Guillaume de Nangis, ensuite par tous nos historiens, commence à être Facadim, des un peu décrédité. Mais les raisons de l'attaquer n'ont paru belles-leures, à l'académie des belles-lettres, qu'une conjecture ingénieu- 1. 16 , p. 163 ;

fe, que des réflexions enfin très judicieuses, qui néanmoins ne forment pas une démonstration. Le célebre éditeur des mémoires de cet illustre corps permet toujours aux orazeurs facrés d'employer dans l'éloge du faint monarque ce trait fameux. que l'éloquence de ses panégyrisses a tant de fois célébré.

M. Falconet. Mim. de les Affaffins.

Rien de plus confus, quelquefois de plus contradictoire, dit un scavant académicien, que les idées des auteurs, même belles-leures, les plus habiles fur le nom, l'origine, les différents domicit. 17. Diff. fur les, la religion & les mœurs de ces peuples si décriés parmi toutes les nations pour leurs horribles affaffinats. Les uns les apelent Esseniens ou Essens, Hasideens, Assanites ou Assoffinites, Hakesins, Auguassins, Arfacides: les autres les nomment Affaffiniens, Affaffins, Affeffins, Heiffeffins, Affilins : ce dernier est le seul bon , & vient du verbe arabe haffa, tuer, dont le participe actif est hafis, au pluriel hafifin, tueurs, affaffins. On ne doit pas croire néanmoins qu'ils s'apelaffent eux-mêmes de ce nom ; c'étoit plutôt celui que leur donnoient leurs ennemis, tant chrétiens que maliométans : car ils exerçoient également leurs fureurs fur les uns & les autres. Il en est de même de celui de Molhidites, hérétiques, ou de karégiens, gens qui fortent de l'obéiffance due à l'Imam légitime : c'étoient autant d'épithétes injurieuses, qui exprimoient l'horreur des vrais Musulmans pour ces malheureux apostats. Celui de Bathéniens, illuminés, flatoit beaucoup leur vanité; ils le prenoient volontiers; mais il paroît qu'ils ont plus généralement adopté celui d'Ismaëliens, comme tenant la doctrine d'Ismaël, fils. de Giafar, la seule qu'ils estimoient orthodoxe.

C'est de la mort de ce dernier, le sixieme des Imams admis par les Perses, qu'on peut dater l'origine de la secte de ces Ifmaeliens, c'est-à-dire, vers le milieu du second siecle de l'hégire, environ l'an 770 de notre ére. Ils convenoient avec les Mahométans de Perse leurs freres, en ce qu'ils n'admetoient qu'Ali pour premier Imam après Mahomet; mais ils comptoient différemment la fuccession de l'Imamat, c'està-dire, de la fouveraine puissance, tant au temporel qu'au spirituel; & prétendoient que cette dignité avoit passé aux descendants d'Ismaël, préférablement à la ligne collatérale.

Est.

Cette nouvelle faction excita d'abord de grands troubles, & dès fa naissance forma deux branches toutes deux célebres. L'une fur la fin du neuvieme fiecle s'empara de l'Egypte, où elle régna près de trois cents ans sous le nom de Khalifes Fathimites : l'autre , c'est celle des Assassins , s'établit en Afie deux cents ans plus tard. Elle avoit d'abord formé une domination en Arabie, dont Hagiar, voitindu golfe Persique, étoit la capitale : mais chassée de cet établissement peu après la mort du fameux Abou Thaher, elle demeura difperfée pendant plus d'un fiecle dans la Syrie, dans la Perfe & dans l'Egypte. Ce fut-là que Haffan-Sabah en ramaffa les débris. C'étoit un homme d'esprit, versé dans la géométrie . la magie & autres sciences. Il les conduisit sur le Gébal ou Kouheilan de la Perfe, jugeant que ces malheureux, perfécutés dans tous les lieux où ils étoient répandus, ne pouvoient trouver d'asyle plus sûr qu'un pays montueux, presque inaccessible. Ceux de cette même branche qui restoient dans l'Irach Arabique, où ils avoient pris naiflance. fe joignirent aux Dararioun & aux Nossairioun, autres sectaires aussi méchants qu'eux; & allerent s'établir en dissérents endroits du Liban & de l'anti-Liban. L'affinité qu'ils avoient avec les nouveaux maîtres du Kouhestan, l'impossibilité de fe maintenir fans leurs fecours, la conformité des fentiments, tout les détermina à ne former avec eux qu'un feul corps fous un même chef. C'étoit par les ordres du fouverain qui résidoit en Perse, ou de son lieutenant en Syrie, qu'ils exerçoient ces horribles attentats dont nos histoires font pleines.

C'elt auffi de ce domicile dans les montagnes, que leur chef étoit apelé par nos anciens le Vieux de la Montagne: nom inconnu aux orientaux, qui le nomment roujours Scheick, c'elt-à-dire, feigneur, prince, fouverain, & non pas Vieilland, comme il a été ridiculement rendu par la foule des auteurs occidentaux. La puissance de ce redoutable lmam s'étendoit fort loin; il commandiot depuis le Khorassan, de l'orient à l'occident, rous les pays qui bordent le sud de la mer Caspienne, s'avoir, le Kouhetlan, aujourfaltu proprement dir Esterabad, le Tabistian, le Massandiu proprement dir Esterabad, le Tabistian, le Massandius propresses de la mer de l'aux de l'aux de la mercha de l'aux de l'aux

An. 1237.

detan & le Ghilan ou Dilem. Tout le territoire qui s'étend depuis Damas jufqu'à Antoche, ce qui peut faire huir journées de marche: Panéasimmédiatement au-deffous du mont Chermon, & le Kurdiflan obédifiont également a les loix, Mais cette horrible domination fondée fur le fang & fur le camage, ne pouvoir être de longue durée. Toute la nation fut entièrement exterminée fur la fin du treizieme fiecle, celle de Perfe en 1161 par Holagou, frere & lieutenant de Mangou Kan, quatrieme empereur des Tartares; celle de Syrie, environ l'an 1180, par les lieutenants de Bibars, fultant d'Everget, de la feconde dynafile des Manluks.

Les principaux dogmes de ces Ismaeliens ou Assassins : étoient la métempsycose, & la descente de l'Esprit saint dans la personne de leurs Imams. Une vive persuasion de ce dernier point leur inspiroit cette obéissance aveugle, qui leur faitoit affronter la mort avec une intrépidité qui n'a d'exemple que chez eux. On dit que leurs chefs, par une détestable politique, avoient imaginé de renfermer dans un jardin délicieux tout ce qu'il y a de plus propre à flater les fens. On y transportoit, au milieu d'un sommeil procuré par des breuvages singuliers, les jeunes gens destinés à leurs exécutions fanguinaires, pour leur donner un avant-goût des plaifirs du paradis qu'on leur promettoit. C'est ce qui les rendoit fi dévoués aux ordres de leur fouverain, qu'au moindre figne de fa volonté ils couroient avec joie à un trépas certain; perfuadés que celui qui leur faifoit goûter tant de délices fur la terre, avoit affez de pouvoir pour les rendre encore plus heureux dans le ciel. On lit dans la chronique de Pepin, que Henri II, comte de Champagne, fut invité par le commandant des Assassins de Syrie, à passer sur ses terres; qu'étant arrivé près d'une tour prodigieusement élevée, le barbare lui demanda s'il avoit des fujets aussi obéiffants que les fiens; & que, fans attendre sa réponse, au premier figne qu'il fit , trois jeunes gens vêtus de blanc \* se précipiterent à l'envi de cette tour, & vinrent s'écraser à leurs pieds. Lorsque ce fier tyran vouloit se défaire de quelque

La couleur blanche de l'habillement paroit avoir été un point d'observation, légale chez tous ces fanatiques. Idem, ibid.

AN. 1237.

potentat chrétien ou infidele, ces matheureux s'en alloient déguisés à la cour du proscrit, & attendoient tranquilement l'occasion d'exécuter leur dessein, aussi contents d'y périr, que de retourner triomphants de l'ennemi de leur maître. S'ils échouoient dans leurs entreprifes, d'autres s'empressoient de prendre leur place; & comme ils avoient autant de conduite que d'adresse, rarement ils manquoient leur coup. On les peint cruels, ivrognes, débauchés, mais belliqueux, & d'un mépris pour la vie, qui dégénéroit en fanatifine. On leur reproche encore d'avoir admis l'inceste à l'exemple des mages, qui permettoient à un chacun d'épouser sa sœur, sa fille, & fa mere.

Louis, échapé au poignard de ces brigands, par une pro- AN. 1238. tection visible du ciel, ne s'occupa que du soin de lui en La couronne témoigner sa reconnoissance. Bientôt il eut occasion de la d'opines engafaire paroître, en dégageant à ses frais la couronne d'épines tins de Confde Notre-Seigneur. On voit par plusieurs monuments, que tantinople, est cette sainte relique avoit été conservée de tout temps avec roi & deposée une grande vénération. Grégoire de Tours, sans dire où dans la fainte elle étoit, affure qu'on la voyoit de tout temps, & que les Chapelle. épines en étoient toujours vertes. Les religieux de faint Denis se vantoient anciennement qu'elle faisoit partie de de glor. mart, leur tréfor, & se réduisirent enfin à dire qu'ils n'en avoient Rigord, april qu'un fragment, tiré par Charles le Chauve de la fainte Duch. t. 5, p. Chapelle d'Aix, où Charlemagne l'avoit mis. Mais personne ne doutoit de l'authenticité de celle de Constantinople. La nécessité l'avoit fait engager aux Vénitiens & aux Génois pour diverses sommes empruntées. Alors elle apartenoit en quelque forte à Nicolas Quirino, Vénitien, qui devoit l'emporter dans sa patrie, s'il n'étoit remboursé de ses avances dans un terme de quelques mois. L'empereur Baudouin, dans l'impuissance de la racheter, crut qu'elle ne pouvoit tomber en des mains plus dignes que celles de Louis, & le pria de trouver bon qu'il lui en fit un présent. Le pieux monarque accepta cette offre avec une joie incroyable. Quirino fut payé de tout ce qui lui étoit dû, & la fainte Gaill. Nang. couronne aportée en France, scellée des sceaux de l'Empire loid. p. 333. & de ceux de la république de Venife.

AN. 1238, 39-

Le roi fuivi de toute la cour & de tout le clergé, alla recevoir cette précieuse relique à cinq lieues de Sens, l'accompagna juíqu'à Paris, & la porta lui-même affifté des princes ses freres, nu-pieds, nu-tête, depuis le bois de Vincennes jusqu'à Notre-Dame, & de-là au Palais, où elle fut

Liem, ibid. dépotée dans la chapelle de faint Nicolas, que Louis le Gros avoit fait bâtir. Quelques années après, le religieux prince retira encore des Vénitiens un morceau de la vraie croix, qui leur avoit été engagé par l'empereur de Constantinople, le fer de la lance qui perça le côté de Notre-Seigneur, l'éponge qui fervit à l'abreuver de fiel & de vinaigre, & quelques autres reliques qu'il reçut avec le même respect, & qu'il renferma dans des chasses d'argent enrichies de pierreries. Il fit abattre l'ancienne chapelle du palais éleva en la même place ce monument si connu depuis sous le nom de Sainte Chapelle, & y fonda des chanoines pour y faire l'office divin. On ne doit pas oublier que le roi d'Angleterre, toujours imitateur fervile, non-feulement voulut avoir desreliques, puisque Louis en avoit, mais qu'il se piqua même de le surpasser. Il se vantoit d'avoir du sang de Jésus-Christ dans un vase que lui avoient donné les Templiers,

Math. Par. P-80 735.

qu'il eut la simplicité d'en croire sur leur parole. C'est une chose rare que de voir son historien relever en lui la gloire d'avoir eu gratuitement une relique de ce prix, au-lieu qu'il en coûtoit si cher au roi de France pour les siennes, qui n'avoient de mérite que par celle-là. Rien ne caractérise mieux, & l'auteur, & fa nation, & fon fiecle.

Attention de Louis fur les alliances des grands.

Du Till.

Ces pieuses occupations n'interrompoient point les fonctions publiques. Louis, tout entier à la religion & à l'Etat. partageoit également ses soins entre l'un & l'autre. Le mariage des grands, ainsi qu'il a déja été dit, étoit alors l'objet le plus important de la politique de nos fouverains. Mathilde, veuve de Philippe, comte de Boulogne, avoit promis mémoires des par écrit de ne marier fa fille unique que de l'agrément du roi : elle fut fidele à ses promesses. Le monarque, qui, peu

rois de France, p.:ge 101. Hift. de La de temps auparavant, s'étoit oposé à l'union de la mere avec maifonde Chá- le comte de Leicestre, Anglois d'une ambition démesurée, tillon,page 70, confentit que la fille épousat Gaucher IV, chef de la mai-28,

fon de Châtillon, scigneur François aussi distingué par sa sidélité que par sa haute naissance. Ce sut aussi par le même principe, qu'après avoir forcé la comtesse de Flandre à renoncer à l'alliance du même Leicestre, il lui permit de s'unir au comte Thomas, cadet de la maison de Savoie, oncle de la reine Marguerite, le cavalier le mieux fait de son temps. plus estimable encore par les qualités de l'esprit & du cœur, mais peu avantagé des biens de la fortune. Le nouvel époux. par reconnoissance, se soumit au dernier traité fait pour la liberté de Ferrand, fit hommage au roi, & paya trente mille livres pour le rachat du comté qu'il aquéroit. Un autre mariage qui fut conclu cette même année, récompensa la prin- Fl. page 72. cesse Jeanne, fille aînée du comte de Ponthieu, de la couronne que l'oposition de Louis lui avoit fait perdre, en l'obligeant de refuser la main du roi d'Angleterre. Ferdinand. roi de Castille, écrivit au monarque François, pour le prier d'agréer la demande qu'il faisoit de cette vertueuse princesse: ce qu'il obtint d'autant plus aisément, qu'il en avoit plus coû. Roder. p. 147. té au cœur de Louis pour arracher un sceptre des mains d'une personne de grand mérite, & sa proche parente; car elle descendoit d'Alix, fille de Louis le Jeune. On le vit encore quelque temps après consoler la comtesse Mathilde d'avoir été contrainte de préférer le bien de l'Etat à son inclination pour un simple gentilhomme, en lui faisant épou- page 814. fer le prince Alfonse, frere de Sanche, roi de Portugal, neveu de la reine Blanche, qui l'avoit fait élever à la cour de France.

Annal. de

Spicil. t. 2 .

Mais de tous ces mariages, les plus célebres fûrent ceux Mariages des des princes Robert & Alfonse, freres du Roi. Le pre- princes Robert & Alfonse mier avoit été accordé avec la fille unique du feu comte fe, freres du de Flandre. La mort prématurée de cette riche héritiere roi. inspira d'autres vues : Louis choisit pour la remplacer Mathilde ou Mahaut, fœur aînée du duc de Brabant, princesse en grande réputation de fagesse. Le second, par le traité qui mit fin aux croifades contre les Albigeois, avoit été promis à la princesse Jeanne, fille unique du comte de Toulouse; mais comme ils n'étoient alors l'un & l'autre que dans la neuvieme année de leur âge, la célébration de leurs noces Tome II.

AN. 1239.

fut différée jusqu'à ce moment . Quelque temps après, le monarque, qui eut toujours une tendre affection pour ses freres, arma ces deux princes chevaliers, l'un à Compiégne, l'autre à Saumur. Alors Robert fut investi du comré d'Artois, & Alfonse du Poitou & de l'Auvergne. On observe que la cérémonie de leur chevalerie se fit avec une magnificence qui a peu d'exemples. Ce fut, dit Joinville, la nompareille chose qu'on eût oncques veue. Il y eut toutes sortes de courses & de combats de barriere. C'est ce qu'on apeloit Tournois.

torneamen-

cienne chev.

On n'est point d'accord sur l'antiquité de ces jeux guerleur institu- riers, qui ont fait si long-temps le spectacle favori de nos tion: leur annonce : leur annonce : leur annonce : leur anthéatre: céré- niere des François, dont se servent les étrangers en parlant monies quis'y de ces nobles exercices, ne permetent pas de faire à d'autres Du Cange, qu'à eux l'honeur d'en avoir été les instituteurs. C'étoit leur Differt. 6. fer passe-temps chéri : ils quitoient tout pour y aller : ils ven-S. Louis, & doient tout pour y paroître. On n'estimoit un gentilhomme Glof. au mos qu'autant qu'il s'y étoit distingué; & la preuve la plus authentique qu'il pût donner de sa noblesse, étoit d'y avoir com-Le Gendre, batu. Les jeunes gens les regardoient comme une école honorable pour se former au métier des armes : les gens faits. comme une occasion de faire admirer leur adresse : les M. de la Cur- amants, comme un moyen d'aquérir l'estime des belles. ne de Sainte-Les dames n'atendoient rien avec plus d'empressement, moire 2, 6 no- moins par le plaisir que leur procuroient de si magnifiques 115 fur l'an spectacles, que par la gloire d'y présider. C'étoient toujours elles qui en distribuoient le prix; elles qui en étoient l'ame-& l'ornement; elles enfin qui, pour exciter le courage des tenants, leur donnoient avant le combat ce qu'on apeloit faneur , joyau , noblesse , ou enseigne : c'est-à-dire , quelquefois une écharpe, un voile, une coeffe, une manche, une mantille, un braffelet, un nœud, une boucle, une piece détachée de leur habillement; quelquefois un ouvrage tiffu de leurs mains, dont le chevalier favorisé ornoit le haut de fon heaume ou de sa lance, son écu, sa cotte d'armes, ou

<sup>\*</sup> En 1237.

quelque autre partie de fon armure. Si dans la chaleur de l'action le fort des armes faifoit passer ces gages précieux au pouvoir d'un vainqueur, la dame en renvoyoit d'autres à son chevalier, pour le consoler & pour l'animer à conquérir à son tour les faveurs dont ses adversaires étoient parés, & dont il devoit ensuite lui faire une offrande. Quelquesois l'intérêt de l'amant faisoit oublier à l'amante l'affection que les femmes ont naturellement pour la décence extérieure de leur personne. On lit qu'à la fin d'un tournoi « les dames » se trouverent si dénuées de leurs atours, que la plus grande vol. 1, sol. 155. » partie étoit en pur chef : elles s'en alloient les cheveux sur » leurs épaules, & leurs cottes fans manches; car toutes » avoient donné aux chevaliers pour eux parer, & guim-" pes & chaperons, manteaux & camifes, manches & ha-» bits. Quand elles se virent à tel point, elles en surent ainsi » comme toutes honteuses : mais sitôt qu'elles virent que » chacune étoit dans le même état, elles se prirent toutes à » rire de leur aventure. Car elles avoient distribué leurs » joyaux & leurs habits de si grand cœur aux chevaliers, » qu'elles ne s'apercevoient de leur dénûment & dévête-

Perceforét .

On attribue communément l'invention de ces exercices guerriers à Geofroi de Preuilli, mort en 1066; mais il pa- ann. 1066. roit incontestable qu'ils font plus anciens. Nithard raconte qu'à l'entrevue qu'eurent à Strasbourg Charles le Chauve, liv. 111, p. roi de France, & Louis, son frere, roi d'Allemagne, il se Duch. t. a. fit des combats à cheval entre les gentilshommes de la fuite des deux princes, pour donner des preuves de leur adresse dans les armes. On lit encore dans Lambert d'Ardres, que Raoul, comte de Guines, qui vivoit avant le ptétendu inffi- Page 13. tuteur des jeux, étant venu en France pour fréquenter les tournois, y recut un coup mortel qui lui fit perdre la vie. Ce n'est donc pas sans raison que quelques sçavants ont conjecturé que Geofroi n'avoit fait que rédiger les loix qui devoient s'observer dans la pratique de ces combats. Peutêtre aussi imagina-t-il dans les évolutions des tournois, quelques nouveautés qui les perfectionnerent, & qui l'en firent regarder comme l'auteur. Quoi qu'il en soit, bientôt ce noble

» ment ».

M. de Sain-

amusement passa de nos cours dans celles d'Angleterre & d'Allemagne; & de l'aveu même des auteurs de l'histoire Byzantine, c'est des François que les peuples d'Orient en

ont apris & l'art & la pratique.

L'annonce du tournoi, toujours précédée & suivie de fanfares, se faisoit d'ordinaire en vers chantés par deux filles de Le Gendre, qualité, accompagnées de hérauts d'armés. Celui qui envoyoit le cartel & celui qui le recevoit, convenoient de deux chevaliers, gens d'une grande réputation, pour être juges du combat. Ceux-ci, pour marque d'autorité, portoient une baguette blanche, & ne la quitoient point que le tournoi ne fût fini. C'étoient eux qui en fixoient le jour, le lieu & les armes. Il y avoit aussi des maréchaux de camp. M. deSainte- des conseillers ou affistants, placés en divers endroits, pour

Palaye, page 32 , 33.

donner secours à ceux qui pouroient en avoir besoin. & des rois, hérauts & poursuivants d'armes, répandus de toutes parts pour faire un raport fidele des coups qui étoient portés & reçus. On ne fera point la description des lices où combatoient nos fiers paladins. On peut s'en former une idée par celles que dépeint Favin, & qu'il dit plantées exprès pour ces exercices au palais, au louvre, à l'hôtel Saint-Idem . not. Paul . à celui des Tournelles & autres lieux de la capitale de l'empire François. C'est peut-être là qu'il faut chercher l'origine peu connue du privilege ataché dans Paris aux maifons occupées par les princes du fang & les grands officiers de la couronne, au-devant desquelles on voit des barrieres : peut-être eurent ils le droit exclusif de faire planter ces lices, comme étant les feuls qui pouvoient donner chez eux le

55 . P. 146.

spectacle des tournois. On n'entreprendra pas non plus de décrire les échafauds dreffés autour de la carrière : il fuffira de remarquer que, construits le plus souvent en forme de tours, ils étoient partagés en loges & en gradins, décorés avec toute la magnificence possible de riches tapis, de pavillons, de banieres, de banderoles & d'écussons. Aussi les destinoit-on à placer les rois, les reines, les princes, les princesses, avec tout ce qui composoit leur cour, dames & demoiselles. On lit qu'au pas d'armes tenu à Milan par Galéas de Saint-Séverin, le roi (Louis XII) étoit là présent en son échafaud . . . que les dames y étoient aussi à pleins échafauds , tans gorgiales (parées ) que c'étoit une droide fayerie (féerie ).

Idem , not. 66 , p. 150.

Pour les armes, comme l'unique but des tournois étoit d'exercer & de former la noblesse au métier de la guerre, on n'y admettoit que celles que nos François apeloient Courtoifes. C'étoient des lances sans fer, des épées sans taillant, ni pointe, souvent des épées de bois, quelquesois même de fimples cannes. On voit dans un vieux manuscrit raporté par du Cange, que les combatans devoient être montés & armés de nobles harnois, chacun armoié de ses armes, en hau- l'histoire de S. tes selles, pissière & chanfrain, pour tournoyer de gracieuses Louis, page épées, rabatues, & pointes brifées, & de courts bâtons. Il n'étoit pas même permis de fraper de ces pointes émoussées, mais seulement du haut en bas sans le bouter d'estocq, ou hachier, ne tournoyer mal courtoifement. On ne devoit ni com- M. de Sainbattre hors de son rang, ni blesser le cheval de son adversaj- 10. Palaye, re, ni porter des coups de lances qu'au visage & entre les ibid. p. 36. quatre membres, c'est-à-dire au plastron, ni assaillir un chevalier des qu'il avoit ôté la visiere de son casque, ou qu'il s'étoit deheaumé, ni se réunir plusieurs contre un seul, surtout dans les joûtes. Si quelqu'un, pour avoir violé ces loix par inadvertance, avoit atiré contre lui les armes de plufieurs, le champion des dames, armé d'une longue pique furmontée d'une coëffe n'avoit pas plutôt abaissé sur lui ce figne de la clémence & de la fauve-garde du beau sexe, que l'on ne pouvoit plus ni le poursuivre, ni le toucher. Mais si l'on s'apercevoit que la faute eût été commise de dessein prémédité, on la lui faifoit expier par la peine du blâme, châtiment bien rigoureux pour un gentilhomme.

Les chevaliers arrivoient quatre jours avant le tournoi. Rien de plus brillant & de plus magnifique que leur équipa- ibid. ge. Ils se ruinoient en chevaux de prix, en habits pour eux & pour leurs gens, en perles, en émeraudes. & en rubis, dont ils ornoient leurs armoiries. Elles étoient brodées nonseulement sur leur cotte d'armes, mais encore sur les housses de leurs chevaux qui étoient caparaçonnés de velours ou de taffetas. On étaloit en grande pompe leurs écus armoriés le

long de quelques monasteres voisins; & ils y restoient plusieurs jours exposés à la curiosité & à l'examen des seigneurs. des dames & demoiselles. Car on n'admettoit point indifféremment toutes fortes de personnes à ces nobles exercices: il faloit être gentilhomme de deux ou trois races, d'une probité reconnue & fans reproche du côté de la galanterie. On n'y recevoit point un noble qui s'étoit ou méfallié ou deshonoré par quelque action indigne de sa naissance. S'il avoit la témérité d'y paroître, il étoit défarmé par ordre du juge, fustigé, & mis à califourchon en quelque endroit de la barriere, pour essuyer un jour entier les insultes de la canaille. On en étoit encore exclus, pour avoir mal parlé du beau fexe. Lorsqu'une dame avoit sujet de se plaindre d'un chevalier pour quelque offense, elle touchoit le timbre ou l'écu de ses armes pour le recommander aux juges, c'est-à-dire, pour leur en demander justice. Ceux-ci, après les informations nécessaires, devoient prononcer; & si le crime étoit avéré, le châtiment suivoit de près. Le coupable se présentoit-il malgré les ordonnances, une grêle de coups de houssine ou baguette que tous les autres chevaliers, & peut-être les dames elles-mêmes faisoient tomber sur lui, le punissoient de son audace. La seule merci des dames qu'il devoit réclamer à haute voix, pouvoit le soustraire aux châtiments. Cette sévérité aida beaucoup à policer les mœurs. Plus un jeune gentilhomme avoit envie de briller en de si nobles affemblées, plus il apréhendoit de se rendre indi-

72 € 73.

ibi.L.

gne d'y être admis.

Quand toutes les quadrilles étoient en ordre de bataille, La Gendre, les juges alloient de rang en rang, examinant avec foin si personne ne s'étoit fait lier sur la selle de son cheval, chose indigne d'un chevalier, & défendue sous les plus rigoureuses peines. On sonnoit ensuite la charge. Pendant la mêlée. les lances, les cannes, les épées, donnant sur la cuirasse ou fur le casque des combatants, faisoient un bruit effroyable. La victoire demeuroit long-temps incertaine, parce que les tenants & les affaillants, gens braves & adroits, la disputoient avec acharnement. Les vaincus s'échapoient de la lice sans bruit, & se sauvoient dans la forêt la plus voisine.

Quelquefois la fête étoit suivie d'une joûte, sans annonce, fans prix, fans défi, & avec des armes innocentes, c'est-àdire, qui ne bleffoient point. Deux braves par galanterie rompoient une lance ou deux en l'honeur des dames. Les intrépides preux courant à toute bride, se donnoient des coups si terribles, quand ils venoient à se rencontrer, qu'il faloit se tenir bien ferme pour n'être pas désarçonné. La différence qui étoit entre les tournois & les joûtes, c'est que les uns étoient des batailles, & les autres de vrais duels.

An. 1239.

Le tournoi fini, on ne s'occupoit plus que du soin de dis- M. de Sainftribuer avec équité le prix qui avoit été proposé. On alloit te-Palaye, danstous les rangs recœuillir les voix; & après avoir entendu le raport des officiers d'armes dont les regards avoient été continuellement fixés fur cette multitude de combatants, les princes fouverains, les anciens chevaliers, & les juges nommés prononcoient enfin le nom du vainqueur. Souvent on a vu la question portée au tribunal des dames ou des demoifelles, & quelquefois elles ont adjugé le prix, comme fouveraines du tournoi. S'il n'avoit pas été accordé au héros qu'elles en estimoient le plus digne, elles lui en décernoient un fecond qui n'étoit guere moins glorieux que le premier, & fouvent peut-être plus flateur pour celui qui le recevoit. C'étoient toujours elles qui devoient le porter & le présenter au chevalier qui avoit obtenu les honeurs du triomphe. On en voit la preuve dans les fêtes du duc de Bourgogne à Lille . Tandis qu'on dançou en telle maniere, disent les mémoires de ce temps , les rois d'armes & héraux , avec les no- ". 86 , p. 157. bles-hommes qui furent ordonnés pour l'enquête, allerent aux dames & aux demoiselles, scavoir à qui l'on devoit donner & présenter le prix pour avoir le mieux jousté & rompu bois pour ce jour ; & fut trouvé que M. de Charolois l'avoit gaigné & desservi. Si prirent les officiers d'armes deux demoiselles princesses (mademoiselle de Bourbon & mademoiselle d'Etampes ) pour le prix présenter : & elles le baillerent à mondiel Seigneur de Charolois, lequel les baifa, comme il avoit accoustumé, & qu'il est de coustume, & fut crié montjoye, moult hautement,

Idem , ibid.

<sup>\*</sup> En 1453.

An, 1239.

Du Cange

Quelques précautions qu'on eût aportées pour prévenir les malheurs qui pouvoient arriver à l'occasion destournois, il ne s'en faisoit presque point, qu'il n'y eût une infinité de gens bleffés dans l'action, écrafes fous les échafauds; foulés aux pieds des chevaux, étoufés de pouffiere. Il y périt plus de vingt princes; & Robert, comte de Clermont, fixieme fils du roi faint Louis, y reçut fur la tête de si furieux coups, qu'il en perdit l'esprit. Ce sont ces accidents sans nombre qui ont fait juger à propos d'en dispenser au moins les souverains & les princes de leur fang, à cause de l'importance de leurs personnes. De-la cette sage politique de Philippe-Auguste, qui prit le ferment de fes fils Louis & Philippe, qu'ils n'iroient en aucun tournoi sans sa permission, sous prétexte d'y fignaler leur valeur, & d'y remporter le prix. De-là enfin ces foudroyants anathêmes des papes, qui tous à l'envi excommunierent ceux qui s'y trouveroient, & défendirent fous de grieves peines d'inhumer en terre-fainte ceux qui auroient le malheur d'y perdre la vie. Mais telle étoit l'ardeur de notre noblesse pour les occasions qui s'offroient en temps de paix de donner des marques de fon courage, de fon adresse & de sa galanterie, que ni bulles, ni décrets, ni foudres, ne purent en arrêter le cours. Saint Louis sur la nouvelle défaite des chrétiens d'Orient par les infideles, défendit pour deux ans ces amusements meurtriers: il fut obei. Bientôt cependant ils reprirent leur ancienne vigueur. On y courut comme on court aujourd'hui aux spectacles, que les casuistes condamnent, & qui font le rendez-vous de tout ce qu'on apelle gens du monde. Il n'a pas moins falu que la mort tragique de Henri II, pour en éteindre la fureur dans le cœur des François.

An. 1240. Nouveaux troubles du Languedoc aufii-tôt apaifés qu'excités.

Tour étoit tranquile alors en France, excepté dans la province de Touloufe où le comte Raymond étoit fort embaraffé à feménager en même temps avec le roi, le pape, les inquifiteurs, le refte des Albigeois, & fes voitins. Louis l'avoit racommodé plus d'une fois avec Rome, & n'avoit laiffé échaper aucune occafion de le foutenir de fes troupes contre les hérétiques. Tant de bienfaits ne firent qu'une lègree impreffion fur ce prince ambitieux; l'ientôt

il les oublia, fe jeta fur la Provence, & furprit plus de vingt

places, tant de celles qui apartenoient au comte Bérenger, pere de la reine Marguerite, que de celles que le roi avoit en sa garde. Louis, à cette nouvelle, vole au secours de son beau-pere avec une armée telle qu'on sçait, dit un historien Anglois, que la France les peut fournir. Raymond, effrayé P. 529. d'un si grand armement, abandonné d'ailleurs de l'empereur qui vouloit éviter toute occasion de rupture avec la France. retira ses troupes & conclut quelque temps après une paix ferme & durable avec Bérenger \*. C'est ainsi que par la fermeté du monarque le calme fut entiérement rétabli dans la Provence, & bientôt après dans le Languedce, où il y avoit eu quelques mouvements. Trincavel, fils du fameux Raymond Roger, vicomte de Béziers, étoit le principal auteur de cette révolution. Ce seigneur, dépouillé de tous les domaines de ses ancêrres par le roi Louis VIII, s'étoit retiré au-delà des Pyrenées, fous la protection du roi d'Aragon, Pod. c. 43. en attendant le moment favorable de les recouvrer. Il crut l'avoir trouvé dans une puissante ligue qu'il forma cette année avec les principaux feigneurs du pays, courut fur les terres qui apartenoient au roi dans les dioceses de Narbonne & de Carcassonne, s'empara sans coup sérir de Montréal, Montolieu, Saissac, Limous, Asillan, Lauran; sit passer au fil de l'épée tout ce qui ofa lui réfister, & vint mettre le siege

Guill, de

réal où il s'étoit refugié. Cette place fut emportée de force, Guil. Nang. de même que plusieurs autres châteaux, dont, pour abré- apud Duch. i. ger, dit Guillaume de Nangis, on omet de raporter les

noms. Tout rentra dans l'obciffance pour n'en plus fortir. Ce qui contribua beaucoup à cette profonde foumiffion Croifade dans toutes les parties du roy aume, fut l'absence des vassaux pour la Palestine ; son mailes plus puissants & les plus mutins, qui passerent vers ce houreux sucmême temps en Palestine. Car les croisades étoient toujours cès.

devant Carcaffonne. Louis, indigné de l'audace, envoya contre lui des troupes fous la conduite de Jean de Beaumont, fon chambellan, qui, après avoir forcé le rebelle d'abandonner sa derniere entreprise, alla l'assiéger jusque dans Mont-

<sup>\*</sup> Ann. 1241. Tome II.

de mode, moins par zele de religion, que par une espece Liem, iiid. de maladie du fiecle, par inquiérude, par brigandage. On met de cette derniere Thibaud, roi de Navarre : Pierre de Histoire de Dreux, comte de Bretagne, qui venoit de remettre ce comté Dreux, p.234. au prince Jean fon fils ; Hugues IV , duc de Bourgogne ; Henri, comte de Bar, Jean de Dreux, comte de Mâcon, qui pour se mettre en état de faire ce voyage, vendit son comté au roi ; Robert de Courtenai , le cointe de Forès , Gautier de Prienne, Amauri de Montfort, connétable de France, qui fit cette expédition au nom & aux frais du roi ; plufieurs évêques , & quantité de feigneurs & de gentilshommes. Le rendez-vous de ces nouveaux croifés, dont les uns s'embarquerent à Brindes, les autres à Marseille, étoit devant la ville d'Acre : ils s'y trouverent au nombre de guinze cents chevaliers & de quarante mille hommes de cavalerie. On pouvoit tout attendre d'une si puissante armée, sur-tout dans une conjoncture où les infideles affoiblis par leurs propres diffentions, avoient encore à fe défendre contre une multitude éfroyable de Tartares, qui s'étoient jetés sur l'Asie

& mettoient tout à feu & à fang fans distinction de chré-Math. Par. tien, ni de Mahométan. Les princes Sarazins, principalement le Vieux de la montague, avoient envoyé en France & en Angleterre, pour y demander du secours contre ces barbares, qui après avoir subjugué l'Asie, se répandroient, disoit-on, dans toute l'Europe, où ils exerceroient les mêmes cruautés. On prit dans les deux cours le feul parti qu'il y avoit à prendre, qui fut de laisser ces chiens se manger les uns les ourres

Ainfi tout fembloit devoir livrer & la ville & le rovaume de Jérusalem au pouvoir des croifés. Mais qu'espérer d'une multitude ramaffée au hazard, fans fubordination, fans difcipline, fans aucune vue du bien public, fans autre motif que l'amour du butin ou d'une gloire mal entendue ? L'ancien comte de Bretagne avoit à peine pris terre, qu'il se détacha fuivi d'une poignée de gens pour aller faire une course vers Guil. Nang. Damas : il en revint chargé de dépouilles. C'en fut affez pour exciter la jalousie des autres seigneurs ses compagnons de voyage. Le duc de Bourgogne, le comte de Forès, le con-

nétable, & plusieurs autres chefs de l'armée se persuaderent qu'ils n'avoient auffi qu'à paroître pour conquérir & piller. Ils partirent donc fans rien communiquer de leur dessein : mais soit défaut de conduite de leur part, soit plus de précaurion du côté des infideles, ils furent furpris & envelopés dans les fables près de Gaza. Tout fut pris ou tué. On compte parmi les morts illustres deux princes du fang royal, Robert de Courtenai & Jean de Dreux, comte de Macon, Henri, comte de Bar, & Anseau de Traînel. Le connétable, le comte de Forès, & pluficurs gens de marque demeurerent parmi les prisonniers. Ceux qui étoient restés au camp, se voyant hors d'état de rien entreprendre, ne fongerent plus qu'à leur retour en France. Aussi-tôt le roi de Navarre & le comte de Bretagne se rembarquerent, ne laissant que le duc de Bourgogne, Gautier de Brienne, & quelques autres, mais divifés & sans faire de corps. Richard, frere du roi d'Angleterre, arriva fur ces entrefaites; & tout ce qu'il put faire pendant deux ans de sejour à Acre, fut de conclure avec le sultan de Babyloue une treve qui procura la liberté à plus de cinq cents prisonniers. On met de ce nombre Amauri de Montfort & le comte de Forès, qui n'eurent cependant pas la confolation de revoir leur patrie : rous deux moururent quelques jours après leur délivrance, celui-ci en entrant en Italie, celui-là à Rome, où on lui fir des obseques magnifiques. Telle fut par un juste jugement de Dieu, dit un auteur de ce temps, la fin malheureuse d'une expédition, où la vanité eut plus de part que l'intérêt de la religion.

IJem, ibid

On cût dit que la main du Seigneur étoit apefantie fur Baudouin II tout ce qui s'apeloit croisé. Les Latins de Constantinople en firent alors la plus trisle expérience. Ce nouvel empire, grand armoconquis fi glorieufement par une troupe de braves François, meat, rem-ne fut jamais trop folidement affermi. Baudouin, comte de ficurs avanta-Flandre, fon fondateur, défait & pris un an après fon éléva- ges fur les Grees, & retion, eut les bras & les jambes coupés par ordre de Joannice, tombe dans roi des Bulgares, fut enfuite jeté dans un précipice, où il les plus tritles mourut au bout de trois jours. Henri, fon frere & fon fuc- extrémités. cesseur, qui régna dix ans, se rendit célebre par de grandes victoires, & plus encore pour avoir sçu gagner le cœur des

AN. 1240.

Grecs par ses vertus. Ce héros n'ayant pas laissé d'enfants mâles non plus que fon frere, Pierre de Courtenai qui avoit épousé en secondes noces Iolande leur sœur, recœuillit leur grande fuccession. C'étoit un prince d'une grande valeur, petit-fils du roi Louis le Gros. Il fut couronné à Rome par le pape Honoré III. Mais arrêté, comme il se rendoit à Constantinople, & massacré par le commandement de Théodore-Ange Comnene, il perdit l'empire avant que de l'avoir possédé. Robert, fon fecond fils, au refus de Philippe l'ainé, lui fuccéda au trône; mais trop foible pour un si pesant fardeau. il ne fit que ruiner ses affaires par la bassesse de son cœur, & mourut après environ sept ans de regne, l'homme de tout l'empire le plus méprifable & le plus méprifé pour fon peu d'esprit & pour sa pusillanimité. La couronne passa donc à Baudouin II, troisieme fils de Pierre, qui ne prit cependant que le nom d'héritier de l'empire. Il n'avoit que onze ans, âge peu propre aux affaires. Jean de Brienne, dépouillé du Royaume de Jérufalem, fut apelé par les feigneurs pour gouverner avec le titre d'empereur, fuivant l'usage de ce temps, où les tuteurs prenoient les qualités de leurs pupiles. Bientôt il y joignit celle de fon beau-pere, en faisant époufer au jeune prince la princesse Marie, qu'il avoit eue de fon fecond mariage avec Bérengere de Castille, niece de la reine Blanche.

Coron. Spin. Duch. tom. 5, p. 408.

> Quelques vilônires que ce grandhomme cût d'abord remportées fur les Tures & fur les Bulgares, le nombre des ennemis qu'il avoit fur les bras, le réduifit bientôt à paffer luimême en Europe pour y chercher du fecours. Ce fur dans cette même vue qu'il y envoya quelque temps après, fon gendre, fous la conduite de Jean de Béthune, qui le mena d'abord à Rome, enfluite en France, où il eur le bonheur de furmonter routes les difficultés qu'il trouvoit à rentrer dans les domaines de fes ancêtres. Louis le reque comme un prince de fa maison, & de plus fort malheureux. Tout le Royaume entra dans les fentiments du monarque, & déja un grand nombre de feigneurs s'écoient croilés pour feccourir un empire conquis avec tant de gloire par leurs compatriotes, lorfqu'on recut la nouvelle de la mort de Jeande Bienene,

Ibid.

après une vie pleine de triomphes, & peut-être exempte de tache, fans un peu trop d'amour pour l'argent : défaut que les besoins de l'Etat rendoient sans doute excusable. Cette trifte circonstance fit presser l'armement; il n'y eut rien que le roi ne fit pour en assurer le succès , jusqu'à choisir luimême les commandants; & non content de prêter de groffes fommes sur le comté de Namur que Baudouin engagea, il lui donna encore libéralement tout ce qu'il avoit tiré des Juiss. pour les punir des usures qu'ils exerçoient au mépris des ordonnances. Il accorda même aux instances du pape, qu'on levât un trentieme des revenus eccléfiastiques pendant trois ans, tant pour le secours de Constantinople, que pour celui

de la Paleitine.

AN. 1240.

Ibid , p. 406

Baudouin, avec toutes ces facilités, eut bientôt mis fur piedune armée capable d'affujétir toute la Grece. Le pape crut devoir à la valeur & à l'expérience de l'ancien comte Hift. Conft. P. de Bretagne de le nommer général de cette croifade ; & le prince, de fon côté, s'engagea d'y mener à fes frais dix mille hommes de pied & deux mille chevaux. Mais tous ces préparatifs fe diffiperent comme la fumée, par les vaines craintes de l'empereur Frédéric, qui refusa le passage sur ses terres à des troupes qui marchoient comme sous les ordres de Rome fon ennemie. Ce contre-temps enleva le généralat au prince de Dreux, & quantité de braves au jeune empereur de Constantinople. Tous cnnuyés d'atendre, allerent en Palestine chercher de l'exercice à leur courage. Louis cependant parla fi haut, que le monarque Allemand, qui avoit trop d'affaires en Italie pour s'en atirer de nouvelles, consentit enfin à tout ce qu'on voulut. Baudouin se mit donc en campagne avec une armée de plus de foixante mille hommes, tant cavalerie qu'infanterie, traversa l'Allemagne, la Hongrie, la Bulgarie, & arriva heureusement à Contlantinople, où il fut couronné folennellement dans l'églife de fainte Sophie. Il remporta d'abord de grands avantages sur les Grecs; mais bientôt il retomba dans les mêmes extrémites, & tous ses efforts ne servirent qu'à faire voir l'impuis. hist. de faint fance des secours humains, quand les empires sont arrivés Louis, v. 1, p. au moment de leur ruine.

Du Cange ,

Celui d'Occident étoit alors le théâtre des plus funesses Démèles de divisions : d'un côté les Guelphes , partisans ourrés de la l'emper. Fré- tiare, & de l'autre les Gibelins, zélés défenseurs des droits dérie avec les de la couronne impériale, déchiroient l'Italie plus que jamais. La conduite si fage, si défintéressée que tint Louis dans une occasion où les deux partis voulurent tantôt le prendre pour médiateur, tantôt l'engager dans leurs intérêts, exige qu'on entre dans quelque détail de ce qui regarde les commencements & les fuites de cette grande affaire. Frédéric II gouvernoit l'empire depuis vingt-fix ans. C'étoit un prince d'un génie & d un courage au-desfus du commun, toujours occupé de fublimes projets, malheureux dans l'exécution, & ayant tout ce qu'il faloit pour réussir. Les Etats héréditaires de la maifon de Suabe, le royaume de Sicile, celui de Jérufalem que la princesse Jolande, fille de Jean de Brienne, lui avoit aportés en mariage, ses richesses, ses victoires lui élevoient le cœur; & il ne croyoit pas devoir laisser perdre en Italie l'autorité fouveraine que ses prédécesseurs y avoient toujours exercée. D'un autre côté les papes accoutumés à la domination, depuis que Pepin & Charlemagne leur avoient composé une principauté temporelle, ne pouvoient souffrir le pouvoir des empereurs dans les provinces voilines de leur petit Etat, & foutenoient fous main les villes de Lombardie, qui vouloient se mettre en républiques, ou avoir des princes particuliers. De-la ces querelles qui scandaliserent si longtemps toute la chrétienté.

brouilleries.

F. 986.

L'élection du fils ainé de Frédéric pour roi des Romains. enuses de leurs fut la premiere source de ces brouilleries. Ce jeune prince, nommé Henri, étoit héritier de la couronne de Sicile; & les Rain. 1226, papes ne craignoient rien tant que de la voir tomber entre les mains des empereurs, tributaires peu foumis, & voifins 27, 28, 29. Math. Par. trop puillants. Les chofes néanmoins s'apaiferent. Honoré III. rentré dans Rome par la médiation de Frédéric, voulut bien le couronner, mais à des conditions bien humiliantes pour Ughel. 1.3, le monarque. Il exigea qu'il lui confirmat la possession où il étoit de plufieurs terres de la comtesse Mathilde; qu'il publiât de fanglants édits par lesquels les enfants des hérétiques étoient exclus de la fuccession de leurs peres; ensin qu'il re-

nouvelât le ferment qu'il avoit fait d'aller à la Terre-Sainte: ce qui étoit une cause perpétuelle de démêlés. Car en ce temps-là différer l'exécution de ces fortes d'engagements, fuffisoit pour s'atirer tous les foudres du Vatican. L'habile pontife, pour le déterminer de plus en plus à cette expédition qui l'éloignoit de l'Italie, lui fit proposer, après la mort de l'impératrice Constance d'Aragon, une des prétendues héritieres du royaume de Jérusalem, perdu depuis long-temps; c'étoit Iolande, fille du fameux Jean de Brienne. L'empereur l'époufa, parce que Rome le vouloit, & qu'elle étoit belle. C'est depuis ce moment que les rois de Sicile ont toujours pris le titre de roi de Jérufalem. Frédéric néanmoins ne s'empressoit point d'aller conquérir la couronne que sa femme lui aportoit en dot : mais il força fon beau-pere de lui céder julqu'au vain nom qu'il prenoit. Cette conduite irrita Honoré. On s'écrivit de part & d'autre des lettres fort aigres. Enfin le monarque se relâcha sur quelques chefs, moins par modération peut-être, que pour n'avoir pas en même temps fur les bras & le pape & les Lombards, qui avoient formé une puissante ligue pour secouer le joug des empereurs. Le jeune roi des Romains qu'on envoya pour les réduire, fut battu près de Verone. Frédéric y marchoit en personne, lorfque le fouverain pontife ménagea une paix, mais une paix simulée, qui mettoit les coupables à l'abri du châtiment, & ne rétablissoit point l'autorité impériale.

La mort d'Honoré ne changea rien dans le système des affaires: la politique du pontificat fut toujours la même fous Grégoire IX qui lui fuccéda; mais l'humeur du nouveau pontife fut plus altiere, & ce fut alors que se firent les grands éclats. L'empereur s'étoit obligé, fous peine d'excommunication, de passer dans deux ans en Palestine pour combattre les infideles : l'esprit de ce siecle faisoit regarder ces sortes de vœux comme des devoirs inviolables : le pape en prit occasion de presser ce départ tant promis. Le monarque ; soit religion, foit crainte, s'embarque enfin, mais il tombe malade à Otrante; & ne pouvant fouffrir, difoit-il, l'agitation de la mer dans l'état où il se trouvoit, il remet son voyage à l'année suivante. Grégoire, furieusement irrité de ce délai.

Frédéric eff

AN. 1240.

376

refuse d'écouter les justifications de Frédéric, ramasse tout ce qu'il peut imaginer de fujets de plaintes, écrit une lettre circulaire à tous les évêques, & leur ordonne de le dénoncer excommunié. L'empereur de son côté, envoie par-tout des manifestes, & ses apologies sont lues jusque dans le capitole. On ne voit plus, on n'entend plus qu'invectives de part & d'autre, & tout l'univers retentit des injures qu'ils se difent. Le pape se plaint amérement que Frédéric frapé des foudres de l'églife, ofe profaner les faints Mysteres par sa préfence, & menace, s'il perfifte, de délier sessujets du serment de fidélité. Le monarque à son tour, travaille à soulever les Romains: ce qui lui réuffit si bien , qu'il force Grégoire à quiter Rome pour se retirer à Pérouse.

Il part pour la Paleftine : fon traité avec les Intideles, en Italie.

L'empereur cependant, pour convaincre l'univers de la

Lien.

fincérité de ses intentions, ne laisse pas de se préparer au voyage de Palestine : il équipe vingt galeres; & malgréles & fon retour défenses du pape, il s'embarque à Brindes, sans avoir fait lever fon excommunication. Arrivé à Ptolemais, il conclut un traité avec le foudan d'Egypte, qui lui cede Bethléem. Nazareth, Thoron, Sidon & Jerusalem même, à l'exception du temple avec son parvis & son enceinte. Il se rend ensuite dans sa nouvelle capitale avec une très petire escorte, & s'y couronne lui-même; aucun prélat ne voulant couronner un excommunié. Grégoire en effet, plus piqué encore de le voir parti au mépris de ses ordres, qu'il ne l'avoit été de tous ses délais, dépêcha deux cordeliers au patriarche de Jérufalem pour lui ordonner de le déclarer parjure & frapé d'anathême, avec défeuse aux grands maîtres des trois ordres de le reconnoître, & à tout chrétien d'avoir aucun commerce avec lui. Il fit plus: Frédéric en partant lui avoit envoyé deux évêques pour le prier de traiter en son absence avec Renaud, duc de Spolette, vice-roi de Sicile: le fier pontife ne daigna pas même entrer en conférence avec un fimple sujet du monarque son ennemi. Renaud, outré de ce refus, se jete à main armée sur les terres de l'Eglise & s'empare de la Marche d'Ancône. Alors Grégoire fait publier une croifade & fe ligue avec les Lombards, les Toscans, & les autres villes confédérées, pour enlever à l'empereur le royaume de Naples, dont ou craignoit si fort l'incorporation avec l'empire. Bientôt le duc de Spolette, forcé d'abandonner une grande partie de ses conquêtes, se voit lui-même affiégé dans Sulmone. Frédéric arrive fur ces entrefaites, trouve fon beau-pere à la tête de ses ennemis, l'oblige de lever le fiege, & tout change de face.

AN. 1240,

Grégoire eut encore recours aux foudres de l'église, lança une nouvelle excommunication contre le vainqueur, & déclara ses sujets absous du serment de sidélité. La raison qu'il en aporte paroîtra fans doute finguliere: c'est, dit-il, qu'on ne doit point garder fidélité à celui qui s'opose à Dieu & à fes Saints, & qui foule aux pieds les faints commandements : maxime nouvelle & bien capable d'autorifer les révoltes. Elle fouleva en effet une partie de l'Italie; mais l'autre demeura fidele à ses maîtres légitimes, & l'empereur eut ses croifés comme le pape les fiens. Ceux-ci, apelés Guelphes, portoient le figne de deux clefs fur l'épaule : ceux-là, nommés Gibelins, portoient la croix. Les clefs, dit un célebre An. de l'En: écrivain, s'enfuirent devant la croix. Le faint pere recon- pir, I. parte, nut enfin qu'il n'y avoit plus d'autre remede à ses affaires

disoit-on, mais en esset le plus patient & le plus généreux, n'y gagna que l'absolution.

Quelques années se passerent sans aucune rupture d'éclat entre les deux puissances : mais l'animosité demeuroit tou- brouilleries entre l'empeiours la même. Il n'étoit point arrivé de changement dans reur & le paleurs intérêts, il n'y en eut point non plus ni dans leur cœur, pe. Frédéric ni dans leurs actions. Ce n'étoit d'un côté que déclamations ett ue nouatroces contre les entreprises de la cour de Rome, & de munié. l'autre qu'invectives indécentes contre la conduite & les mœurs du chef de l'empire. Frédéric avoit un fils naturel nommé Entius ou Henri: il lui sit épouser Adélasie, héritiere d'une partie de la Sardaigne, & l'investit de toute l'isle ". 17. qu'il érigea en royaume feudataire de l'empire. Grégoire prétendit qu'elle relevoit du faint Siege. Sous ce prétexte il 1239 , P. 410. anathématife solennellement l'empereur, le déclare privé du trône impérial, défend à ses sujets de lui obéir, tant qu'il

que la paix : elle fut conclue par la médiation des princes Allemands; & Frédéric, le plus dangereux des hommes,

Nouvelles

Rain. 1237.

Tome II.

demeurera frapé du foudre ecclésiastique. Onn'entrera point dans la discussion des reproches qu'ils se firent à la face de l'univers, & selon toute aparence avec assez de raison : c'est un abyme impénétrable, où l'on ne voit que beaucoup de tort des deux côtés. On passera donc sous silence cette lettre

conc. p. 340 & feg. .

où le pape, en parlant de Frédéric, public qu'une bête pleine de noms de blasphème s'est élevée de la mer . . . . & a dit que le monde entier a été trompé par trois imposteurs, Jésus-Christ, Moife & Mahomet; que le premier, mort sur un infâme gibet, est beaucoup au-aessous des deux autres qui ont vecu dans la gloire, enfin qu'un Dicu créateur ne peut être né d'une femme, & fur-tout d'une Vierge. C'est peut-être cette accusation qui a donné lieu à la fable du prétendu livre destrois imposteurs. qu'on atribue à Pierre des Vignes, chancelier de Frédéric : livre dont tout le monde parle, & qu'on ne voit nulle part. On ne dira rien non plus de cette ré, onse où l'empereur, rendant à Grégoire injures pour injures, se plait à le repré-

I. Ep. 23. \*

Petr. de Vin. senter sous l'image du grand dragon qui séduit l'univers , de l'Ante-Chift, d'un second Balaam, d'un vrai prince des ténébres. Ce qui nous regarde, c'est de faire voir avec quelle fagesse Louis se comporta dans une circonstance aussi délicare, & ce qu'il crut devoir au pape comme roi très chrétien, & à Frédéric comme allié très fidele.

P. Daniel.

L'empereur, accousumé depuis long-temps au bruit de tous 1. 3. p. 209. ces foudres, ce font les propres termes d'un de nos plus célebres historiens, ne songea qu'à s'en venger en toute occafion sur les partifans de Grégoire. Celui-ci, prévoyant bien que les armes spirituelles produiroient peu d'effet contre un tel ennemi, s'il les employoit toutes feules, écrivit à divers fouverains, & leur envoya des légats pour demander du fecours. Chacun prit parti fuivant fon inclination ou fes intérêts: le parti du monarque François, le plus fage de tous, fut d'envoyer deux ambassadeurs à Rome pour tâcher d'adoucir le faint pere, & de faire coffer le scandale: il y travailla même dans la fuite avec tant de perfévérance, qu'un des plus justes sujets de plaintes de Frédéric étoit la constante opiniâtreté du pontife à refuser la médiation du faint roi-

Grégoire en effet l'accepta si peu, qu'on vit bientôt la guerre

alumée dans toutes les provinces d'Italie. Mais comme il n'avoit pas les mêmes reffources que l'empéreur, il eut recours au tréfor ordinaire en ces fortes d'occasions, c'est-àdire au bien des eccléfiastiques. Aussi-tôt les chemins surent remplis de ministres envoyés pour recœuillir des subsides inconnus aux premiers successeurs de faint Pierre. Le légat parti pour l'Angleterre, secondé de Henri, exigea le quint de tous les bénéfices, & emporta, dit-on, plus d'argent du royaume qu'il n'y en laissa. Celui de France ne p. 549. trouva pas tout-à-fait les mêmes facilités : file roi crut devoir accorder quelque chose à son respect pour le chef de l'église, il tint ferme néaumoins pour la quantité, & la réduifit au vingtieme. On lit même dans un auteur du temps, que le Meyer. p. 74. monarque, fur la nouvelle que l'assurance de ce tribut rendoit le pontife plus difficile à la paix, fit arrêter ce qu'on avoit déja levé, avec défense de rien sortir du Royaume, de peur qu'on n'en abusât pour continuer une guerre si funeste au christianisme.

Cette levée n'étoit pas la seule affaire du cardinal Jacques. An. 1240. évêque de Palestrine : c'étoit le nom du légat envoyé en France. Grégoire l'avoit encore charge de deux lettres, l'une au comte Ropour Louis, où après avoir fort élevé le zele des rois ses pré-ben, frere de décesseurs pour la gloire de l'église, il l'exhortoit à se mon-Louis. trer digne d'eux, en faifant avec lui la guerre à l'empereur ; l'autre, pour être lue dans l'affemblée des feigneurs de la nation, où il disoit en substance, qu'ayant déposé Frédéric par an. 1239, P. mûre délibération, il avoit transféré le sceptre impérial au comte Robert, frere du monarque François ; qu'il le foutiendroit de toutes ses forces, & qu'il le maintiendroit par toutes fortes de moyens dans la dignité qu'il lui conféroit. L'offre étoit au-moins indifcrete : elle fut rejetée unanimement, même d'une maniere affez dure, si l'on en croit Mathieu Paris, historien quelquefois peu croyable, fur-tout lorsqu'il s'agit des papes. On convient avec cet auteur, que Louis porta beaucoup plus impatiemment que ses prédécesseurs, l'extenfion de la puissance spirituelle sur la jurisdiction temporelle; 1.3, p. 210. mais en même temps on voit par tous les actes qui nous reftent de lui fur ce sujet, que comme la justice étoit l'unique

regle de ses démarches, la modération en fut toujours la compagne inféparable. Ainfi cette réponfe que l'écrivain Anglois lui prête, réponte offenfante, pleine d'expressions outrageantes, par-là même indignes du faint roi, pouroit bien être celle des seigneurs François, irrités des entreprises des évêques, & feandalifés fur-tout des excès de Rome.

des feigneurs François. Ibid.

Elle supose d'abord, «qu'un concile général auroit pu » dépouiller Frédéric de ses Etats : c'étoit la superstition du » temps: mais elle traite d'atentat inoui l'entreprise du pa-» pe, de dépofer un grand prince, qui n'a point son pareil » entre les chrétiens, fans qu'il foit convaincu des crimes » qu'on lui reproche. Nous favons, ajoute-t-on, qu'il a gé-» néreusement combattu pour Dieu dans la Terre-Sainte . » & que le faint pere, au-lieu de le protéger, comme il le » devoit, a profité de son absence pour l'oprimer & le su-» planter méchamment. Nous nous garderons bien de nous » engager dans une guerre dangereufe contre un monarque » si puissant, qui sera soutenu en même temps, & par tant » de royaumes, & par la justice de sa cause. Ou importe " après tout aux Romains, que nous prodiguions notre fang, » pourvu que nous contentions leur passion ? Si Grégoire » subjugue l'empereur, il n'en deviendra que plus sier, & » foulera aux pieds tous les princes chrétiens. Nous voulons » bien néanmoins, par confidération pour le pontife, dépu-» ter vers Frédéric, pour nous éclaireir de ses sentiments sur " la foi: fi nous le trouvons orthodoxe, pourquoi l'attaque-" rions-nous? S'il est dans l'erreur, nous lui ferons la guerre » à outrance, comme nous la ferions au pape même, s'il » donnoit dans des opinions contraires à la fainte religion ». On envoya en effet des ambassadeurs au prince Allemand. qui levant les mains au ciel, avec des larmes & des fanglots, protesta qu'il étoit chrétien & catholique. » Je n'ai que des » actions de graces à vous rendre, ajouta-t-il, de la con-» duite que vous avez tenue jufqu'ici à mon égard; mais fi » vous vous laissez séduire par mon ennemi, ne vous éton-» nez pas fi je me défends. Dieu nous garde , répondirent » les députés François, d'ataquer qui que ce foit sans cause » légitime : ce n'est point l'ambition qui nous guide : nous » estimons le roi notre maître, qui vient à la couronne par » fa naissance, au-dessus de tout prince électif : il fusit au

» comte Robert d'être frere d'un fi grand monarque ». C'est ainsi que Mathieu Paris, & après lui quantité d'historiens racontent les circonftances de cette grande affaire, roi contre les Mais, dit un de nos plus célebres écrivains, pour peu qu'un lecteur ait de bons fens, il verra bien qu'une nation en corps l'Emp.t. 1 , p.

ne peut faire une réponse infultante à un souverain pontise, qui offre une brillante couronne à un de ses princes. Il n'est d'ailleurs nullement vraisemblable que les envoyés François ayent répondu à l'empereur une grossiéreté si indécente, fi peu fondée, & qui ne menoit à rien. Que ce trait, continue-t-il, aprene à se défier des historiens qui érigent leurs propres idées en monuments publics. Ce qu'il y a du moins de très certain, c'est que le roi ne voulut point prendre les armes contre Frédéric. Ce refus & la faisse des deniers qu'on avoit levés pour Rome, indisposerent le saint pere, qui parut s'en ressentir quelque temps après. Pierre Charlot', fils naturel de Philippe-Auguste, qui l'avoit fait légitimer & pourvoir avant l'âge de quinze ans, de la tréforerie de faint Martin de Tours, avoit été élu à l'évêché de Gall. Chrift. Noyon après la mort de Nicolas de Roye. L'élection s'étoit 4.32 P. 820faite fans brigue : elle avoit été confirmée par l'archevêque de Rheims: déja même le légat avoit donné l'ordre de diacre aunouvel évêque; mais Grégoire, mal fatisfait de Louis, trouva tout mauvais, prétendit que la légitimation de ce prince ne le rendoit susceptible que des moindres dignités, non de l'épiscopat, déclara nulles l'élection & la confirmation, & fit au légat des reproches très vifs de lui avoir conféré le diaconat. Le monarque sentit l'injustice de ce procédé; & comme il sçavoit se roidir quand il le faloit, il protesta que nul autre que son oncle ne posséderoit cet évêché. Pierre en fut en effet pourvu fous le pontificat d'Innocent IV . & tint le siege de Noyon six ans.

Grégoire cependant voyoit avec chagrin le peu de succès de ses armes en Italie: la plupart des peuples se déclaroient tion d'un concontre lui, & les progrès de l'empereur augmentoient de reile général. jour en jour. Quelques cardinaux zélés pour la paix , pro- 1. Ep. 36.

An. 1240. Math. Par. p. 484.

poserent une treve pendant laquelle on pouroit travailler à l'accommodement avec plus de tranquilité. Frédéric y confentit, pourvu que les Lombards n'y fussent point compris; mais le pape déclara hautement qu'il ne feroit rien sans eux: ainsi ce projet demeura sans exécution. Alors le pontife envoya l'évêque de Bresse au prince Germain, pour lui signifier qu'il vouloit convoquer un concile général à Pâques prochain. Frédéric qui d'abord l'avoit demandé, ne jugea pas à propos, de l'avis de son conseil, de se soumettre au juge-, ment d'une assemblée de prélats, qui, sans l'entendre, l'avoient anathématifé, en publiant l'excommunication foudroyée contre lui. Il avoit d'autant plus de raison, que si l'on en croit un illustre moderne, Grégoire avoit eu la témérité de l'exhorter à faire une cession entiere de l'Empire & de tons ses Etats au faint Siege, pour tout concilier. Quel étoit donc, s'écrie-t-il, l'esprit d'un siecle, où l'on pouvoit proposer de pareilles choses? Quoi qu'il en soit, le saint pere ne laissa pas de faire expédier les lettres pour la convocation du synode, & lesprinces chrétiens furent invités d'y envoyer

281.

leurs ambassadeurs.

Le roi qui vouloit demeurer neutre ne s'oposa à rien, & laissa aux évêques la liberté de prendre le parti qu'ils vou-Nung. Geff. droient. La plupart prirent le chemin de Vienne, pour passer S. Lud. apud à Rome par mer : il n'y avoit point de sureté pour eux à aller par terre: l'empereur étoit maître des passages; & comme le concile ne s'assembloit que contre lui, il avoit mis par-tout des troupes pour arrêter les prélats. Les plus fages d'entre les François ne trouvant ni le nombre fuffitant de vaisseaux, ni une escorte capable de les défendre contre les armateurs de Frédéric, retournerent sur leurs pas, & quiterent le légat, qui employa inutilement prieres & menaces pour les retenir. D'autres, craignant le pape encore plus que le péril, hazarderent le passage, mais pour leur malheur, ils furent rencontrés par la flote de l'empereur, ataqués, pris après quelque résistance, & envoyés en diverses forteresses, pour y être étroitement gardés. Des que la nouvelle en fut venue en Idem, ibid. France, Louis dépêcha l'abbé de Corbie au monarque Allemand, pour se plaindre de cette violence, & demander

Chron. de S.

la liberté de ces illustres prisonniers. Frédéric répondit séchement , qu'il n'avoit pas confeil de ce faire. Que la royale majesté de France, dit il, de ce ne s'émerveille pas se Célar Auguste Denys, 2 vol. tient étroitement ceux qui Céfar vouloient mettre en angoisse, Le roi piqué d'une réponse si haute, lui envoyal'abbé de Cluni; & lui manda que s'étant toujours apliqué à conferver la paix entre la France & l'Empire, il s'étonnoit qu'il eût fait arrêter les prélats de son royaume, lorsqu'ils alloient vers le faint Siege, comme ils étoient obligés par serment & par obéisfance. Si prenez, ajoute-t-il, & menez en balance de droit ce que nous vous demandons, & ne veuillez faire tort par puissance ou par voulenté; car le royaume de France n'est mie encore si foible, qu'il se laisse mener, ne fouler à vos éperons. L'empereur qui connoissoit la sermeté de Louis, ne jugea pas à propos de s'en faire ennemi, & délivra, quoique malgré lui, tous les François. Tel étoit l'état des choses, lorsque le pape mourut. Cet événement suspendit les affaires: Célestin IV. qui lui fuccéda, nevécutque dix-huit jours, & le Siege pontifical ne fut rempli que vingt mois après par l'élection d'Innocent IV.

Alors, dit Joinville, Louis eine une grant cour & maison ouverte à Saumur en Anjoue: & ce que j'en dirai , ajoute-t il , Le roi tient c'est pour ce que je y estoie. A la sable du roi mangeotent le comte cour pléniere de Poiniers, lequel il avoit fait nouvellement cheval.crle jour d'un Hift. de Gint faint Jehan , qui n'aguere étoit posse; le comte Jehan de Dreux Louis , p. 20 , qu'il avoit aussi fait nouvel chevatter; le comte de la Marche, le 21. comie Pierre de Breiagne. Et à une autre table devant le monarque, mangeoit le roi de Navarre, qui moult étoit paré & aourné de drap d'or , en coue & maniel , la ceinture fermail \* , & chappe d'or fin. Les comies d'Anois & d'Anjou servoient du mangéa devant le roi leur fiere, & le bon comte de Soissons tranchoit du coussel. Imbert de Beaujeu, qui fut depuis connétable, Enguerrand de Coucy, & Archambaud de Bourbon, faifoient

\* Le fermail étoit une espece de médaille ou enseigne, comme les enseignes de pierreries dont on use aujourd hui, qui s'apliquoit non feulement sur l'épaule en l'affemblage de la fente du manteau, mais encore au chaperon fur le devant, au camail, ou bien en la cotte d'armes. Les femmes le portoient far la poitrine ; & si eut , da Froissart , pour le prix sermail à pierres précieuses , que madame de Bourgogne prit en sa poitrine. Du Cange, Observat. sur Joinv. pag. 48.

les fonctions de ce qu'on apela dans la fuite capitaines des gardes du corps. Derriere eux étoient bien trente de leurs chevaliers, en cotte de draps pourpre & foye. On voyoit enfuite grant quantité de huissiers d'armes & de salle, qui étoient au comte de Poiriers, portant ses armes battues sur sendale ( tasetas ). Le roi si étoit habillé honourablement, le plus qu'il avoit sçu le faire, qui seroit chose merveilleuse & longue à raconter. Et oui dire à plusieurs de la compagnie, que jamais ils n'avoient vu tant de surcoiz, ne d'autres garniments de drap d'or à une sesse,

tom. 5 , pag. 336.

Nung. Duch. comme il y avoit à celle-là. Les seigneurs affecterent de s'y distinguer par la richesse de leurs équipages : les évêques mêmes & les abbés se piquerent d'y faire paroître leur magnificence jusque dans leur parure, qu'ils porterent aussi loin qu'elle pouvoit aller.

de Poltiers.

Tout se passa en aparence avec une satisfaction universelle. de la Marche Louis qui ne vouloit point fouler ses sujets obligés de le suiforme une li-gue contre le vre à leurs frais, foit pour le secourir dans ses guerres, soit roi, & faitin- pour lui faire cortege dans les cérémonies d'éclat, congédia fulreau contre la plus grande partie de ceux qui l'accompagnoient, nobles & roturiers, qui peut-être se seroient retirés sans congé. Les premiers depuis quelques années, devoient deux mois deservice : les autres en étoient quites, selon l'ancien usage, pour quarante jours, à moins que le fouverain ne voulût les entretenir à ses dépens : ce qui auroit coûté des sommes immenses. Le monarque demeura donc seul avec les officiers de sa maison, & s'en alla à Poitiers pour y faire prêter hommage au prince Alfonse, qu'il venoit d'investir de ce comté. Inv. 10m. 1. Tout le monde plia fous l'autorité du nouveau maître, & Poitou, 199, le comte de la Marche lui-même le reconnut pour son seigneur fuzerain; mais ce ne fut pas fans beaucoup de répugnance. Ce redoutable vaffal, nommé Hugues, étoit de l'ancienne maison de Lusignan, & comptoit parmi ses cadets des rois de Jérufalem & de Chypre. Richeen terres, il poffédoit, outre le comté de la Marche, une grande partie de la Saintonge, de grands fiefs dans le Poitou, & de-plus le comté d'Angoulême. Beau-pere de roi, il avoit épousé la reine Isabelle, veuve de Jean Sans Terre, mere de Henri qui régnoit alors fur les Anglois; femme impérieuse, qui aporta

209.

Math. Par.

aporta aux Lufignan plus d'orgueuil encore que de grandeur & de bien; espece de monstre, l'exécration de fon fiecle, qui changea fon nom d'Isabelle en celui de Jézabel. Déchue de la premiere dignité par son second ma-

riage, elle s'efforçoit au-moins de regagner par fa hauteur, 244 ce que sa passion pour le comte lui avoit fait perdre. « Ce 307. » feroitune lâcheté honteuse, disoit-elle sans cesse à son mari. » que de se reconnoître vasfal du comte de Poitiers : le trône » n'est point tellement affermi dans la maison de Louis, qu'il » ne puisse être ébranlé : l'Angleterre n'attend que le mo-» ment favorable pour se faire justice des usurpations de » Philippe-Auguste: le comte de Toulouse ne voit qu'avec » indignation, qu'on differe à le remettre en possession des » places que Rome a confiées à la garde du roi pour dix ans: » les rois de Castille & d'Aragon, jaloux des prospérités de » la France, l'empereur lui-même, malgré les obligations » qu'il a aux François, les comtes de Cominge, d'Arma-» gnac & de Foix , les vicomtes de Lomagne & de Nar-» bonne, tout est prêtafe déclarer contre le fils de Blanche »: c'est le nom qu'elle affectoit de donner au monarque. Tous en effet se liguerent contre le faint roi ; mais le traité demeura fecret jusqu'à ce qu'on se crût en état de l'exécuter. Le comte de la Marche naturellement ambitieux, n'ayant

pas d'ailleurs affez de fermeté pour réfifter à la comtesse reine la femme, s'engagea de lever-le premier l'étendard de la révolte. Il étoit parti pour Poitiers dans cette réfolution : mais rarement une force empruntée se soutient-elle longtemps: la vue de son souverain déconcerta tous ses projets: il fit son hommage comme les autres. Bientôt cependant il s'en repentit, affembla ce qu'il put d'amis, de valfaux & de gens de guerre, & alla camper à Lufignan, petite ville avec un château, à six lieues de Poitiers. Le roi en sut aussitôt averti, & eut bien voulu, dit Joinville, être à Paris, & lui fut force de séjourner quinze jours auprès de son frere, sans qu'il osat fortir: il n'avoit d'autre armée que sa maison & celle d'Alfonse. Ennuyé enfin d'un personnage si contraire à l'intrépidité de fon ame, il prend un parti qui pouvoit avoir quelque chose de hazardeux, mais que l'événement justifia. Il

Tome II.

Joinv. p. 30.

va trouver le comte & la comtesse, se montre à eux avec un air de maître, les étonne d'abord par une fiere contenance : puis seradoucissant, conclut avec eux untraité dont on ignore les particularités. Nos anciens historiens, malheureusement trop négligents jusque dans les circonstances les plus intéressantes, n'ont point jugé à propos de nous en instruire. Tout ce qu'on en peut coujecturer, c'est que probablement le monarque fut obligé de se relâcher sur quelques articles importants. Ausli-tôt il partit pour retourner à Paris, où quel-Nargis apud que temps après, la reine Marguerite accoucha d'une prin-Duch som. 5, cesse qui fut nommée Isabelle.

P. 336.

Le nouveau comte de Poitiers n'avoit point suivi le roi son frere: les intrigues de l'orgueilleux Lufignan demandoient sa présence dans le Poitou. Le jeune prince, informé que ce fier vaffal mettoit toute fon aplication à foulever la nobleffe d'au-delà de la Loire, lui envoya ordre de venir renouveler fon hommage aux fêtes de Noël. Hugues se rendit au commandement, accompagné de sa femme, & suivi d'un grand nombre de gens armés; mais ce ne fut que pour inful-Math. Par. ter Alfonse. » Vous m'avez surpris & trompé, lui dit-il en » l'abordant avec fierté, pour m'engager malgré moi à vous » prêter ferment de fidélité: je ne vous reconnois point pour » mon feigneur: vous n'êtes qu'un injuste usurpateur, qui » avez envahi le Poitou fur Richard d'Angleterre : je ne vous » dois rien, ni au roi votre frerc ». Aussi-tôt il sort du palais aussi insolemment qu'il y étoit entré, va mettre le seu à la maison qu'il avoit occupée, monte sur un cheval qu'on lui tenoit tout prêt, & traverse avec grand bruit toute la ville, qu'il laisse dans un furieux étonnement d'une si prodigieuse

Le roi se prépare à l'en châtier.

audace.

Louis n'eut pas plutôt apris cet atentat qu'il convoqua un parlement à Paris, pour demander conseil sur le châtiment que méritoit un vassal qui ne vouloit point reconnoître son seigneur. Toute l'assemblée répondit d'une voix qu'il étoit déchu de ses fiefs, & qu'il faloit que le seigneur s'en emparât comme d'un bien qui lui étoit retourné. Eh bien , dit-il , voilà . Gella S. Lud, sur mon nom, ce qu'a fait le comte de la Marche! C'étoit la

Duch, s. 5, p. seule espece de serment dont il se servit : il s'en abstint même 336.

dans la fuite, comme contraire à la simplicité qui doit être inséparable des discours d'un vrai chrétien. Toute la noblesse parut également indignée de l'infolence du rebelle: la guerre

fut unanimement réfolue: chacun s'y disposa.

Hugues de son côté se préparoit à la défense, pressoit ses Henri, roi allies, & faifoit fortifier ses places. Il envoya sur-tout en An- d'Angleterre, se déclare gleterre affurer Henri, que les provinces usurpées sur son pour le comte pere n'atendoient que sa présence pour se redonner à lui ; rebelle. qu'il pouvoit compter fur la jonction du roi d'Aragon, du comte de Toulouse, & des grands seigneurs de France; que tout enfin confiltoit moins à mener des troupes, qu'a aporter beaucoup d'argent, parce qu'à son arrivée, il trouveroit de nombreuses armées à ses ordres. Le monarque n'atendoit rien avec plus d'impatience que la nouvelle de cette révolte : il convoqua auffi-tôt un parlement, pour lui demander les subsides nécessaires. Mais on n'avoit pas encore oublié le malheureux fuccès de fa derniere expédition en Bretagne. ni les horribles exactions qu'elle avoit occasionées sans autre effet qu'une dissipation inutile. Le premier acte des seigneurs assemblés fut de s'engager par un serment inviolable, àne rien accorder, sur-tout dans une circonstance où l'Angleterre se trouvoit épuisée, tant par les levées excessives dont ce prince accabloit depuis long-temps fon peuple, que par les fommes immenses que les légats venoient de leur aracher. Tous lui répondirent, « qu'on admiroit qu'il eût pu se » déterminer à une guerre de cette importance, sans pren-» dre l'avis de ceux qui n'avoient d'autres intérêts que les » fiens, & fur la foi de gens qui faisoient profession de n'en » point avoir : qu'il v avoit non-seulement de la honte . mais » de quoi s'atirer la malédiction du ciel, à violer la treve so-» lennellement jurée avec la France, & cela pour soutenir » des révoltés contre leur souverain : que si Louis y avoit » donné quelque ateinte, il faloit une réparation, ou que » toute l'Angleterre périt pour en avoir raison , mais que jus-» que-là on ne pouvoit rien entreprendre que d'injuste : que » les rebelles, en ne lui demandant que de l'argent, ne pou-» voient lui faire une injure plus marquée, comme s'il ne de-» voit & ne pouvoit leur tenir lieu que d'un banquier , & qu'il

Math. Par.

n'y eût dans tout l'Etat aucun homme qui dût être compté » pour quelque chose : qu'au-reste, on le suplioit de faire » réflexion sur l'exemple de ses peres, qui, maîtres par des » alliances, d'une infinité de pays & de places au-delà de » la mer , n'avoient pu les détendre contre les armes des-» François, loin d'y rien conquérir ».

Ce fut envain que Henri pria, careffa, menaca, jura par tous les faints : il ne put rien obtenir de cette intrépide assemblée. On lui laiffa par écrit ces fieres remontrances, auxquelles on ajouta le dénombrement des sommes qu'il avoit levées depuis quelques années; & chacun se sépara. Le prince désespéré de ce refus, & encore plus des reproches qui l'accompagnoient, s'emporta jusqu'aux derniers excès, & protesta avec tous les serments d'un homme outré, que malgré la lâcheté de ceux qui l'abandonnoient, il passeroit la mer avec une flote au printemps prochain. Il s'embarqua en effet à Porthmouth avec le reine sa femme, & vint aborder. à Royan dans l'embouchure de la Garonne. La comtesse de la Marche l'atendoit au port, & selon la chronique de France, lui alla à l'encontre, le baifa moult doucement, & lui dit: Biau chier fils, vous étes de bonne nature, qui venez secourir votre mere & vos freres , que les fils de Blanche d'Espagne veulent trop malement défouler & tenir sous pieds. Ce généreux défenseur cependant n'avoit encore que trois cents chevaliers; mais il aportoit, dit-on, trente tonnes d'argent. C'étoit en même temps ce qui fâchoit le plus les Anglois, & ce que les Poitevins, gens dont la foi étoit alors fort décriée, fouhaitoient avec plus de paffion.

Louis, informé de ce qui se passoit en Angleterre, donna Louis mar- les ordres les plus fages pour n'être point furpris : il pouvoit che en Poitou, se rendre maître de la mer & couper le passage à son ennemi; le pays just mais il n'y avoit point de rupture ouverte entre les deux qu'à la Cha- couronnes, il se contenta de pourvoir à la sûreté des côtes. Quatre-vingts vaisseaux armés en guerre gardoient les côtes de la Saintonge & du Poitou, quelques autres celles de la Normandie. L'ancien comte de Bretagne, qui avoit commencé par prendre le parti des ligués dont il découvrit ensuite tout le secret, (comme si la sidélité n'eût pu avoir de la Marche sans rien trouver qui l'arêtât, força Montreuil en Gastine, emporta au bout de quelques jours la tour de Béruge, l'un des plus forts boulevards des rebelles, la fit raser,

charmes pour lui, que par quelque mélange d'infidélité) s'étoit chargé de défendre les Etats de son fils. Les habitants de Calais, ceux de Witfand, port célebre alors dans le Boulonnois, répondoient de la Picardie. Ainsi rassuré contre les descentes des Anglois, le monarque se rendit à Chinon, où il avoit mandé la noblesse & les communes. Il s'y trouva quatre mille chevaliers avec leur fuite, vingt mille hommes d'autre cavalerie, c'est-à-dire, d'écuyers, d'abalêtriers, de fergents, & un grand nombre de gens de pied. De là le faint Nang. Duch.

roi marcha vers le Poitou, entra dans les terres du comte de 1.5, p. 331.

enleva de force Montcontour, Fontenay-le-Comte, & Vouvant.

Hugues, trop foible contre un tel ennemi, n'osoit tenir La contesse la campagne: mais pour arêter l'impétuosité Françoise, en de la Marche atendant le secours d'Angleterre, il jeta ses troupes dans ses ment de le places, fit le dégât par-tout, brûla tous les fourages & tous faire empoiles vivres, aracha les vignes, boucha les puirs, & empoifonna ceux qu'il laissa ouverts. La comtesse reine sa femme. cette furie, que l'historien de son fils traite d'empoisonneuse & de forciere, porta la fureur plus loin encore. Désespérée du malheureux succès d'une guerre dont elle étoit l'unique cause, elle résolut d'employer plutôt les voies les plus lâches & les plus lionteuses, que de voir retomber sur son mari le iuste châtiment de l'insolence qu'elle lui avoit fait faire. Pour cet effet elle prépara de ses propres mains un poison dont elle avoit le secret, & envoya quelques-uns de ses gens aussi scélérats qu'elle, pour le répandre sur les viandes du roi. Déja ces malheureux s'étoient glissés jusque dans les cuisines; mais leurs visages inconnus les firent remarquer : certain air inquiet, embarassé, acheva de les rendre suspects: on les arêta : ils avouerent leur crime: la corde fut la feule punition d'un atentat qui méritoit qu'on inventât de nouveaux suplices. Quand la comtesse, disent les Annales de France, sçue que sa mauvaistié étoit découverte, de deuil elle se cuida précipiser & fraper d'un coustel en sa poitrine, qui ne lui eût ôté de la

Idem , Bis,

main; & quand elle vit qu'elle ne pouvoit faire sa volonté, elle defrompit sa guimpe & ses cheveux, & ainsi fut longuement malade de dépit & de déplaisance. On redoubla depuis la garde du roi, & personne d'inconnu ne l'aprocha plus sans être auparavant visité.

Le monarque échapé de ce péril, alla mettre le fiege devant Frontenay, qu'on apele aussi Fontenay, dont on voit encore les ruines sur les confins de la Saintonge & du Poitou. Cette place, la principale espérance des rebelles, étoit très forte, entourée d'une double muraille, flanquée de groffes tours & défendue par quantité de braves, fous le commandement d'un des fils du comte, jeune homme d'une valeur extraordinaire, bâtard, felon quelques-uns, felon quelques autres, né d'un premier mariage. Aussi ne vit-on point de

réfulance plus opiniâtre dans toute cette guerre. Les François Idem, ibid, animés par l'exemple de leur roi qui s'exposoit comme le moindre foldat, firent des efforts extraordinaires: mais malgré toute leur vigueur, ils ne se présenterent point à l'assaut pendant près de quinze jours, sans être repoullés avec perte. On avoit dressé autour de la place des tours de bois aussi hautes que les murailles, d'où les affiégeants lançoient des grêles de pierres & de traits : mais elles furent à peine élevées , que les affiégés vinrent y mettre le feu avec une réfolution de désespérés. Chaque jour étoit marqué par des ataques faites & foutenues avec la même intrépidité. Un guareau lancé par un arbalêtrier ateignit le comte de Poitiers, & le blessa dangereusement au pied. Alors, dit Nangis, le roi entra dans une grande colere: fon reffentiment passa dans tous les cœurs: l'animofité qu'il inspira, redoubla encore par la déclaration de guerre que le roi d'Angleterre envoya faire au mépris de la treve. Voici comme l'historien raconte les circonstances de cet événement : elles font voir du-moins une grande modération de la part de Louis, & une imprudence plus grande encore du côté du monarque Anglois.

Le roi d'An-P. 587 . 88.

Henri, dit-on, n'avoit encore rien entrepris, dans l'espégleterreluien-voie declarer rance que le roi donneroit quelque ateinte à la treve, ou la guerre. lui fourniroit un prétexte de l'en accufer. Ennuyé enfin que Math. Par. la sagesse de Louis lui enviât cette légere satisfaction, il lui

AN. 1242.

envoya deux des principaux seigneurs de sa cour, pour se plaindre qu'il avoit violé la foi publique en ataquant le comte de la Marche, lui en demander raison, & le sommer de rendre les provinces qu'il retenoit aux Anglois. Le fage monarque répondit que la félonie du comte lui avoir atiré le juste châtiment qu'il alloit lui faire subir; que c'étoit le roi d'Angleterre qui manquoit aux traités en se déclarant pour un rebelle & un trakre; qu'il n'apartenoit à personne de se mêler des différends qu'il avoit avec ses vassaux, ni de protéger des fujets infideles qu'il avoit droit de châtier; qu'aurefte, pour convaincre l'univers de son inclination à la paix, & conferver l'union entre les deux couronnes, il confentoit de céder le Poitou tout entier, & une partie de la Normandie. On se persuadera difficilement ce dernier article, si l'on fait atention à la foiblesse des raisons qu'on alegue pour le prouver. On se sonde principalement sur le traité de Londres, sur l'ordre que le seu roi laissa en mourant de faire cette restitution, enfin sur les scrupules de conscience du faint roi fon fils. Mais nous avons ce fameux traité publié par les Anglois mêmes: on n'y voit rien qui ait trait à cet engagement de restituer de la part de Louis VIII : il n'y étoit donc pas obligé : il ne l'a donc pas ordonné. Quel pouvoit donc être l'objet des scrupules de son successeur? Que sera-ce, si l'on ajoute à tout cela que notre histoire ne parle ni de cette offre, ni de ces perplexités du religieux monarque?

Heureusement pour la France, c'est toujours le même historien qui parle, le mauvais génie de Henrin e lui permit pas d'accepter la proposition du roi. Obsédé par les agents du comte de la Marche, & Gur-tout par la comtesse la mere, qui l'assurante parle la guerre lui procureroit de plus granda avantages, il alla se figuere que tout trembloit à son aproche, & que rien ne pouroit lui résister. Dans cette persurante avante la guerre par deux chevaliers de l'Hôpital, & se prépara dès-lors à marcher. L'indignation qu'excita ce resus dans le cœur des François, sit pousser les seg de Frontenay avec encore plus de vigueur qu'auparavant. Il tressis porté d'affaut le quinzieme jour, au grand étonnement des

ennemis, qui le regardoient comme imprenable. Le fils du Nang. ibid, comte de la Marche demeura prifonnier avec quarante - un chevaliers, quatre-vingts sergents, & tout ce qui restoit de la garnison. Toute l'armée, dans l'emportement de la victoire, demandoit qu'on punit leur révolte d'une mort honteufe : mais le roi plaida lui-même leur caufe, repréfenta qu'un fils & des vassaux ne méritoient point ce traitement pour avoir fuivi les ordres d'un pere & d'un feigneur, & fe contenta de les envoyer en différentes prisons de son royaume. La ville fut ensuite rasce jusqu'aux fondements, d'où lui est venu le nom de Frontenay l'abattu, qu'elle conserve encore aujourd'hui.

P. 137.

Toutes les places en-deçà de la Charente, épouvantées de la prife de ce fameux boulevard, furent forcées fans peine. ou se rendirent sans résistance. On met du nombre des pre-Guil, Guiart. mieres, Villiers dont le roi fit tous les murs par terre espandre, Breic ou Preic, Saint-Gelais, & Mautac qui fut détruit de fond en comble, de même que le château d'Auterne, dont tours & tourelles furent fraintes & mises à bas. On compte parmi les fecondes, Tonnay - Boutonne où il mit une forte garnison, & Thoré ou Thoron, dont les habitants esbahis & nus sont ensemble à merci venus. Taillebourg, place très forte, lui ouvrit aussi ses portes. Le monarque s'y logea avec ses principaux officiers: le reste campa dans la prairie qu'arrose la Charente, à la vue de l'armée Angloife qui étoit postée fur l'autre rive. Elle étoit composée de seize cents chevaliers, de fix cents arbalêtriers, & de vingt mille hommes de pied. . Celle du roi, en commençant la campagne, avoit autant d'infanterie, & presque le double de cavalerie; mais il en avoit perdu une partie par les fieges & par les maladies. On voit par cette position que les deux princes n'étoient séparés que par la riviere, qui est très profonde en cet endroit, mais très peu large. Il y avoit dessus un petit pont de pierre où il ne pouvoit paffer que quatre hommes de front, & l'extrémité de ce pont étoit défendue par quelques tours dont Henri s'étoit rendu maître. Louis néanmoins entreprit de forcer ce dangereux passage. Il ramasse tout ce qu'il peut de bateaux, les charge de troupes, & leur ordonne d'aller prendre

prendre terre malgré les arbalètriers Anglois qui bordoient le rivage. En même temps il commande l'ataque du pont. Elle se sit d'abord avec furie, l'ardeur du soldat répondant à celle du génétal. Bientôt les retranchements furent emportés; mais bientôt aussi on perdit, après un combat opinià-

tre, ce que la premiere fougue avoit fait gagner.

Alors le faint roi s'abandonnant à fon courage, met pied à terre, se jete l'épée à la main au milieu de la mêlée, ren-le pont de Taillebourg. verse tout ce qui se présente sous ses coups, & pendant quelque temps foutient presque seul l'effort des ennemis qui l'entouroient de toutes parts, digne en cet état de commander des François. Déja il avoit percé jusqu'à l'autre bout du pont, & s'en étoit rendu maître; mais ce fut -là qu'il se vit dans le plus grand péril : « car pour un homme qu'il avoit » quand il fut passé, les Anglois, dit Joinville, en avoient bien » cent ». Sa valeur néanmoins fupléa au nombre : il repouffoit d'un côté les plus ardents, de l'autre il mettoit en bataille le peu de gens qui lui venoient. Enfin joint de ses troupes qui abordoient en foule, & qui s'étendoient à mesure qu'elles gagnoient du terrein, il combattit avec plus d'égalité. Auslitôt tout change de face. Les Anglois pouffes avec vigueur lâchent le pied, tournent le dos, & mettent en défordre le refle de leurs gens. Henri, qui s'étoit toujours tenu hors de la portée du trait, en alloit être entraîné, lorfque Richard fon frere, pour le fauver, quita fes armes & s'avança feul avec p. 390. un fimple bâton à la main, demandant à parler au comte d'Artois. Le mérite du jeune prince Anglois, la grande réputation qu'il s'étoit faite en Orient, les services qu'il y avoit rendus à plufieurs feigneurs François, tout contribua à lui procurer un accès facile auprès d'un monarque que la modération n'abandonna jamais, pas même dans le sein de la victoire. Ainsi Richard fut comblé de caresses & d'amitiés. Louis, à fa priere, accorda aux Anglois une suspension d'armes pour le reste du jour & jusqu'au lendemain. « Allez, » Monfieur le comte, lui dit-il en le congédiant, je veux » bien vous accorder ce relâche pour donner au roi votre » frere le temps de fonger à fes affaires: je fouhaite qu'il en \* profite \*. Mais la consternation s'étoit emparée du cœur \* Ddd Tome II.

Louis force

Joinv. p. 21.

.....

de Henri : déja il étoit parti à toute bride pour gagner Saintes, & toute son armée l'avoit suivi, croyant toujours avoir

les François à leur poursuite.

La même nuitée, dit Joinville, le roi d'Angleterre & le comte

de la Marche eurent grand discord l'un à l'autre. Ce monarque, malheureux par fa faute & par fon peu de courage, se repentoit, mais trop tard, d'avoir entrepris une si grande affaire, & se plaignoit qu'on l'y avoit engagé mal-à-propos. Les louanges dont ses gens mêmes relevoient publiquement la modération & la valeur de Louis, le regret d'avoir rejeté des offres qu'il eût pu atribuer à la terreur de ses armes, la honte enfin de se voir réduit à regagner ses Etats en fuyant, toutes ces triftes idées l'affligeoient tenfiblement, & plongeoient fon ame dans le plus noir chagrin. Il ne put s'empêcher de le témoigner à son beau-pere, lui reprochant avec aigreur, que c'étoit sa seule ambition qui avoit commis l'honeur de l'Angleterre, & lui demandant avec un emportement étrange où étoient ces comtes de Toulouse, ces rois de Castille, d'Aragon, de Navarre, & ces invincibles armées qui devoient accabler le roi de France? Hugues aussi chagrin pour le moins, parce qu'il perdoit autant & même plus, nia qu'il eût donné ces affurances, en fit des serments horribles, & protesta que c'étoit le zele aveugle de la comtesse reine leur mere pour leur agrandissement, son ambition effrénée, sa jalousie & sa rage, qui avoient tramé toute cette intrigue. De telles raifons, vraies pour la plupart, ne purent calmer l'infortuné Henri: le gendre & le beau-pere demeurerent également mal fatisfaits l'un de l'autre : ce qui les empêcha d'agir de concert. & acheva de ruiner leurs affaires.

Bataille de Saintes : défaite des Anglois,

Tandis que cette violente feene fe paffoit à Saintes, I. Ouis fu défiler le refte de fon armée au-delà du pont, & établit fon camp au même lieu que les Anglois venoient de quiter. Dès le lendemain il envoya quelques détachements faire un fourage jufque fous les yeux de l'ennemi. Hugues fans prendre ordre du roi d'Angleterre, fit une grande forte fur eux, & les charges vigoureufement. Il étoit fuivi de trois de fes fils, & d'un corps confidérable de Gafcons & d'Anglois, our set de leur défaite & de cette nouvelle hardieffe des Fran-

çois. Ceux-ci se défendirent avec la même vigueur qu'ils étoient ataqués. Alors, dit un historien de ce temps, eussiez Guil. Guillet vu lances brandir, descendre maces, hauberjons à haches des- p. 137. courre . . . . . targes percier outre . . . juisarmes & épées bruire . selon que l'on les desserre, & couvrir çà & là la terre de divers atours dépéciés. Tost il y a tant d'hommes bléciés, les uns ès bras, autres ès testes, que li veoirs est deshonnestes. Li fourier trop bien le défendent ; mais enfin prêts d'être accablés par le nombre. (ils étoient à peine un contre trente) ils envoyerent demander du secours au comte de Bourgogne, d'autres disent au comte de Boulogne. Sire, dit le messager en ses complaintes, Guil. Nanga mal va l'affaire devant Saintes : car plusieurs à mort se dégra- p. 338. tent; se nos François qui se combattent ..... ne sont en l'eure secourus . . . . jamais n'en verrez pié ne queue. Le comte, à cette nouvelle, dépêche au roi pour l'avertir de ce qui se passe. double lui-même le pas à la tête de l'avant-garde qu'il commandoit, fond fur les Anglois, tue de sa main le châtelain de Saintes qui portoit l'enseigne du comte de la Marche, & rétablit une seconde fois l'égalité entre les combattants. Louis arrive sur ces entrefaites : l'action devient générale : une efcarmouche que le hafard feul avoit engagée, se termine enfin par une grande bataille entre deux grands rois, qui ne s'atendoient à rien moins.

On entendit ausli-tôt l'air retentir des cris ordinaires de Montjoie Saint-Denis de la part des François, & de Réalistes du côté des Anglois. Tout combattit avec fureur: le François vouloit conferver la gloire du jour précédent, l'Anglois cherchoit à réparer sa perte. La victoire fut long-temps douteuse: on n'en a guere vu de plus opiniâtre & de plus sanglante. Mais enfin elle se déclara pour Louis : l'ennemi fut enfoncé de tous côtés. Henri donna encore le premier exemple de fuir. Toute son armée le suivit, du tout en tout des- Guil. Guiart. confite, & vers la ville se rabrive. Jean des Barres, fix cheva- P. 138. liers, & quelques autres braves François, emportés par leur courage, les poursuivent avec trop d'ardeur, entrent dans Saintes pêle-mêle avec eux, & font faits prifonniers. On compte parmi les Anglois qui furent pris en fuyant, ou les armes à la main, vingt-deux chevaliers, trois clercs ri chement Dddii

rentés, cent vingt hommes d'armes, & une infinité de gens de pied. On ne dit rien du nombre de leurs morts; mais leur opiniâtreté dans le combat, la confusion épouvantable qui accompagna leur fuite, la fureur avec laquelle ils furent poursuivis jusque dans leur retraite; tout annonce un grand carnage. Il fut tel que le malheureux Henri crut sa perte inévitable. Ainfi au-lieu de penfer à réparer fa difgrace, ou du-moins à la porter en homme de cœur, il prend dès la nuit même une réfolution de défespéré, se jete sur le plus vîte de fes chevaux, abandonne Saintes, & pique à toute bride vers Blaye, place très forte dans le Bordelois. Officier & foldat, tout imite l'exemple du fouverain. On s'écrafe aux portes. Bientôt le chemin est couvert d'un monde de fuvards que personne ne poursuit : maîtres, valets, cavaliers, piétons, tout fuit à la débandade, sans provisions, sans vivres.

fort riche, tant en ornements qu'en reliques. Aussi-tôt Saintes ouvre ses portes au vainqueur : il y sut cente victoire, recu avec une extrême joie du peuple, des magistrats & du clergé. Cet exemple de foumission eut beaucoup d'imitateurs. Les plus confidérables furent le fire de Pons & les feigneurs de Mortagne & de Mirebeau. Celui-ci, nommé Bertolde, dans la trifte néceffité ou de changer de maître, ou de s'ensevelir avec sa famille sous les ruines de sa place, alla trouver Henri, & se jetant à ses pieds, lui demanda les larmes aux yeux, s'il pouvoit atendre que l'Angleterre le délivrât en cas d'un fiege, ou fi fa majesté lui ordonnoit de se défendre au péril de la vie, même fans espérance de secours.

On n'avoit donné ordre à rien; rien ne fut fauvé, ni chariots, ni hardes, ni même la chapelle du roi fugitif, qui étoit

Math. Par. Le monarque touché d'une fidélité fi rare, lui donna tous les éloges qu'elle méritoit : puis d'un ton qui ne le faisoit point paroître au-desfus de sa mauvaise fortune, il ajouta que loin de pouvoir garantir les autres, il n'étoit pas en état de fe défendre lui-même; qu'il le quitoit de toutes choses, & le laissoit en pleine liberté de pourvoir à l'avantage de sa maifon. Bertolde sur cette réponse se rend an camp de Louis, & l'abordant avec une contenance noble & fiere, respectueuse néanmoins : «Sire, lui dit-il, je suis à vous, moins » cependant par un choix volontaire, que par la fatalité des " circonstances. Si mon ancien maître ne m'avoit pas rendu » à moi-même, vous n'auriez obtenu mon hommage que » les armes à la main ; mais puisque je suis libre de me don-» ner à vous, je ne cefferai d'y être que lorsque vous ne vou-" drez plus de moi". Louis avoit le cœur grand : il fut touché de cette généreuse franchise, & montra qu'il étoit digne d'avoir de pareils sujets. « Je vous reçois avec joie, répondit-» il en lui tendant la main, donnez - vous à moi de même. " Je vous rends votre place, gardez-la pour votre nouveau » seigneur : je m'en croirois moins assuré en d'autres mains ».

Hugues de son côté cherchoit à conjurer l'orage, & n'oublioit rien pour conserver le peu qui lui restoit. Tout occupé de la Marche fe soumet, & de ce foin, il envoie l'aîné de fes fils folliciter auprès de fon fait fa paix à vainqueur une grace qu'il ne méritoit point, au jugement desconditions même des historiens étrangers. L'infulte faite au comte de Poitiers, frere du roi, fon leigneur, la France exposée par p. 239. fes intrigues à une ruine presque certaine, un repentir enfin inspiré par la seule impossibilité de se défendre, tout sembloit exiger une vengeance éclatante; mais Louis sçavoit également dompter les rebelles audacieux, & pardonner à ceux qui se soumettoient, par quelque motif que ce sût. Il crut néanmoins devoir à la sûreté de l'Etat & à sa gloire, de ne traiter avec le comte qu'à des conditions assez rigoureuses, pour ôter aux factieux toute envie de brouiller. Les principales font que Hugues de Lufignan, Ifabelle fa femme, Hugues fur l'Hift. ac S. le Brun, Gui & Geofroi de Lufignan, ses fils, se soumettent 49. avec leur terre haut & bas (absolument sans restriction) à la volonté du scigneur roi ; « qu'ils renoncent pour toujours aux » places conquifes fur leur maifon pendant cette guerre, " telles que Saintes, Montreuil, Frontenai, Langeai, Saint-" Gelai, Preic, Tonnai-Boutonne, & plusieurs autres, qui » demeureront au comte de Poitiers avec toutes leurs dépen-» dances \*: qu'ils lui abandonnent en outre le grand fief de

Le comte de la Marche

Nang. ibid.

Du Cange, Louis, p. 48,

<sup>\*</sup> Il y a dans le texte : Le feigneur roi , avant de nous recevoir en grace , nous a dit qu'il retenoit pour le scigneur roi son frere, comte de Poitters, sout ce qu'il avoit conquis sur nous: ce que nous lui avons accordé. Seroit-ce une faute du copilte, ou donnoit-on encore le nom de roi aux fils & freres du roi ?

» l'Aunis avec l'hommage du fire de Pons, de Geofroi de » Ranconne, de Geofroi de Lufignan, & de ce que le comte » d'Eu tenoit ci-devant dans leur mouvance: qu'ils quitent » le seigneur roi de la pension de cinq mille livres tournois » qu'il leur payoit tous les ans, en exécution du traité de » Vendôme: que toutes les conventions faites jufqu'ici en » leur faveur, feront regardées comme nulles : que le mo-» narque poura faire paix ou treve avec l'Angleterre fans les » y comprendre, mais qu'il veut bien s'obliger à ne les point » foumettre malgré eux aux Anglois: enfin que le comte de » la Marche fera hommage-lige contre tous les hommes & \* toutes les femmes qui peuvent vivre & mourir, tant au roi pour » le comté d'Angoulème, pour Castres, pour Coignac, pour "Jarnac, qu'au comte de Poitiers pour Lufignan, pour le » comté de la Marche, & pour toutes leurs dépendances ».

On employa deux jours à régler ces articles. Il y en avoit un autre qui portoit que le comte se rendroit en personne au camp du monarque, pour ratifier lui-même le traité. Il y vint en effet avec sa femme & ses deux autres fils. Tous se jeterent aux pieds de Louis, fondant en larmes, moins fans doute par un véritable repentir, que par le désespoir réel de fe voir réduits à une pareille humiliation. « Monfeigneur & » mon roi, dit Hugues en poussant de violents sanglots, vous » voyez à vos genoux un malheureux qui se reconnoît in-» digne de toute grace, parce qu'il a joint l'infolence à l'in-» juttice ; mais oubliez fon crime pour ne vous fouvenir que » de votre clémence : c'est d'elle seule qu'il atend son par-» don». Le roi qui avoit des entrailles de miféricorde pour tout coupable qui avouoit humblement sa faute, ne lui donna pas le temps d'en dire davantage : il releva aussi-tôt la comtesse avec une bonté aussi sincere, que la soumission de cette princesse paroissoit forcée, & se contenta d'exiger que son mari accompagnat ses troupes contre le comte de Toulouse qu'il avoit pareillement résolu de châtier.

F. 339.

Raymond en effet, oubliant que depuis quinze ou seize voie des trou- ans il n'avoit d'autre apui que le roi, s'étoit déclaré non-seulement contre son protecteur, mais même contre sa fille & Toulouse qui son gendre. Le desir de recouvrer ce qu'il avoit perdu par lo

traité de Paris, effaça de son cœur le souvenir de toutes les graces qu'il avoit reçues. Affuré des rois de Navarre, de Caf- paix, & l'obtille & d'Aragon, du vicomte Trencavel, des comtes de Foix, tient. d'Armagnac, de Comminge & de Rhodès, des vicomtes de Narbonne, de Lautrec, de Lomagne, & d'un grand nombre d'autres feigneurs les plus puiffants du pays, il conclut une ligue offensive & défensive, avec le comte de la Marche, dont il voulut même épouser une fille, nommée Marguerite. Quelques-uns prétendent qu'il l'épousa réellement. quoique cela ne pût se faire sans dispense; car Raymond étoit petit-fils de Constance, fille de Louis le Gros, & la comtesse de la Marche, mere de Marguerite, étoit née d'une Alix de Courtenai, petite - fille du même Louis. Mais le Touloufain outré d'avoir été forcé de donner la princesse Jeanne sa fille au comte de Poitiers, ne vouloit point qu'elle fût son héritiere: exemple qui prouve bien, dit Mezeray, qu'entre les grands, honeur, parenté, alliance, & conscien- 1. 1, part. p. ce, cedent facilement à l'intérêt & au caprice.

Une grande maladie cependant manqua d'ensevelir le rebelle avec tous ses projets : elle les suspendit du-moins pour quelque temps. Alors il donna de grandes marques de repentir, promit de réparer tout le mal qu'il avoit fait, & reçut l'absolution avec toutes les aparences de la plus sincere piété. Mais Raymond mourant & Raymond en fanté, étoient deux hommes très différents : bientôt toutes ses bonnes résolutions s'évanouirent. Il se met en campagne, porte le ser & le feu dans les domaines du roi, défait quelques troupes du monarque, s'affure du Rafez, du Minervois, du Termenois, & de quelques autres pays voifins; fe rend maître du Carcassez, force Albi, s'empare du Narbonnois & de sa capitale, & reprend le titre de duc de Narbonne qu'il avoit folennellement cédé. Louis informé de cette révolution, détacha l'ancien comte de Bretagne, le comte de la Marche, & une partie de son armée, pour aller s'oposer à de si rapides progrès. On ignore les circonstances de cette expédition. Ce qu'il y a de bien certain, c'est que le comte, en trahissant son souverain, étoit lui-même trahi par ses vassaux. La victoire de Taillebourg, suivie de celle de Saintes, avoit répandu la 400

AN. 1242.

chap. 45.

consternation dans tous les esprits : chacun ne songea qu'à faire son accommodement avec le vainqueur, même au préjudice de celui qui les avoit engagés dans la révolte. On en trouva le prétexte dans l'affaffinat de Guillaume Arnaud, de Guil. de Pod. l'ordre de faint Dominique, inquisiteur de la foi ; d'Etienne, frere mineur, son collegue, & de plusieurs autres clercs leurs affociés, qui furent maffacrés dans le palais du comte à Avignonet, les uns à coups de fleche, d'autres à coups de hache: ceux-ci à coups de lance, ceux-là à coups de couteau. Envain le malheureux Raymond défavoua cette action barbare. qu'il punit même très sévérement dans la suite : on s'obstina à l'en rendre responsable, parce qu'il n'en fit pas justice sur-

Le comte de Foix, gagné par le roi, en prit occasion de

le champ.

dégager fa parole, & de secouer la domination du prince Touloufain, protestant qu'il ne reconnoîtroit jamais pour son seigneur, ni n'assisteroit de ses armes un fauteur d'hérétiques, & un perfécuteur déclaré des catholiques. Il s'engagea même de servir le roi contre ce prétendu tyran. Louis de son côté promit de le recevoir lui & ses successeurs au nombre des vaffaux immédiats de la couronne, pour les domaines qu'ils tenoient auparavant en fief des comtes de Toulouse, & les tira effectivement pour toujours de leur mouvance. Cet exemple sit effet. On s'empressoit de tous côtés à rentrer dans les bonnes graces du souverain. Raymond épouvanté de cette défection presque générale, envoya l'évêque de Toulouse pour faire des propositions de paix ; mais foit qu'il crût que l'état des affaires lui feroit tout obtenir, soit qu'il comptat encore sur le roi d'Angleterre qu'il avoit été trouver furtivement à Bordeaux, où tous deux Rymer, Att. avoient juré de s'aider mutuellement, & toujours contre le roi & fes alliés, il parloit moins en coupable qui folicite fon pardon, qu'en vainqueur qui veut imposer la loi. On ne lui répondit qu'en faisant partir un corps d'armée sous les ordres de Hugues, évêque de Clermont, & d'Imbert de Beaujeu, pour aller l'ataquer jusque dans ses domaines, & le forcer de rentrer dans le devoir. Enfin pressé de toutes parts, il se soumit absolument & sans restriction à la volonté du

monarque, qui accepta fes foumissions d'autant plus volontiers, qu'il faisoit plaisir à la reine Blanche sa mere, cousine germaine du comte. On blâma beaucoup cette princesse, Guil, de Pod, dit un auteur du temps, d'avoir eu trop d'indulgence en ibid. cette occasion; mais elle n'agit, ajoute-t-il, que par zele pour l'Etat, & dans le dessein d'y rétablir la paix.

Auffi-tôt le roi dépêcha Ferri Pâté, maréchal de France, Jean le Jay, chevalier de mérite, & Guillaume de Limoges, fon clerc, pour aller en Provence recevoir les furetés que le comte avoit promis de donner. Saint-Rome dans le Lauraguais fut le lieu de la conférence. Raymond y confirma par écrit ce qu'il avoit offert par ses envoyés, s'engagea de restituer tout ce qu'il avoit pris par lui-même ou par les alliés, & jura d'observer en son entier le traité de Paris. Sur de telles affurances on lui accorda une treve, qui quelque temps après fut suivie d'une paix enfin durable. Le An. 1243. comte, pour la confommer, s'étoit rendu à Lorris, où le monarque renoit sa cour. Ce fut là que toute la fierté de ce malheureux prince acheva de s'éclipser: il déclare qu'il abandonne fans aucune condition, & ses terres, & ses vasfaux, & sa propre personne à la miséricorde du roi : jure de l'Histoire de lui faire prêter serment de fidélité par tous les barons, châ. Languedoc, p. telains, chevaliers, & habitants des bonnes villes de fon obéissance: promet de lui remettre entre les mains les châteaux de Puicelsi en Albigeois, de Najac en Rouergue, de Laurac dans le Toulousain, & de Penne en Agénois, pour les garder pendant cinq ans : enfin il ratifie de nouveau le traite de Paris, avec ferment d'abattre & de raser, au premier ordre du fouverain, tout ce qu'il a fait faire de nouvelles fortifications. On ajoute que pour donner au roi une nouvelle preuve de la sincérité de son repentir, il lui facrifia P. 204. les lettres par lesquelles l'empereur l'animoit à la révolte. Il scroit difficile de pénétrer les motifs de cette conduite étrange du monarque Allemand. Louis, malgré les grands avantages qu'on lui offre, refuse constamment de prendre les armes contre Frédéric : Frédéric , sans autre espérance que de brouiller, fouleve contre Louis une partie de son royaume. Oue de générofité d'un côté! que de duplicité de l'autre! Tome II.

AN. 1243.

Telle est la supériorité de la vraie vertu sur la politique abandonnée à elle-même. Pendant qu'on négocioit la paix du comte de Toulouse.

Etat déploest accordée pour cinq ans.

rable du roi le roi d'Angleterre ne se trouvant pas encore en sureté dans d'Angleterre: Blaye, gagna Bordeaux à toute bride, & ne se crut hors de treve qui hai danger que lorfqu'il cut mis la Garonne entre lui & les Francois. D'abord il donna quelques ordres pour faire des levées; mais pillé par les Gascons qui prirent son argent, & ne lui amenerent point de troupes, abandonné enfin de tous ceux qui l'avoient apelé en France, il envoya demander une trève, offrant cinq mille livres fterlings pour dédommager le monarque des frais de la guerre. Louis délibéra long - temps fur cette proposition : c'étoit un coup d'Etat de chasser entiérement les Anglois, qui depuis leur établissement dans le royaume, n'avoient cessé d'en troubler le repos : la conjoncture paroiffoit extrêmement favorable : il fe laiffa fléchir néanmoins, vaincu par les prieres de plusieurs, touché d'ailleurs de ce que fouffroit son armée considérablement affoi-Guil. Name. blie par les maladies. Les grands & les petits mouroient en foule, les uns de chaud, de faim, ou de foif; les autres de fievres pestilentes : on a écrit qu'il y périt plus de vingt mille hommes de toutes conditions. Le roi lui-même ne put échaper à la malignité de la contagion : il en fut ataqué avec une grande violence, & la délicatesse de sa complexion faifoit trembler pour ses jours. Il accorda donc au menarque Anglois ce qu'il demandoit avec tant d'instance, & la treve Rymer, Ad. fut conclue pour cinq ans. Rien ne pouvoit arriver de plus publ. 1. 1, p. heureux pour les seigneurs de la suite de Henri : tous étoient réduits à la derniere misere : tous quiterent l'armée sans congé pour regagner leur pays. Mais n'ofant s'embarquer en Gascogne, parce que l'ancien comte de Bretagne, feignant d'ignorer l'accommodement, infestoit la Manche; ils firent demander des passeports qui leur furent, pour ainst dire, prodigués. C'est une sorte de grace, disoit Louis, que je ne refuserai jamais à mes ennemis. Ils traverserent donc toute la France pour se rendre à Calais, & en furent quites

pour quelques railleries qu'il leur falut effuyer. Quelquesuns de ces courtifans qui n'ont fouvent d'autre mérite que

p. 596.

le trifte talent d'amuser le prince par des médifances ingénieusement tournées, voulurent aussi mêler Henri dans leurs plaifanteries: Louis leur impofa filence d'un ton très férieux: Matth. Par-· Quand ce ne feroit pas, dit-il, fournir au roi mon frere, p. 596. » un prétexte de me hair, sa dignité mérite bien qu'on en » parle avec respect : il faut esperer que les aumônes & les » bonnes œuvres qu'on lui voit faire, le tireront du mauyais » état où les méchants l'ont jeté par leurs confeils impru-» dents». Sentiment vraiment digne d'un héros, qui trouve toujours des motifs de faire grace à un ennemi malheureux. Le faint monarque fit plus encore : il ufa des plus rudes menaces pour obliger le comte de Bretagne à laisser la mer libre. Le roi d'Angleterre en profita pour retourner dans fon royaume, où il arriva dénué de tout, & chargé de dettes immenfes, au-lieu des lauriers qu'il s'étoit promis.

Ainsi finit cette guerre dangereuse, qui sembloit devoir ensevelir la France sous ses propres ruines, Guerre civile, elle fut alumée par des vaffaux également redoutables par leurs qualités personnelles, par leurs alliances, par l'étendue, les richesses & la puissance de leurs domaines. Guerre étrangere, elle fut projetée par les rois d'Aragon, de Navarre & de Castille, conseillée par un grand empereur, entreprise & foutenue par un monarque puissant en hommes & en argent. Louis, presque seul, trouva dans son intrépidité de quoi faire face à tant d'ennemis réunis; & feul contre tous, les réduifit tous à demander quartier ou pardon. L'Aragonois bloqué en quelque sorte par le comte de Foix & les autres seigneurs que le faint roi avoit sçu mettre dans ses intérêts, n'ofa tenter le passage des Pyrénées: le Navarrois n'eut pas la hardiesse de se déclarer ouvertement : le Castillan ne jugea pas à propos de paroître: Frédéric ne remporta d'autre prix de ses intrigues que la honte, toujours inséparable de la mauvaife foi: Henri fut battu deux fois, & forcé de regagner Londres dans l'état du monde le plus pitoyable : enfin les vassaux de France humiliés, domptés, atterrés, furent contraints de rentrer dans leur devoir pour n'en plus fortir. Quand on fonge que Louis n'avoit guere que vingt - huit ans lorsqu'il exécuta de si grandes choses, & que son cara-

Eeeij

AN. 1243.

ctere étoit encore fort au-dessus de sa fortune, on ne peut s'empêcher de reconnoître qu'un tel prince étoit né pour commander à l'univers par ses grandes qualités, & pour en faire le bonheur par ses vertus. Aussi - tot le vainqueur retourne à Paris, & y est reçu avec la joie que les habitants de cette capitale ont accourumé de faire paroître quand ils voient revenir leur roi couvert de gloire : joie qui augmenta encore par la naissance d'un prince dont la reine Marguerite accoucha dans le même temps. Il fut tenu sur les fonts par Guil. Nang. l'abbé de Saint-Denis, baptilé par l'évêque de Paris, &

P. 340.

Le cardinal

nommé Louis comme fon aieul & son pere. Le faint Siege étoit encore vacant. Frédéric en rejetoit la de Fiesque est faute sur les cardinaux, & les cardinaux sur Frédéric, qui renégocie inuti- tenoit leurs confreres prisonniers. C'est ce qui l'obligea de lement pour les délivrer pour la plupart; mais voyant que l'élection du pape n'avançoit pas davantage, il résolut de la presser par la terreur de ses armes: il fit investir Rome & porta la désolation sur toutes les terres de l'église. Ce moyen lui réuffit. On lui promit de lui donner au plutôt fatisfaction, & il retira ses troupes. Les François de leur côté, indignés de tous ces délais, envoyerent fignifier au facré college, que s'il ne faifoit cesser une vacance si pernicieuse au repos de la chrétienté on trouveroit moyen de supléer à cette coupable négligence, en élifant un pape en-deçà des Monts: menace, dit Mathieu Paris, qui n'étoit pas une entreprise nouvelle, puisqu'ils en avoient le privilege accordé par faint Clément à faint Denis, lorfqu'il lui donna l'apostolat sur les peuples d'Occident. C'est bien dommage qu'une prérogative si singuliere ne se trouve apuyée que fur le seul témoignage de cet écrivain. Les cardinaux cependant, pressés & sollicités de toutes parts, élurent enfin d'un confentement unanime Sinibalde de Fiesque, Génois, de l'illustre maison de Lavagne, cardinal prêtre, & chancelier de l'églife Romaine. C'étoit un homme d'une capacité profonde, & d'un caractere, à ce qu'il paroissoit, doux & facile, qui jusque-là avoit fait tous ses efforts pour modérer l'humeur impérieuse de son prédécesseur : il étoit de plus ami particulier de l'empereur : on avoit sujet d'espérer qu'il pacifieroit toutes choses. Mais ce prince habile &

P. 532.

pénétrant, en aprenant l'exaltation du prélat, dit à ses miniîtres qui s'en réjouissoient: Le cardinal de Fiesque étoit mon ami : le pape Innocent IV (c'est le nom qu'avoit pris le nouveau pontife) sera peut-éire mon plus dangereux ennemi. Il ne laissa pas néanmoins de lui envoyer faire offre de toute sa 6,6.4. puissance pour la gloire & la liberté de l'Eglise, sauf les droits & l'honeur de l'Empire & des royaumes qu'il possédois. Fatale restriction qui étoit une fource intarissable de querelles entre les deux puissances. L'ambassade toutesois sur reçue favorablement. On nomma de part & d'autre des commissaires pour traiter d'un accommodement. Chacun exposa ses sujets de plaintes. Le comte de Toulouse, que ses propres affaires avoient apelé à Rome, follicita vivement pour l'empereur. Enfin tout paroiffoit concilié : les agents de Frédéric promirent de la part de leur maître toutes fortes de foumissions au

pape, & lui en firent un ferment folennel. Mais bientôt, dit un écrivain moderne, il parut que cette Mais Dientot, dit un etrivain indeter, & l'on a peine à voir histoire de faint réconciliation n'étoit qu'un jeu de théâtre, & l'on a peine à voir histoire de faint louis, t. 2, p. de quel côté étoit le masque, s'il n'étoit de tous les deux. L'empereur fut de nouveau frapé d'anathême, & le pape ordonna de le publier par-tout. Un curé de Paris, homme jovial,

Villani . 1.

Math. Par.

monte en chaire, la Bulle d'Innocent à la main. « Vous sca-" vez, mes freres, dit-il, que j'ai ordre de fulminer une ex- P. 575. » communication lancée contre Frédéric: j'en ignore le mo-" tif: tout ce que je sçais, c'est qu'il y a entre ce prince & » le pontife Romain de grands différends & une haine irré-» conciliable. Dieu seul connoît qui des deux a tort. C'est » pourquoi de toute ma puissance j'excommunie celui qui » fait injure à l'autre, & j'absous celui qui la souffre au grand » scandale de toute la chrétienté ». Cette plaisanterie fit rire tout Paris. L'empereur qui l'aprit des premiers, envoya des présents considérables au facétieux prédicateur; mais le pape, qui n'entendoit pas raillerie, le châtia de son indiscrétion, & lui imposa une sévere pénitence.

Tandis que l'Italie étoit plus déchirée que jamais par les Précautions guerres civiles, Louis, toujours occupé du foin de mainte- du roi pour nir la tranquilité dans fon Etat, entreprit une chose qui étoit prévenir les contre un usage reçu de tout temps, mais qui lui parut de la son Erat.

derniere importance pour le repos de ses peuples. Plusieurs feigneurs & gentilshommes fes fujets avoient des fiefs en Angleterre. La coutume étoit, quand la guerre s'alumoit entre les deux nations, que ceux qui se trouvoient vassaux des deux côtés, fervoient en perfonne celui dont ils dépendoient principalement : ce qu'ils tenoient de l'autre demeuroit faisi entre ses mains jusqu'à la paix. Alors tout étoit sidélement restitué. Il y avoit sur cela divers réglements qui s'obfervoient avec affez d'exactitude, non-feulement dans les guerres de fouverain à fouverain, mais encore dans celles que les gentilshommes fiéfés prétendoient avoir droit de se faire les uns aux autres. On reconnut enfin, par une trifte expérience, que c'étoit fournir aux factieux, finon un prétexte, du-moins une occasion d'entretenir des intelligences fecretes avec l'ennemi. Le faint roi crut que la fureté de fon royaume exigeoit qu'il abolit ce dangereux ufage, du moins à l'égard de l'Angleterre, où les esprits brouillons étoient toujours sûrs de trouver un afyle. Aufli-tôt il mande les intéressés à Paris, leur ordonne de ne garder de terres que dans l'un des deux Etats, & leur en laisse le choix, allégant à ce sujet Idem, p. 603. ce passage de l'évangile: Personne ne peut servir en même temps

à deux maires. Tous obéirent, les uns par complaifance, les autres par crainte : quelques-uns pafferent au fervice du monarque Anglois, la plupart s'attacherent au roi, qui fans doute les dédommagea de ce qu'ils abandonnoient pour lui. A cette nouvelle, Henri, qui avoit le talent de toujours faire mal ce qu'il auroit pu bien faire, se livra à toute l'impétuosité de fon tempérament : fans garder aucune mefure, fans propofer aucune option, il confifqua toutes les terres que les François, fur-tout les Normands, possédoient dans ses domaines. Ceux-ci, vivement irrités de cette conduite, firent tous leurs efforts pour la faire regarder comme une infraction à la treve, & Louis eut besoin de toute son autorité pour les empêcher de courir aux armes.

le comte de la Marche & le Limoges de fe justifier par le ducl.

Toutes les vues du fage monarque se portoient au maintien de cette paix, qui fait la richesse & le bonheur des peuples. Hugues, comte de la Marche, vers ce même temps, fut accusé de trahison, & mandé avec d'autres seigneurs de Poitou. Il obéit, se présenta innocent ou coupable, traita l'accusation de calomnie, & demanda justice. On alloit l'envover en prison pour le convaincre ou pour le justifier. selon les formes établies, lorsque le dénonciateur, l'un des plus vaillants hommes de son siecle, dit qu'il n'avoit point d'autre preuve que son épée, ni d'autres formes à garder que la loi de l'Etat dans pareilles circonftances: qu'il étoit prêt à faire voir par la mort de l'un ou de l'autre, qui des deux ne parloit pas le langage de la vérité. Hugues accepta le défi avec toutes les marques de la plus entiere confiance. Mais l'aîné de tes fils profterné aux pieds du roi, lui remontra humblement qu'il étoit honteux qu'un homme de cet âge & de cette dignité eût à défendre son honeur contre un aventurier; qu'il y avoit plus de proportion entre lui qui parloit & l'accufateur; qu'il s'offroit enfin de prouver l'innocence de fon pere par telle maniere de combat qu'on lui prescriroit. Il ne put néanmoins rien obtenir. Le comte de Poitiers foutenoit, au contraire, que l'innocent ne devoit point périr pour le coupable; qu'il n'étoit pas juste que la perfidie du pere trouvât l'impunité dans la valeur du fils; qu'il faloit en un mot que le comte parût un traître jusqu'au bout. Déja les juges étoient nommés, les armes réglées, le jour & le lieu du combat affignés, lorfque Louis, qui n'avoit d'abord résisté aux tendres représentations du jeune Lusignan, que par complaifance pour Alfonse son frere, se laissa enfin fléchir par la confidération du trifte fort du malheureux vieillard, objet bien capable de toucher un cœur comme le fien. Il voulut bien tenir Hugues pour innocent, ou du-moins lui fit grace : le comte de Poitiers imita fon exemple : l'accufateur se rendit lui-même, & la loi demeura sans ateinte.

Ce fut encore par un effet de ce généreux penchant à la clémence, qu'il arrêta la fougue de deux combatants qui alloient aussi se couper la gorge par l'autorité des loix. La vicomtesse de Limoges, pour supléer par artifice au défaut de fécondité, suposa une fille à son époux. Gui, c'étoit le La Chaise, nom du vicomte, persuadé qu'il n'avoit point de part à la Louis, t. 1, p. naissance de cet enfant, traita sa femme d'adultere, l'enserma 381,82 dans une étroite prison, & fit expirer dans les flammes une

AN. 1243.

demoiselle qu'il soupçonna d'avoir contribué à l'infamie de cette infidele épouse. Ce fut envain que l'infortunée vicomteile avoua tout, protesta de son innocence, & jura que l'enfant n'étoit non plus d'elle que de son mari : celui-ci touiours obstiné à croire son deshoneur malheureusement trop réel, ne regarda son aveu que comme une invention groffiere, bien moins croyable que le crime qu'on vouloit couvrir. Ainfi elle n'atendoit de jour en jour qu'un traitement pareil à celui de sa suivante : traitement sans doute bien dur Du Cange, amende pécuniaire, ou à courir tout nus par toutes les rues

motari.

dans un Etat où la loi ne condamnoit les adulteres qu'à une de la ville. Mais enfin la suposition se vérifia si clairement que l'époux en fut satisfait : ce qui le jeta dans un nouvel embaras. Un gentilhomme, frere de la demoifelle si brusquement sacrifiée, demanda raison d'une telle barbarie, & fit apeler le comte en duel devant le roi. On ne peut douter que Louis n'eût en horreur une si abominable maniere de procéder: il ne paroît pas néanmoins qu'il pensât encore à suprimer la loi qui l'autorisoit. C'étoit alors une chose si commune, que même dans les tribunaux eccléfisftiques, on ordonnoit tous les jours ces fortes de combats finguliers : les clercs se batoient comme les autres, ou faisoient batre des laïques pour eux. Le religieux monarque évita toujours d'en venir à ces excès, pour peu qu'il y trouvât de disposition dans les parties. C'est ce qui arriva dans cette assaire. Elle fut accommodée par ordre de la reine, le gentilhomme se défista, & le vicomte pardonna à sa semme le crime de supofition, charmé de n'en avoir point d'autre à lui reprocher.

L'empereur cependant, tout occupé du soin de faire des alliés puissants, fit demander la princesse l'abelle, sœur du roi, pour son fils Conrad, élu roi des Romains, seul héritier des royaumes de Sicile & de Jérusalem, & des terres de la maison de Souabe en Allemagne. L'alliance étoit très favo-

Joins, p. 170, rable: le prince avoit seize à dix-sept ans, la princesse dixneuf: Conrad étoit d'une figure aimable, Isabelle joignoit à une rare beauté une vertu plus rare encore : tous deux fortoient du plus beau fang du monde. Frédéric fouhaitoit ardemment cette union, dans la pensée qu'elle mettroit la

France dans ses intérêts : Louis ne la désiroit pas moins, dans la perfuafion que fa fœur ne pouvoit trouver un parti plus noble : la feule Ifabelle n'y voulut point entendre. Elle avoit des vues bien plus hautes, & répondit au pape qui lui en écrivit d'une manière propre à la perfuader, si quelque chose l'eût pu, que dans la religion chrétienne une vierge confacrée à Dieu, étoit bien au-dessus d'une impératrice. Innocent, qui avoit cru voir la paix de l'Italie dans cette alliance, admira la généreuse résolution de la princesse, & gémit sur les suites de son refus. Le malheureux pontife étoit pouffé vivement par l'empereur, qui, maître de la mer & de tous les passages des Alpes, lui coupoit toute communication avec les autres princes. Dans cette extrémité, il résolut de se retirer; mais il eut grand soin de tenir sa résolution fecrete. Averti enfin que trois cents chevaliers Tofcans devoient venir pour le prendre à Sutri, il quite les marques de sa dignité, prend un habit de cavalier armé à la légere, monte fur un excellent coureur, & arrive à-travers mille dangers à Gènes sa patrie.

De-là il écrivit au chapitre de Cîteaux une longue lettre, où après avoir déploré avec beaucoup d'éloquence les per-fule un afyle fécutions que l'empereur lui faifoit foufrir , il conjuroit tout Aragon , en l'ordre de se jeter aux pieds de Louis, qui devoit se trouver Angleterre. à leur assemblée, pour lui demander un asyle en France, & sa protection contre le fils de satan. Le roi le rendit en effet à Citeaux, accompagné de la reine sa mere, des comtes d'Artois & de Poitiers, ses freres ; de la princesse Isabelle, du comte de Boulogne, du duc & de la duchesse de Bourgogue, & d'un grand nombre d'autres personnes de considération. L'abé, à la tète de cing cents religieux, vint au-devant de lui en procesfion. Louis descendit de cheval pour recevoir leurs compliments; & étant entré dans leur chapitre, fuivi de toute sa cour, il vit avec étonnement toute cette foule de folitaires vénérables par leurs cheveux blancs, & encore plus par la fainteté de leur vie, se prosterner à ses pieds en versant des larmes. Emu de ce spectacle, il se met lui-même à genoux les fait relever, & leur demande ce qu'ils fouhaitent de lui. Alors l'abé prenant la parole, lui représenta que les rois de

Tome II.

Dit.

\_\_\_\_

France avoient roujours été les plus fermes colonnes de féglife Romaine; que fon bifaïcul, Louis le Jeune, avoit donné afyle dans fon royaume au pape Alexandre III contre l'aïcul de l'empereur; qu' Innocent lui demandoit la même grace, & lui prometroit les mêmes bénédictions du ciel; que tout l'ordre enfin le conjuroit par tout ce que la religion a de plus facré, de ne pas resifier la protection au fucceffeur de faint Pierre, qu'un prince également ambitieux & cruel perfècutoit à outrance.

Louis, à qui sa bonté naturelle ne sit jamais oublier ce qu'il devoit aux loix & à l'Etat, répondit qu'autant que son honeur le permettroit, il défendroit l'église contre les insultes de ses persécuteurs; qu'il recevroit même le pape avec joie, si c'étoit l'avis des barons, qu'un roi de France ne pouvoit se dispenser de consulter dans de pareilles circonstances. Il affembla donc les feigneurs pour prendre leur avis fur ce fujet. Tous répondirent qu'ils ne soufriroient point qu'Innocent vînt s'établir dans le royaume. On apréhendoit que fa présence n'ofusquât la dignité royale : il y avoit trop de diférence entre un jeune roi & un vieux pontife, confommé dans les affaires. On redoutoit d'ailleurs une puissance qui, dans chaque Etat, établit une autre espece d'État où elle est presque absolue : on sçavoit enfin que la cour de Rome étoit toujours à charge à ses hôtes. Ainsi le monarque répondit au faint pere conformément à la décision de l'assemblée, mais dans les termes les plus honêtes. Le roi d'Aragon, aparemment pour les mêmes raisons, lui refusa pareillement l'entrée de ses Etats. Ce double exemple sit impression sur le roi d'Angleterre; qui d'abord avoit donné dans le piege, mais qui scut heureusement s'en tirer par le conseil des plus habiles gens de sa cour. C'est déja trop, lui dirent-ils, que nous foyons infectés des usures & des simonies des Romains, fans que le pape vienne ici lui-même piller les biens de l'églife & du royaume. Le malheureux pontife chaffé de tous côtés, reffentit vivement cet afront. On raconte que

Math. Par. dans sa colere il lui échapa de dire : « Il faut nous accommo-P. 660. « der avec Frédéric, ou le pousser à bout. Quand nous au-» rons écrasé ou aprivoisé ce grand dragon, tous ces petits » ferpentaux n'oseront plus lever la tête, & nous les foule- Ax. 1243. » rons aux pieds sans crainte ». Paroles du-moins inconsidérées, qui choquerent extrêmement les fouverains, mais que

les préjugés du temps empêcherent de venger. Innocent néanmoins ne perdit pas courage, & vintà Lyon, Il convoque

qui relevoit alors de l'Empire, mais dont l'archevêque étoit un concile à seigneur temporel. Celui-ci le recut avec respect, & lui céda toute son autorité. Alors il prit la résolution de ne plus garder de mesures, & de pousser l'empereur à bout. Cette fameuse ville, située entre la France, l'Allemagne & l'Italie, pas trop éloignée d'ailleurs de l'Angleterre & de l'Espagne, lui parut un lieu commode pour la convocation d'un concile général : il fit auffi-tôt expédier des lettres circulai- conc. p. 636. res à tous les archevêques, leur ordonnant de venir en perfonne, non pour juger avec lui fuivant leur droit, mais pour l'aider de leurs confeils. Tel étoit dans ces anciens temps le despotisme qui régnoit à Rome. On n'y regardoit les évêques que comme de fimples ministres faits pour proposer un avis, non pour décider ; privilege qu'on réservoit au seul pontife Romain. Le pape en même temps exhorte les rois à se trouver à cette affemblée ou par eux-mêmes, ou par leurs ambaffadeurs, afin d'avifer aux moyens de secourir la Terre-sainte, presque réduite au pouvoir des infideles, d'empêcher la prise de Constantinople que les Grecs affiégeoient, enfin de repouffer les Tartares qui avoient déja pillé plufieurs provinces de l'Empire, & dont la multitude & la barbarie étoient à craindre pour les autres pays. Il déplore ensuite le malheur de l'églife & la perfécution qu'elle foufroit, sans toutefois nommer l'empereur qu'il ne fait que désigner.

Tandis que le faint pere ne s'occupoit que de projets de An. 1244. vengeance, la France désolée étoit aux pieds des autels pour Leroitombe demander au Ciel la guérison d'un roi qui faisoit en même toile. temps fon bonheur & sa gloire. Ce monarque chéri, prince de paix & de justice, arrêté à Pontoise, Joinville dit à Paris, Guillaume Guiart à l'abaye de Maubuiffon, par une diffenterie cruelle jointe à une fievre ardente, se voyoit au moment d'aller se réunir à ses peres. La maladie, reste de celle Guil. Nanga de Poitou dont il ne s'étoit pas bien remis, commença avec 5, p. 341.

Fffii

de la reine Blanche , page

tant de violence, qu'il se crut en péril dès les premiers jours. Vie Mf. de Il se mit d'abord en état de comparoître devant le tribunal faint Louis & terrible, & fans atendre qu'on l'avertit de fon devoir, il demanda & recut avec les plus grands sentiments de piété tous les Sacrements de l'églite. Il pourvut ensuite à ce qu'il crut de plus important pour le royaume : puis se regardant déia comme parvenu au moment fatal où toute grandeur humaine s'évanouit, il fit venir ses domestiques, les remercia des fervices qu'ils lui avoient rendus, les exhorta de n'avoir en vue que de servir Dieu en servant celui qu'ils auroient pour maître, & tomba tout - à - coup dans une profonde léthargie, qui lui ôta toute connoissance.

Défolation

La nouvelle de cet accident fatal fut bientôt portée à de la France. Paris, de-là répandue par tout le royaume, où elle mit une consternation générale. Chacun crut sa vie attachée à celle du souverain. On abordoit en soule à Pontoise : barons, archevêques, évêques, abés, tous les grands du royaume y accouroient. & n'ofant même demander des nouvelles de ce qui les amenoit, tachoient seulement d'en découvrir quelque chose sur le visage de ceux qu'ils rencontroient. Les prélats ordonnerent des prieres publiques, & furent prévenus par les peuples. On ne vovoit par les rues que processions, où les plus grands seigneurs mêlés avec la populace, ne pensoient à se distinguer que par leur zele ; les églifes toujours pleines, retentificient des vœux qu'on faifoit pour une fanté si précieuse. Le prêtre qui prononçoit la priere, interrompoit le chant par ses pleurs : vieillards, semmes, enfants, tous lui répondoient par des fanglots & par des cris. Mais la défolation redoubla dans le palais, quand on le fentit froid après de violentes convulfions, & qu'on ne douta point qu'il n'eût expiré. La douleur fut alors à son comble. Les deux reines dans ce moment sortirent de sa chambre. & se virent par leur affliction presque réduites au même état que lui. Une des femmes qui le gardoient, croyant qu'il étoit mort, lui vouloit couvrir le visage: mais une autre l'en empê-

Hift. de S. cha; & tantôt fur le discort d'icelles dames, dit Joinville, Notre Seigneur, touché des larmes, des aumônes, des prieres, des soupirs & des gémissements d'un peuple éploré, ouvra en lui & lui donna

la parole Il revint, étendit les bras, foupira, & prononça assez distinctement ces mots: « La lumiere de l'orient s'est » répandue du haut du ciel sur moi par la grace du Seigneur, » & m'a rapelé d'entre les morts».

Auffi-tôt il apele Guillaume d'Auvergne, évêgue de Paris, homme célebre par ses écrits & par la sainteté de sa vie, la croix, & & lui demande la croix, pour faire vœu en la prenant d'aller au secours de la Terre-sainte. Ce fut envain que le sage prélat lui représenta les suites d'un si grand engagement : il infifta d'un air fi touchant & fi impérieux tout ensemble, que Guillaume lui donna enfin cette croix fi defirée. Il la reçut avec un profond respect, la baisa, & assura qu'il étoit guéri. En effet, quelques jours après, son mal diminua considérablement, & au bout d'un mois il se sentit plus fort qu'il n'a-

voit été depuis quatre ans. On atribua fur-tout sa guérison aux prieres des faints martyrs Denis, Rustique & Eleuthere. dont on avoit porté les reliques en procession: Ce qui ne se faisoit jamais que dans les besoins extrêmes pour la personne du ibid. roi ou pour l'Etat. Dès que sa santé fut afermie, il revint à Paris goûter le plus grand plaisir qui puisse toucher un bon roi : il se vit tendrement aimé. L'empressement tumultueux

du peuple, & la joie répandue sur tous les visages, lui firent mieux sentir la place qu'il occupoit dans tous les cœurs, que n'eussent pu faire des arcs de triomphe ou des harangues étudiées. Aussi s'apliqua-t-il plus que jamais au bonheur de ce même peuple, aux vœux duquel il se croyoit rendu. Lorsqu'on lit le récit de cet évenement, les vives alarmes de la

nation, & ces transports inouis d'alégresse qui succéderent à la plus affreuse désolation, on croit entendre l'histoire de ce qui s'est passé à Metz en 1744. C'est que les vertus qui font les héros & les bons rois, excitent les mêmes sentiments dans tous les fiecles. " Ouand la bonne dame reine Blanche sçut, dit Joinville, AN. 1245. » qu'il eut recouvert la parole, elle en eut si grande joie, que » plus ne pouvoit : mais quand elle le vit croisié, elle sut aussi

» transie, comme si elle l'eût vu mort ». Elle sentoit tout le danger de ce vœu funeste: & connoissant le caractere de fon fils, elle prévoyoit que rien ne pouroit le détourner d'un

engagement qu'il regardoit comme un lien facré. Bientôt la An. 1245.

Abried de douleur de la mere paffa dans le cœur de tous les fujets; & l'hist. imper. 2. les gens éclairés gémirent, dit un de nos plus célebres écriparie, p. 100. vains, que la France fût si malheureuse par les vertus mêmes qui devoient faire le bonheur du monde. Mais tout-àcoup cette tristesse fit place à la joie de lui voir naître un se-Guil Nang, cond prince, qui fut apelé Philippe, du nom de son aieul. Ibit. p.g. 342. & à qui son courage intrépide mérita le surnom de Hardi.

Le concile de Lyon cependant fixoit toute l'atention de

l'Europe, & les prélats s'y rendoient de toutes parts pour faire leur cour au pape. Ils ne furent pas plutôt arrivés, qu'Innocent leur expola avec beaucoup d'éloquence l'extrême difette où l'avoit réduit la perfécution de Frédéric & l'incendie de sa garde-robe. Le discours étoit pathétique, il sit impression: ce qui lui procura des sommes prodigieuses, & toutes fortes d'autres secours, qu'il récompensa, dit-on, par des distributions de bénéfices. Hugues, abé de Cluny, outre quantité d'argent & de choses d'un grand prix, lui fit présent de quatre-vingts coureurs richement enharnachés, & si bien Math. Paris. choifis, que le pape, en prenant occasion de lui dire qu'il seroit difficile de trouver un meilleur écuyer, le pria de les lui garder, & se déchargea encore de la nouriture. Ce riche don, à ce qu'on prétend, fut reconnu par la collation de l'évêché de Langres, qui donnoit la dignité de pair à ce généreux moine, honeur qu'il ambitionnoit depuis long-temps. L'abé de Citeaux eut grand peur de ne pas égaler les autres: il sçavoit que le chemin de la faveur n'étoit ouvert qu'à la richesse des offrandes, Celui de Saint Denis, Odon Clément, manqua de ruiner fon opulente abaye: zele qui lui valut l'archevêché de Rouen, dont il fut pourvu cette même année. Il eut pourtant le bonheur de ne point mourir fans s'être aquité envers fes religieux : bonheur qu'il dut aux foins de Louis, qui, comme protecteur de l'abaye, ne lui donna point de repos qu'il n'eût restitué tout ce qu'il avoit pillé. Les archevêques & évêques se taxerent de même comme à l'envi : ce qui fit dire que le faint pere étoit venu à Lyon, moins pour y chercher une retraite, que pour ruiner le clergé François.

Ouverture

L'ouverture du concile se fit le vingt-six de Juin dans l'abaye de Saint Just. Le roi craignant d'être obligé de prendre trop de part à ce qu'on prévoyoit qui s'y passeroit, ne voulut du concile de point s'y trouver en personne: mais il y envoya des ambaffa- Lyon. deurs pour presser la croisade & pour porter les esprits à la paix. On y vit Baudouin II, empereur de Constantinople. les comtes de Toulouse & de Provence, le comte Bigot de la part du roi d'Angleterre; du côté de Frédéric, plusieurs agents, dont le premier étoit Thadée de Suesse, qui joignoit à une grande connoissance des loix une expérience consommée dans l'art militaire; beaucoup de Templiers & d'Hospitaliers en armes pour la défense du pape & des prélats; enfin un grand nombre de guerriers qui faisoient garde jour & nuit fous les ordres de Philippe de Savoie, prince peu né pour l'Eglise, quoique comblé de ses biens. On y comptoit cent quarante, tant archevêques qu'évêques, à la tête desquels étoient les patriarches de Constantinople, d'Antioche & d'Aquilée. Les deux premiers représenterent vivement Idem. p. 665. l'état déplorable de leurs églifes, & des Latins de Syrie : les Edme, archevêque de Cantorbéri, dont Dieu faisoit conpoint là ce qui avoit fait convoquer le concile : Innocent

Anglois de leur côté proposerent la canonisation de saint noître la fainteté par des miracles évidents; mais ce n'étoit

répondit qu'il y avoit des affaires bien plus pressées. Thadée le devina, & lui offrit hardiment au nom de son

maître, pour rétablir la paix, de faire tous ses efforts pour réunir l'Église Grecque à l'Église Romaine, d'ataquer les infideles dans tous les endroits où il les trouveroit, d'aller en personne à la Terre-sainte pour y rétablir les affaires des chrétiens, en un mot, de restituer au saint Siege ce qu'il lui avoit enlevé, & de réparer tous les dommages qu'il lui avoit causés pendant la guerre. Le saint pere se moqua de toutes ces promesses qui, disoit-il, ne coûteroient pas plus à violer que les autres. « La coignée , ajouta-t-il , est déja levée , & » prête à trancher les racines de l'arbre : on veut suspendre » le coup qui doit l'abatre. Mais comment se fier à la parole » d'un prince qui s'est montré tant de fois parjure? Quelle » caution peut-il donner ? Les rois de France & d'Angle-

An. 1245.

» terre, répondir l'ambaffadeur. Pur artifice, répliqua le ponvité: cela n'aboutiroit qu' d'onner à l'Egifé trois puissans » ennemis au-lieu d'un : Frédéric a juré la paix depuis peu : » qu'il l'observe felon la forme de son serment, j'acquiesce » à tour ». Le malheureux ministre, qui n'avoit ni le pouvoir d'accepter cette proposition, ni le temps de conformer Taffaire, fut réduit à garder un trifte silence. C'est tout ce qui se passa de plus contidérable dans l'assemblée préliminaire du concile.

Plaintes du pape contre l'empereur. Conc. t. 9. p. 637. Math. Par. p. 664.

Mais deux jours après, à la premiere séance qui se tint dans l'église métropolitaine de saint Jean, le pontise prononca, non fans beaucoup de fanglots & beaucoup de larmes. un discours véhément, dont il prit pour sujet les cing douleurs dont il étoit affligé, comparées aux cinq plaies de Notre Seigneur. La premiere étoit le déréglement des prélats & de leurs peuples: la feconde, l'infolence des Sarafins : la troifieme, le schisme des Grecs: la quatrieme, la cruauté des Tartares : la cinquieme , la perfécution de l'empereur Frédéric. On ne peut rien de plus fuccint que les quatre premiers points du sermon : ce n'étoit point l'objet principal du prédicateur: il réservoit pour le dernier cette éloquence naturelle. foutenue d'une grande capacité, qui lui donnoit tant d'avantage dans les assemblées. Il chargea le monarque Allemand de toutes fortes de crimes, d'héréfie, de facrilege, de parjure, d'intelligence avec les Sarafins qu'il avoit établis dans ses Etats, & d'un commerce honteux avec leurs femmes, à qui il donnoit des eunuques pour les fervir à la maniere des infideles.

Réponfe de l'ambassadeur de ce prince,

Alors Thadée fe leve d'un air intrépide, & repréfente au concile avec une noble fermeté, que son maitre donnant toutes les marques extérieures de catholicité, il n'y avoitque celui à qui tous les cœurs sont ouverts, qui pût le convaincre d'hérésie; qu'une preuve non équivoque qu'il étoit exempt de ce crime, c'est qu'il ne soufroit point d'usurers dans ses Etats: trait malin qu'il décochoit à dessein contre la cour de Rome, qu'on accusoit d'être infectée de ce vice. Quant à la liation de Frédéric avec les Sarasins, il l'excusé sur la né-cessité de contenir ses suies rébelles, & cui l'envie d'épargner

Ibid.

le

le fang chrétien dans les guerres où il emploie ces barbares. A l'égard de leurs femmes, ajoute-t-il, elles ne lui ont fervi que d'un spectacle agréable : & voyant qu'elles causoient du scandale, il les a congédiées pour toujours. Innocent avoit trop d'intérêt à trouver l'empereur coupable, pour demeurer fans replique : il s'offrit de convaincre le monarque de parjure par ses propres lettres, qu'il mit sur le bureau : l'ambaffadeur en produisit aufli-tôt du pontife comme devant être sa condamnation. Le faint pere prétendit que les siennes n'étoient que conditionnelles, au-lieu que celles de Frédéric étoient pures & fimples. Thadée répliqua que le faint pere ayant violé fes engagements, ceux du prince fon maître avoient cesté. Le zélé ministre conclut enfin par suplier le concile de lui accorder un délai pour écrire à l'empereur, & le persuader de venir répondre en personne. A ces mots, le pape effrayé s'écrie: « À Dieu ne plaise! Je crains les pieges » que j'ai eu tant de peine à éviter : je me retirerois, s'il pen-» foit à venir: je ne me fens pas encore affez de force pour » m'exposer au martyre ». Ainsi finit la premiere cession.

La seconde ne sut pas moins tumultueuse. L'évêque de Calvi, autrefois moine de Cireaux, alors exilé pour fes in- accusation : trigues, y déclama avec beaucoup de chaleur contre Frédéric, qu'il repréfenta comme un prince fouillé de toutes fortes d'abominations, comme un impie, qui vouloit réduire le Ibid. p. 665 clergé à la pauvreté de la primitive églife : crime fans doute impardonnable. Thadée le regardant avec mépris : « Vous » êtes le fils d'un traître, lui dit-il, que l'empereur a fait pen-» dre pour ses perfidies avérées & vous marchez sur ses tra-» ces ». Le prélat n'ofa plus ouvrir la bouche; mais il se trouva, pour continuer l'accufation, affez d'autres évêques, parents ou amis de ceux qui avoient été pris en allant au concile que Grégoire avoit convoqué à Rome : atentat qu'on traitoit de sacrilege. L'ambassadeur répondit que ce malheur étoit arrivé contre l'intention de fon maître, qui n'avoit pu empêcher que les prélats ne fusient confondus & envelopés avec les ennemis : que prévoyant qu'ils seroient ataqués, il leur avoit écrit dans les termes les plus polis pour les prier de ne point aller à ce concile frauduleux, où pour le perdre on Tome II.

nouvelle dó-

N 1145.

avoit apelé jufqu'à des laïques mal-intentionnés : que malgré tout cela il étoit prêt à les remettre en liberté, si l'évêque de Palestrine & quelques autres aussi violents que lui, n'eussent eu l'insolence, quoique ses prisonniers, de fulminer de nouvelles excommunications contre lui. Mais, reprit le pape. s'il étoit innocent, qu'avoit-il à craindre d'une assemblée où tant de gens de bien étoient apelés? Dites plutôt, repliqua Thadée, que pouvoit-il espérer d'un concile où il voyoit ses ennemis mêlés avec les autres, & de beaucoup supérieurs en nombre; où Grégoire, le plus ardent de tous, devoit préfider; où se rendoient enfin ces prétendus geus de bien qui avoient l'audace de le menacer jusque dans ses fers? On voit bien, dit le pontife en l'interrompant, que tout cela n'aboutira qu'à une honteuse déposition, que Frédéric a bien méritée. La plupart des prélats lui aplaudirent d'une maniere confuse & tumultueuse.

Le malheureux Thadée voyant qu'on ne vouloit rien écouter, quoi que puffent lui infpirer fon adresse & son amour pour son maître, se réduisit à demander du temps pour l'avertir de l'état des choses. Mais Innocent s'y oposa encore, & se préparoit à prononcer le fatal arrêt, lorsque les ambassadeurs de France & d'Angleterre lui représenterent si vivement qu'on ne pouvoit raisonablement refuser quelque délai. qu'il se rendit enfin à leurs instances, & accorda quinze jours de furféance. Il fut donc ordonné que Frédéric viendroit se défendre lui-même. Ce fier prince répondit que ce seroit deshonorer la majesté impériale, que d'obliger un empereur à comparoître devant un concile pour y être jugé; qu'il ne le devoit pas; qu'il ne s'abaifferoit jamais jufqu'à cette indignité: réponse digne d'un grand monarque, qui néanmoins, dit-on, aliéna de lui bien des gens qui auparavant lui étoient favorables. On le traita de réfractaire, de rebelle, d'impie, qui ne connoiffoit d'autre loi que sa passion & son épée.

Frédéric eff condamné & depose.

Innocent, charmé de trouver les éfprits dans la difposition où il les fouhaitoit, tint une nouvelle séance, où après avoir exposé avec son éloquence accoutumée rous ses griefs contre le monarque Allemand, il conclut qu'il faloit sur-le-champ procéder au juegement désiniti. Thadée désépéré, protessa

Hid.

An. 1245. Ibid. p. 6724

contre tout ce qu'on alloit faire, & apela, au nom de son maître, à un concile plus impartial, plus folennel, plus général. Le faint pere, fans s'émouvoir, répondit que cette assemblée devoit passer pour générale, puisque tous les princes tant féculiers qu'eccléfiaftiques, y avoient été invités, & qu'il n'y manquoit que ceux que l'empereur empêchoit d'y venir. L'ambassadeur voulut répliquer, mais on ne lui en donna pas le temps. Le pape prenant un ton de maître: . Je suis, dit-il, le Vicaire de Jésus-Christ : tout ce que ie » lierai sur la terre sera lié dans le Ciel, suivant la promesse » du Fils de Dieu à saint Pierre : c'est pourquoi, après en » avoir délibéré avec nos freres & avec le concile, je déclare » Frédéric ateint & convaincu de facrilege & d'héréfie, ex-» communié & déchu de l'empire : j'abfous pour toujours » de leur serment ceux qui lui ont juré fidélité : je défends. » fous peine d'excommunication encourue par le feul fait. » de lui obéir déformais : j'ordonne enfin aux électeurs d'é-» lire un autre empereur, & je me réserve la disposition du » royaume de Sicile ».

Ce fatal arrêt fut comme un coup de foudre, qui ne devant fraper que Frédéric, ne laissa pas de faire frémir tous ceux qui l'entendirent. Jour , jour de colere, s'écria Thadée , jour de calamité & de misere ! Il n'en put dire davantage, & se retira pénétré de douleur. La plupart des affiftants gémirent avec lui des maux qu'alloit atirer cette sentence inconsidérée. Innocent fut peut-être le feul qui goûta fans mêlange la joie d'un tel exploit. Tout glorieux de sa victoire, il se leve aussitôt, & entonne le Te Deum pour remercier & louer le Seigneur, qui certainement n'aprouvoit ni fa passion, ni sa vengeance. Tous les prélats dirent anathême à l'empereur, en éteignant leurs cierges la flamme en bas; & le concile se fépara.

Ainsi finit cette fameuse assemblée, où la fierté Romaine Quelques fe déploya toute entiere. La dignité des évêques y fut peu autres affaires ménagée : ce n'est point avec eux, c'est en leur présence, concile. menagee: ce n'ett point avec eux, cett un teu product, somme flam, tijt, tijt, ett un teur product des nations y fut violé, on n'eut aucun égard aux justes plaintes 327, des Anglois courte les exaftions des ministres Romains, Math. Par. des Anglois contre les exactions des ministres Romains, Matt

Gggij

contre leur obstination à donner les bénéfices du Royaume à des Italiens, contre le tribut que l'Angleterre payoit depuis le roi Jean au faint siege, fans que l'Etat y eût consenti, & contre une infinité d'autres abus. La majeité des rois y fut outragée : on s'y arroge le droit de disposer de leur sceptre & de leur couronne: un grand prince, contre toutes les loix divines & humaines, est déclaré déchu de son empire. Les Hospitaliers & les Templiers s'y épuiserent pour entretenir une garde au concile: la plupart des prélats s'y ruinerent

Liem, p. 661. pour relever la garde-robe du faint pere: le bon archevêque de Lyon, Aimeri Guerri, fut obligé d'abdiquer & de se re-

t. 1. p. 32.

tirer dans l'abaye de Grammont, ne pouvant se résoudre, Gall. Christ. dit-on, à voir piller les biens de son église. Presque tout le monde y perdit : les feuls cardinaux y gagnerent l'habit rouge : diffinction inventée, dit-on, pour les faire ressouvenir qu'ils devoient être toujours prêts à verser leur sang pour les intérêts de l'Eglife. On n'y oublia pas néanmoins les besoins pressants de la Terre-sainte. On nomma des prélats pour aller prêcher la croix dans tous les royaumes chrétiens : tous les eccléfiaftiques & les religieux furent taxés à la vingrieme partie de leur revenu. Le pape & les cardinaux promirent la dixieme. On accorda beaucoup de privileges à ceux qui sa croiseroient, entr'autres, une exemption de tous subsides, & une surféance au paiement de leurs dettes jusqu'à leur retour : autre entreprise contre l'autorité des souverains, à qui feuls il apartient de décider de ces fortes de matieres. L'empereur étoit à Turin, lorsqu'il aprit la nouvelle de

Mefures de L1, ep. 2.

la dépolition. Il demande auffi-tôt fa cassette, en tire la cou-Petr. de Vin. ronne impériale, & se la met sur la tête. La voilà, dit-il d'un ton mêlé de colere & de raillerie, la voilà cette couronne qu'on veut m'enlever : je la tiens encore : & avant qu'elle me soit ravie, Math. Par. il y aura bien du sang répandu! En même temps il envoie à tous p. 679, 80,81. les princes chrétiens une lettre circulaire, qui lui fit quelque tort par le fiel qu'il y dishile. Je ne suis pas le premier, disoitil, que le clergé ait aussi indignement traité, & je ne serai pas le dernier. Vous en étes cause, en obéissant à ces hypocrites dont vous connoissez l'ambition sans bornes. Combien, si vous vouliez, découvririez-vous dans la cour de Rome d'infamies, qui font fré-

Petr. de Ving

& c'est à quoi vous devez tous travailler avec moi. Mais revenu de son emportement, il en cerivit une seconde, qui répara tout le mal que la premiere avoit pu faire. Elle est adressée au roi de France. « Frédérie y accorde d'abord au pape la » plénitude de puissance en matiere spirituelle ; mais , d'un L 1, Ep. 3. » autre côté, il foutient qu'aucune loi divine ou humaine ne » le rend maître des seeptres & des couronnes : que les sou-» verains n'ont d'autre juge pour le temporel que l'Etre su-» prême qui les fait régner; que Dieu feul enfin peut les pu-» nir par la privation de leurs Etats ». Il vient ensuite aux viecs de la procédure, & prétend par bien des raisons, « que » quand on ne l'auroit pas condamné fans autorité, le défaut » de formes, la précipitation de la fentence, l'animofité & la » vanité du juge, le genre, en un mot, & la qualité de la » peine devenoient autant de moyens décififs & péremptoi-» res de nullité. Confidérez, ajoute t-il, les funestes suites de » cette téméraire entreprise : ma condamnation est la vôtre : » on ne commence par moi, que pour être en état de ne vous » point ménager : témoin le malheureux Sanehe, roi de Por-» tugal, que l'audacieux pontife vient de détrôner de sa seule » autorité, & fans daigner confulter les évêques eneore » affemblés à Lyon. l'atteste le Ciel, qui lui demandera » compte du trouble qui met en péril toute la chrétienté, » que ce n'est qu'à regret que je me vois forcé de prendre » les armes pour me faire justiee, & à eeux qui sont établis » fur la terre pour gouverner les nations ».

On ne sçauroit eroire l'impression que fit cette lettre, tant fur les prélats, honteux par réflexion d'avoir contribué au triomphe d'Innoeent, que sur les souverains, qui craignoient avec raison la hauteur de la eour de Rome, si l'empereur venoit à succomber. Louis sut-tout désaprouva hautement Chron. Senon. la eonduite du pontife en cette occasion; ee qui lui atira une ambassade de la part de Frédéric, « qui lui envoya "Pierre des Vignes, chancelier de l'empire, & un clere objerv. fur » nommé Gautier d'Ocre, pour le conjurer de prendre con-

in vos. L. 4.

Du Carge

» noiffance de fa caufe avec les pairs laïgues de fon royaume » & les seigneurs capables de décider sur une affaire de cette » importance , ou du-moins de ne point s'oposer à un empe-» reur, roi de Jérusalem & de Sicile, qui n'est point résolu de » fouffrir les tyranniques usurpations des Romains, ni l'affront » énorme fait en sa personne à tous les autres princes chré-» tiens. Si le roi affifté de la nobleffe de son État, veut se » mêler de l'accommodement & forcer le faint pere à révo-» quer ce qu'il a fait, œuvre digne d'un si grand roi & d'une » telle nation , le monarque Allemand lui remet tous ses in-» térêts entre les mains, & promet d'entrer, à l'égard de » l'Eglife, dans toutes les foumiffions que lui & les grands de » l'empire François jugeront nécessaires. Si la paix se fait » par la médiation de Louis, Frédéric offre de l'accompagner " au Levant, ou de l'y faire accompagner par son très cher » fils Conrad, élu roi des Romains. Si, au contraire, ce qu'à " Dieu ne plaife, Rome perfévere dans fon inflexible opinia-» treté, l'empereur ne laisse pas de s'engager à fournir au " roi pour la croifade tout fecours par terre & par mer, vaif-» seaux, vivres, & tout ce que l'état de ses affaires poura » lui permettre ». La lettre étoit scellée du grand sceau d'or, pendant en lacs de foie d'amaranthe.

Entrevue du

Les offres de Frédéric avoient toutes les aparences de la pape & du roi. sincérité : elles toucherent sensiblement le cœur de Louis-Ce fut sans doute ce qui lui fit accepter la conférence que le pape lui avoit envoyé propofer. L'abaye de Cluni fut choisie pour le lieu de l'entrevue, tant parce qu'elle parut plus propre, par ses grands & magnifiques bâtiments, à loger commodément les deux cours, que parce qu'elle étoit fituée hors de France, où le monarque ne jugeoit pas à-proposque le pontife entrât. Innocent s'y rendit le premier, accompagné de l'empereur de Constantinople, escorté de douze cardinaux, suivi de deux patriarches & de dix-huit évêques. Le roi y arriva quinze jours après, & y fit son entrée avec beaucoup de troupes, foit pour plus de dignité, foit qu'on le crût nécessaire pour sa sureté. Trois compagnies, de centhommes chacune, marchoient devant, leurs chevaux richement caparaçonnés. Elles étoient composées, la premiere d'arbalê-

apud Duch t. 5 . P. 345.

triers: la seconde de cavaliers avec la rondache: la troisieme de gens armés de toutes pieces, portant à la main des glaives foudroyants, ainsi que parle un auteur du temps, qui place cette entrevue à Lyon, contre le témoignage de tous ses contemporains. Le roi venoit ensuite au milieu de quantité d'escadrons plus lestes encore que les premiers, dont une partie marchoit fur les aîles, & les autres fuivoient. Son habit étoit magnifique, & ses armes tout éclatantes d'or & de pierreries. Il avoit à ses côtés la reine Blanche sa mere, la princesse lsabelle sa sœur, les trois princes Robert, Alfonse & Charles ses freres: les Infants de Castille & d'Aragon, le duc de Bourgogne, & un grand nombre d'autres seigneurs, de prélats. & d'eccléfiastiques. Dès qu'Innocent fut averti que le monarque aprochoit, il fortit avec tout fon clergé. & alla au-devant de lui. L'accœuil fut très affectueux de part & d'autre : le pape embrassa avec tendresse le fils aîné & le pro- 2. 191. f. 49. tecteur de l'Eglife : le roi reçut avec respect la bénédiction du pontife : tous deux de compagnie entrerent dans l'abave. où toute leur suite logea, sans que les religieux en souffrissent la moindre incommodité. Ce qui donne une grande idée de l'étendue & de l'opulence de cette célebre maison.

Chron. de Fra

On ignore ce que le monarque & le pontife agiterent dans un conseil secret, où la seule reine Blanche sut admise. Mais si l'on en croit une lettre de l'empereur au roi d'Angleterre, Louis n'oublia rien pour fléchir Innocent, & rétablir la paix entre le sacerdoce & l'empire. Vaines tentatives, ajoute Fré- p. 380. déric : le bon pasteur , sans nul égard à la justice ni aux prieres d'un si grandprince, ne voulut écouter que sa passion. On prétend même, qu'irrité des plaintes que les Anglois avoient faites au concile, des exactions de Rome, il fit tous ses efforts pour engager le roi à leur faire la guerre : proposition qui sut rejetée avec beaucoup de sermeté. Les deux cours néanmoins se séparerent avec toutes les aparences de la plus parfaite estime. Le roi, au sortir de Cluni, se rendit à Mâcon qu'il n'avoit point encore vu depuis fix ans qu'il l'avoit acheté pour le réunir au domaine royal. De-là il revint à Paris, après avoir envoyé une partie de ses troupes en Provence, pour l'exécution d'une affaire qui s'étoit traitée fort secrétement.

Goldaft, t. 2.

AN. 1245. Le prince fe l'héritiere de Provence.

Le comte de Provence étoit mort, & avoit par son testament institué son héritiere universelle sa quatrieme & der-Charles épour nière fille, ne laissant aux trois autres, dont deux étoient reines & l'autre le fut bientôt, que dix mille francs en Guil de Pod. augmentation de dot. Béatrix, c'étoit le nom de la jeune c. 47, p. 699. comtesse, avoit été promise, du vivant de son pere, au comte Raymond de Toulouse, & l'on n'atendoit que la difinente de Rome pour la célébration de leur mariage. Le roi d'Aragon la vouloit aussi pour un de ses enfants, & faisoit marcher des troupes. L'intérêt de la France étoit de s'oposer également aux vues de l'un & de l'autre prétendant. Louis menaça les Provençaux d'apuyer à la tête de cinquante mille hommes les droits de la reine sa femme, l'aînée des quatre filles de leur comte. Ceux-ci s'affemblerent auffitôt à Aix. & confeillés par le fameux Romée ou Romieu, ce ministre si célebre dans l'histoire de Provence par sa sagesse & son désintéressement, ils persuaderent à leur princesse d'épouser le prince Charles, dernier frere du monarque François. Le roi content, se désista de ses prétentions, & l'on ne songea plus qu'à prendre les mesures les plus convenables pour éloigner ou vaincre tous les obstacles. On amusa le comte Raymond, qui se voyant la victime de sa crédulité, pensa mourir de chagrin. Il pouvoit s'en venger en se joignant aux Aragonois qui étoient aux portes d'Aix; mais les Provençaux s'étoient mis en état de n'être point forcés: le comte de Savoie avoit armé en faveur de sa niece : la comtesse, mere de Béatrix. favorisoit les François : le prince Charles enfin étoit arrivé avec des troupes nombreuses: ce fut donc pour Raymond une trifte nécessité de se retirer & de laisser échaper sa proie.

Il est investi des comtés du Maine & d'Anjou-

Ainsi l'heureux Charles, sans que ses rivaux osassent s'y opofer, époufa Béatrix, & devint comte de Provence. Il demeura quelques mois dans ses nouveaux Etats pour se faire reconnoître, & dans ce peu de temps donna des marques de cette dureté inflexible que l'adulation des courtifans apele fermeté dans les princes vivants, mais que la postérité plus équitable nomme cruauté. On vit bientôt une nouvelle preuve de la rudesse de son caractere. Quelques jours après son setour à Paris, où il avoit amené la comtesse sa femme, le roi le fit chevalier à Melun dans une grande affemblée de An. 1245. barons. Quoique le monarque n'eût rien épargné pour rendre Guil. Nang. la cérémonie des plus pompeuses, Charles néanmoins se p. 345. plaignit à la reine sa mere, qu'on ne le traitoit pas comme ses autres freres, lui qui seul pouvoit se dire fils de roi. On P. 704. ignore si Louis sut informé de cette boutade : tout ce qu'on scait, c'est que dans la même année il le mit en possession des Guil, Guiart.

comtés du Maine & d'Anjou, & lui affigna fur son épargne P. 139.

une groffe pension : ce qui le rendit un prince puissant.

Ces différents foins & le gouvernement de l'Etat ne l'em- AN. 1246, pêchoient pas de se préparer à son voyage d'outre-mer, Tentaives quelques efforts que la reine sa mere pût faire pour l'en détourner. Elle ne cessoit de lui répéter, qu'un vœu fait dans roi du voyage l'extrémité de la maladie, c'est-à-dire dans un temps où la de Palestine. tête n'est pas bien libre, n'étoit en aucune façon capable de le lier : que le seul intérêt du royaume, sans autre dispense. fuffisoit pour l'en dégager: que tout demandoit sa présence, Matth. Par, tant au dedans qu'au dehors, l'infidélité des Poitevins qui P380 743. n'obéissoient qu'à regret; les mouvements du Languedoc qui n'étoient qu'affoupis; l'animosité de l'Angleterre dont le roi sçavoit se mettre au-dessus des traités les plus sacrés ; l'irréconciliable inimitié du pape & de l'empereur qui mettoient l'Allemagne & l'Italie en combustion ; l'intérêt de ses peuples qui ne devoient pas lui être moins chers que les chrétiens d'Orient ; sa tendresse pour sa famille que son absence exposoit peut-être pour la suite à toutes sortes de malheurs; enfin les larmes d'une mere qui n'avoit plus guere à vivre. & qui regardoit cette féparation comme devant être à fon égard sans retour. Blanche n'étoit pas seule de son opinion : la plupart des feigneurs pensoient comme elle : ils vinrent avec elle trouver le roi, & lui firent les remontrances les plus vives fur le danger d'une pareille émigration où l'on ne voyoit que des maux certains. C'étoit l'évêque de Paris qui portoit la parole. Ce sage prélat employa envain tout ce que la raison a de plus convaincant, & l'éloquence de plus séduifant. Louis parut touché, mais il ne fut point ébranlé. « Eh » bien, dit-il, la voilà cette croix que j'ai prise dans une cir-" constance, où, selon vous, je n'avois pas une entiere li-Tome II. \* H h h

Idem.

» berté d'esprit: je vous la remets. Mais en même temps, si " yous êtes mes amis, & fi j'ai quelque pouvoir fur vous, ne » me refusez pas la grace que je vous demande, c'est de re-» cevoir le vœu que je fais de nouveau d'aller combattre les » infideles. Pouvez-vous douter que je n'aie actuellement » toute la connoiflance requife pour contracter un engage-» ment? Rendez-moi donc cette fainte croix : il y va de ma vie : je vous déclare que je ne prendrai aucune nouriture. » que je ne me revoie possesseur de cette précieuse marque » de la milice du Seigneur ». Perfonne n'ofa repliquer. Chacun se retira en versant des larmes, & l'on ne songea plus qu'à feconder les foins que le monarque prenoit pour hâter l'exécution d'un dessein qui paroissoit venir de Dicu.

Ses foins &

Puge 344-

Dès le mois d'Août de l'année précédente, Odon de Châfon exemple teau-Roux, cardinal-évêque de Tusculum, avoit été nommé beaucoup de légat de la croifade en France. C'étoit un homme d'une grande vertu & d'un rare sçavoir, qui avoit été d'abord chancelier de l'église de Paris, ensuite moine de Citeaux. Il eut Guil. Nang. ordre de prêcher par tout le royaume, ce qu'il fit avec tant de fuccès, qu'une infinité de gens se croiserent, & vendirent ou engagerent leur bien pour aller délivrer le faint Sépulcre de la tyrannie des infideles. L'exemple du monarque contribua beaucoup à cette ferveur des fujets : on prétend même que la rufe y eut aussi quelque part. C'étoit la coutume qu'aux fêtes folennelles les rois donnaffent aux feigneurs qui fe trouvoient à la cour, de certaines capes ou cafaques fourrées, dont ils se revêtoient sur-le-champ. C'est ce qu'on apeloit Livrées dans les anciens comptes, parce que le fouverain les donnoit & les livroit lui-même. Louis ordonna qu'on en préparât pour la veille de Noel un plus grand nombre & de Math. Par. beaucoup plus belles qu'à l'ordinaire, fur lesquelles il sit apliquer secrétement de grandes croix en broderie d'or & de foie. On eut foin, pour favorifer cette innocente tromperie, de ne laisser dans les apartements, qu'autant de clarté qu'il en faloit pour se conduire. Chacun endossa l'habit que le prince lui distribua, & sans s'être aperçu de la pieuse fraude, fuivit le monarque à la Messe qui se disoit avant le jour. On devine quelle fut leur surprise, lorsqu'aux premiers rayons

\$43.690.

de la lumière, ils découvrirent d'abord sur ceux qui étoient devant eux, enfuite fur eux-mêmes, ce figne alors facré d'un engagement qu'ils n'avoient pas eu intention de contracter. On connut bientôt ce que cela fignifioit; & quoique ce ne fût qu'un jeu qui ne devoit point tires à conféquence, on voulut bien se croire sérieusement enrôlé dans la milice du Seigneur. Tous, au fortir de la Messe, se mirent à rire avec cet adroit pécheur d'hommes : c'est le nom que cette plaisanterie lui fit donner : on venoit en foule le féliciter d'un fi

beau coup de filet.

Mais rien ne procura plus de profélytes à la croifade, que le parlement qu'il avoit tenu pour le même sujet à Paris dans principaux le mois d'Octobre précédent. Le cardinal légat s'y étoit trouvé avec un grand nombre d'évêques & d'abés, & prefque tous les grands de l'Etat. Chacun s'y enrôla à l'envi pour le secours de la Terre-Sainte, & l'on vit avec étonnement renaître dans le cœur des François cette ancienne ardeur de ces expéditions d'outre-mer, toujours si coûteuses dans leurs préparatifs, toujours si malheureuses dans l'exécution. Les plus illustres d'entre ceux qui prirent la croix à l'exemple du monarque, furent les trois princes ses freres, Robert, Alfonse & Charles; Pierre, comte de Bretagne, & Jean son fils: Pag. 345. Hugues, duc de Bourgogne; Guillaume de Dampierre, comte de Flandre; le vaillant comte de Saint-Paul, & Gaucher de Châtillon son neveu; Hugues de Lusignan, comte de la Marche. & Hugues le Brun son fils aîné; les comtes de Dreux, de Bar, de Soissons, de Rhetel, de Montfort & de Vendô- Pag. 139. me : le sire Imbert de Beaujeu, connétable ; Jean de Beaumont, grand chambellan; Philippe de Courtenai, Archambaud de Bourbon, Raoul de Couci, Jean des Barres, Gaubert d'Apremont & ses freres, Gilles de Mailli, Robert de Béthune, Hugues de Noailles, dont un des ancêtres, nommé Pierre, avoit suivi Godefroi de Bouillon dans la premiere croifade (a), & Jean fire de Joinville, dont l'histoire écrite

Noms des

An. 1246.

Guil, Nane

Joinv. p. 22

Guil. Guiarts

d'un style si naif porte avec elle le sceau de la sincérité & de \* Titre de la maifon de Noailles. Voyez fur-tout l'arrêt du Parlement du 24 Mars 1728, rapelant les titres de substitution graduelle établie dans cette maifon depuis 1248.

la vérité. On nomme parmi les prélats qui se croiserent. Juhel de Mayenne, archevêque de Rheims; Guillaume Berruyer, archevêque de Bourges; Robert de Creffonfac, évêque de Beauvais; Garnier, évêque de Laon; Guillaume de Bussi, évêque d'Orléans; Hugues de la Tour, évêque de Clermonr, & Gui du Chaftel ou de Châtillon, évêque de Soiffons. Car on étoit perfuadé, par l'ufage de deux fiecles, que quoique l'Eglise désendit aux prêtres d'aller à la guerre, il en faloit excepter les expéditions contre les infideles, parce que c'étoit courir au martyre. On ordonna dans cette même affemblée, que toutes les

guerres particulieres cefferoient pendant cinq ans; que les

croifés feroient à couvert, pendant trois ans, des pourfuites de leurs créanciers; enfin que les eccléfiastiques payeroient P. Daniel, au roi le dixieme de leur revenu : « ce qui causa, dit un cé-» lebre moderne, de grands murmures dans ce corps, qui " avoit jusqu'alors fort aplaudi à la croisade, mais dont le » zele n'alloit pas toujours jusqu'au parfait défintéressement ». Ils se plaignirent hautement, & parurent sur-tout fort choqués que la levée de ces deniers se sit par les commissaires Math, Par, du pape, qui imposoit en même temps une autre taxe pour avoir de quoi faire la guerre à l'empereur. On raconte qu'un de ces collecteurs Romains rencontra par hafard un facriftain

P.309,310.

1.3 sp. 245.

de village, qui étoit chargé de quelques morceaux de pain, Idem, p. 195- qu'il avoit amaffés en allant porter de l'eau-bénite de maison en maison. Le barbare ministre voulut scavoir ce que cela pouroit lui produire par an? Vingt fous, répondit ce pauvre homme. Eh bien, dit l'Italien, tu m'en payeras deux : ce qui fut exécuté sur-le-champ. L'Angleterre étoit encore plus maltraitée. Henri, quoiqu'entiérement dévoué à tout ce qui venoit de Rome, ne laiffa pas d'affembler deux fois fon parlement, tant fur les plaintes que tout l'Etat faisoit contre ces exactions, que fur les remontrances des évêques qu'Innocent prétendoit obliger de lui entretenir un certain nombre de chevaliers pendant un an. Envain ce petit fouverain, ce font les expressions indécentes du pontife, voulut essayer de frédérifer : envain il arrêta, du consentement de toute la nation, de ne plus rien payer à l'avenir : Rome fit effuyer

tant de dureté aux Anglois qui pourfuivoient des affaires devant fon tribunal, que le malheureux monarque, foit foiblesse naturelle, soit complaisance pour son frere, que le pape avoit scu gagner, abandonna enfin son royaume au pillage.

Ligue de la

Innocent ne trouva pas tout-à fait la même facilité dans les feigneurs François. Les fcandales que causerent les exa-noblesse conctions de ses ministres, les gémissements des peuples vexes, ldem, p. 215, le regret, en un mot, de voir fortir tant d'argent du royau- 716, 720, me, firent une si vive impression sur les grands de la nation, qu'ils ne garderent plus aucune mesure. On en vint jusqu'à agiter la question, si on devoit regarder comme vicuire de Jélus-Christ & successeur de saint Pierre, un pontife qui tenoit une conduite si contraire à l'esprit du christianisme. On ne s'en tint pas là, & de questions en questions, de murmures en murmures, on passa tout-d'un-coup à un soulévement général contre la jurifdiction que l'Eglife s'étoit atribuée, & qui ruinoit la justice séculiere. Aussi-tôt la noblesse s'assemble, forme une ligue pour défendre ses droits contre le clergé, dresse des statuts qu'elle confirme par serment, établit des fonds pour les foutenir, & nomme pour chefs de la confédération Hugues, duc de Bourgogne; Pierre de Dreux, ancien comte de Bretagne; Hugues, duc de Châtillon, comte de Saint-Paul, & Huguesle Brun, comte d'Angoulême. On affure que le roi autorifa cette affociation, que Rome accabla de tous fes anathêmes; mais ce fage prince n'y voyoit rien que de très juste, tant qu'elle n'eut pour objet que de réprimer les usurpations des eccléfiastiques. C'est tout ce qu'on fçait de cette grande affaire, qui divifa long-temps les deux premiers ordres de l'Etat : on ne trouve dans les auteurs aucun détail exact de ses suites & de sa fin. Nous ne voyons pas néanmoins que ces querelles entre les deux puissances ayent empêché le monarque d'accorder sa protection au clergé contre l'infatiable avidité de la cour Romaine : il sçavoit également réprimer les audacieux, & défendre les oprimés. La permission de faire des levées pour le pape sut révoquée, ne voulant pas, disoit-il, qu'on apauvrit les églises de son royaume pour faire la guerre à des chrétiens, c'est-àdire, à l'empereur. Envain Innocent lui envoya plusieurs

Idem , p. 723.

légats pour le fuplier de lui permettre au-moins de faire un emprunt sur les évêques : il sut inflexible, & le bien de ses fujets l'emporta dans son cœur, sur le respect qu'il eut toute fa vie pour le premier pontife de la religion.

**Texpedition** d'outre-mer.

La croisade étoit toujours le principal objet de ses soins. du roi pour Il lui faloit un port sur la Méditerranée : il aquit par échange de l'abaye de Pfalmodi, un méchant village nommé Aigues-Mortes, lieu tellement décrié pour le mauvais air &

p. 202.

Du Cange, pour les eaux croupissantes, qu'on regardoit comme un sustf. fur Joinv. plice d'être obligé de s'y embarquer. Aussi n'y voyoit-on d'autres habitations que quelques pauvres cabanes : tout le reste n'étoit que montagnes de sable élevées par les vents. & qui changeoient de positions à chaque instant. Louis y commença une ville qu'il ferma de bonnes murailles pour la mettre à l'abri des incursions des pirates, donna de grands privileges & de belles loix à ceux qui voudroient y fixer leur demeure, fit nétoyer le port avec beaucoup de foin, & y bâtit à grands frais une forte tour, qui servoit de phare aux vaiffeaux, c'est ce qu'on apele aujourd'hui la tour de Constance. Mais telle étoit la nature du terrein, qu'une si prodigieuse dépense ne produisit qu'un très petit avantage. Bientôt les fables s'accumulerent : vingt ans fuffirent pour combler le port, & la ville se trouve de nos jours à une grande lieue de la mer. Ce n'étoit point affez d'avoir pourvu au rendez-vous & au départ des croifés, la prudence exigeoit qu'on fongeât Mach Par à leur entretien. Un des premiers soins de Louis fut d'établir

P. 164 , 165.

des magafins de blé & de vin dans l'ifle de Chypre, où régnoit Henri de Lufignan. Le comte de Bar & le fire de Beaujeu se rendirent pour cet effet en Italie, ayant ordre de traiter avec différentes villes, qui toutes à l'envi s'empressèrent de témoigner au monarque le respect qu'elles avoient pour ses vertus. Les Vénitiens fournirent six gros vaisseaux chargés de toutes fortes de provisions. L'empereur de son côté, en reconnoissance des obligations qu'il lui avoit, écrivit aux Siciliens, que l'illustre roi des François son cher ami étant sur le point de s'embarquer pour aller combattre les

Du Cange, infideles, il leur ordonnoit de lui livrer au prix courant toutes les choses dont il auroit besoin : il fut obei, & les munitionnaires François trouverent dans ces deux royaumes toutes les facilités qu'ils pouvoient defirer.

Il juge un grand differend pour les comtes de Flandre & de Hainaut.

Chron. Fl.

Matth. Par.

On vit s'élever en cette même année un différend, qui fit beaucoup de bruit. Jeanne, comtesse de Flandre, étoit morte, n'ayant point laissé d'enfants, ni de Ferrand de Portugal, ni de Thomas de Savoie, qui ne remporta de cette alliance d'autre avantage, que le titre de comte & une penfion de fix mille livres. Marguerite, fœur de la princesse, lui fuccéda, paya le rachat, fit fon hommage, & fe foumit au traité fait pour la liberté de Ferrand. Elle avoit des enfants de deux maris, dont le premier même vécut long-temps après le second: c'est ce qui donna naissance à cette fameule querelle dont il est ici question. Voici comme la chose est raportée dans les chroniques Flamandes. Baudouin I, empereur de Constantinople, pere des deux princesses, les avoit Pag. 26. mises sous la tutelle de Philippe comte de Namur son frere. Celui-ci les remit entre les mains de Philippe-Auguste, qui lui-même les rendit aux Flamands. Jeanne, sous la protection du monarque, épousa Ferrand de Portugal; Marguerite. trop jeune encore, fut confiée à la garde de Bouchard d'A- Chron. Hain. vênes. C'étoit un feigneur bien fait, de beaucoup de mérite, 1.3, 6. 101, à qui on ne pouvoit reprocher autre chose que de s'être chargé d'un grand nombre de bénéfices qui l'obligerent même de prendre les ordres facrés. Embarassé de la multitude de ceux qui prétendoient à sa pupille, il consulta Mathilde. veuve de Philippe d'Alface, oncle de la jeune princesse : il en étoit fort estimé: elle lui fit entendre qu'il pouvoit les mettre d'accord, en se mettant lui-même sur les rangs. Il n'en falut pas davantage pour lui faire oublier ce qu'il étoit. Il demande Marguerite, l'obtient fans aucune contradiction, & l'épouse, selon quelques auteurs, clandestinement; selon quelques autres, publiquement. La réflexion fuit de près la faute. Elle lui rapele son soudiaconat, il part pour Rome, & court aux pieds du pape folliciter dispense & pardon. On veut bien lui faire grace, à condition qu'il ira passer un an P.885. dans la Terre-sainte; qu'il remettra la princesse entre les mains de ses parents, & qu'il leur sera satisfaction d'un tel outrage. Il promit tout, & peut-être de bonne foi; mais un

Av ...6

regard de Marguerite & le tendre accœuil qu'elle lui fit à son retour, firent évanouir toutes ces belles réfolutions : il protesta qu'il préféreroit la mort au malheur d'en être séparé. Auffi tot il se vit frapé de tous les foudres ecclésialiques, qui n'empêcherent pas néanmoins qu'il ne naquît trois enfants de ce mariage illégitime. Cependant cette passion si tendre, qui avoit rélisté à toute la sévérité des loix, ne put tenir contre le temps, & s'éteignit tout-à-coup. Les deux époux fe féparerent, & Marguerite devenue libre, accepta la main de Guillaume de Dampierre, fils de Gui fire de Bourbon, dont elle eut cinq enfants. Alors la tendresse de Bouchard se raluma plus vivement que jamais : il écrivit à la comtesse , lui fit mille reproches; mais il n'en tira d'autre réponse, finon qu'il pouvoit aller gagner les distributions de ses chanoines; que pour elle, il ne lui paroiffoit pas qu'il manquât rien à son bonheur.

La mort de ce second mari mit toute la Flandre en combustion. Les d'Avênes enfants de Bouchard, & les Dampierres nés de Guillaume, prétendirent, au préjudice les uns des autres, les comtés de Flandre & de Hainaut, qui regardoient l'aîné des fils de Marguerite, après la mort de cette princesse. On courut aux armes, & l'on ne voyoit partout que ravages & défolation. On convint enfin de part & d'autre de s'en raporter au jugement du roi & du légat Odon, ou du comte d'Artois, au défaut du prélat. Les princes intéreffés, la comtesse leur mere, les seigneurs, toutes les villes des deux comtés s'obligerent par serment d'aquiescer purement & simplement à la décision du monarque. Louis, tout mûrement confidéré, & la bonne foi de la mere, & le bien de la paix préférable à tout intérêt particulier, adjugea la Flandre à l'aîné des Dampierres, & le Hainaut au premier des d'Avênes. Tout le monde aplaudit à la fagesse du juge, & la tranquilité fut rétablie, du-moins pour quelques années.

Spicil, t, 2 , p. 805.

An. 1247. Toutes chofes étant ainfi difpofées, le roi convoqua à Le roi fise Paris un parlement général, où il déclara qu'il partiroit au le temps de mois de Juin de l'année fuivante, en fit ferment, fous peine fine pèere for des centures de l'Eglife, & le fit faire à tous ceux quis étoient ment de fide- integrales à le fuivre. Ce fut probablement dans cette même jié à se en-

ancimo

affemblée qu'il obligea tous les barons du royaume à prêter An. 1247. toi & hommage à tes enfants, & à jurer, dit Joinville, que fants Joinville loyauté ils leur porteroient, s'aucune malle chose avenoit de sa fents seufpersonne au saint veage d'outre-mer. Et aussi me manda, ajoute se consequence naif historien; mais moi qui n'étois point sujet à lui, ne vou- ce qu'on en lus point faire de serment. Ce n'étoit qu'une simple formalité, qui ne l'empêcha point de s'atacher fincérement au monarque, de le fervir avec une fidélité fans égale, & de devenir même une espece de favori, tel que Louis pouvoit en avoir. Quelques auteurs néanmoins en ont inféré que le comté de Saint-Julien Champagne ne relevoit point de la couronne de France, pierre Pith. mais de l'empire. Si la Champagne, disent-ils, eût été un Jacques Chif-

fief mouvant du roi, Joinville, qui en étoit fénéchal & l'un flet. des principaux feigneurs, n'auroit pu, fans félonie, refuser piffert. 12. sur cet acte de soumission au monarque. Raisonnement qui mar- Phist, de faint que ou beaucoup d'ignorance, ou beaucoup de mauvaise Louis, p. 222. foi. On voit en effet, par tous les monuments de l'hittoire. que dans le gouvernement féodal, c'étoit une maxime conflante & inviolable, que les arriere-vaffaux ne devoient ni ne pouvoient faire aucun hommage ou serment de fidélité au fouverain ou au feigneur prédominant, mais feulement au feigneur immédiat, qui répondoit, tant pour eux que pour leurs vaifaux. S'il arrivoit que, pour de bonnes raifons, le roi ou le fuzerain exigeât cet hommage, ce n'étoit jamais que de l'agrément du chef-feigneur. Ainsi Geofroi de Lufignan, en faifant hommage de tous fes fiefs au comte de

lige, s'il eût prêté le ferment qu'on lui demandoit. On objectera, fans doute, que Thibaud II, comte de Champagne, fit hommage à l'empereur Henri; mais que peut-on en conclure? Rien de plus commun que de voir un feul & même gentilhomme être vaffal en même temps pour différentes feigneuries, de divers feigneurs, fouvent trèsopofés d'intérêts. Quel inconvénient que ce comte ait tenu

Poitiers, déclare expressément que c'est par la permission du comte de la Marche, dont il relevoit immédiatement. Joinville aparemment n'avoit pas ce consentement requis : il eût donc fait une fausse démarche & manqué au devoir de vaffal envers le comte de Champagne dont il étoit homme-

Iden , ibid. Tome II.

quelque terre mouvante de l'empire? Ne peut-il pas se faire qu'étant allé au secours du monarque Allemand, il se soit reconnu fon vaffal pour quelques principautés qui dépendoient de lui, ou pour ce qu'on apeloit fiefs de bourfe, c'està-dire, pour des rentes ou fommes de deniers qu'on percevoit sur le trésor du prince, tant qu'on étoit à lui ? On trouve dans le recœuil de du Tillet une infinité de ces fortes d'hommages faits aux rois de France par des seigneurs Allemands: feroit-ce raifonner juste, si l'on en tiroit cette induction; que l'Allemagne relevoit de la France? Mais de toutes les preuves qui affurent à la Champagne le titre de fief François, la plus décifive est celle que nous fournit un fragment d'hi-T. 4, p. 424. stoire raporté par Duchesne. Henri, comte de Champagne, vint trouver le roi Louis le Jeune à Dijon. « Sire , lui dit-il , je » me suis engagé de procurer à l'empereur une entrevue avec » votre majeité pour y décider, de l'avis des prélats, des abés " & des feigneurs des deux royaumes, qui des deux papes, » Alexandre ou Victor, est légitimement élu. l'ai fait plus. Si » vous ne voulez pas confentir à cette conférence, je me fuis » obligé de quiter votre hommage, de remettre au monar-» que Allemand tout ce que je tiens de votre couronne, & » de me faire fon vaffal ». D'abord Louis parut furpris & choqué de l'audace du comte qui l'avoit engagé fans fa participation; ensuite feignant d'aller à la chasse, il se mit en devoir d'accomplir ce qu'on avoit promis en son nom. Mais Frédéric ne se trouva point au lieu indiqué. Le roi se croyoit quite de tout engagement, il se trompa. Henri lui soutint, en présence du duc de Bourgogne, que l'obligation n'étoir pas remplie. « Si yous ne dégagez point ma parole, ajonta-» til, je me donne à l'empereur avec le comté que je tiens » de vous. & je lui fais hommage ». Le monarque eut encore la complaifance de fouscrire à tout ce que le téméraire vassal exigeoit. Cette seconde démarche fut aussi infructueuse que la premiere. L'empereur manqua une seconde fois au rendez-vous, & fit dire au roi qu'il ne partageroit jamais avec personne le droit de juger l'église Romaine, droit qui n'apartenoit qu'à lui seul. Alors Louis se tournant du côté du comte:

Que vous en semble, lui dit-il? Croyez-vous enfin que j'aye sa-

tisfait à tous mes devoirs? Le malheureux Henri convint de tout, & ne se plaignit que de Frédéric qui l'avoit trompé. Est-il rien de plus précis que ce témoignage, pour prouver que les comtes de Champagne étoient vassaux de la couronne de France? Faut-il encore y ajouter celui de Joinville même, qui, pressé de passer en Afrique avec saint Louis, s'en excuse sur ce que pendant son voyage de Palestine, les gens & les officiers du roi de France avoient trop grévé & foule ses sujets? On demande de quel droit le monarque les eût envoyés en Champagne, s'il n'en avoit pas été seigneur predominant?

On ne disconviendra pas néanmoins que Henri n'ait fait hommage à l'empereur pour quelques terres qu'il crut pouvoir détacher de la mouvance de France. Voici comme la chose est raportée dans une vieille enquête qu'on voit à la chambre des comptes de Paris : on y trouve en même temps & la preuve de la vérité que l'on voudroit contester. pan. fol. 66. & une instruction utile de la jurisprudence usitée sous le gouvernement féodal. Frédéric ne convenoit point de ses torts vis-à-vis du monarque François. Le comte de Champagne. pour fatisfaire à ses engagements, fut obligé de passer en la prison de ce prince, où il demeura long-temps, sans que Louis se mit en devoir de lui faire obtenir sa liberté. Outré de cette indifférence, le malheureux Henri va trouver l'empereur, le suplie de lui rendre sa parole, & lui offre en échange cinq ou fix châteaux qu'il promet tenir de lui : ce qui fut exécuté suivant l'usage reçu alors universellement dans les fiefs. Car fi le vassal étoit tenu de servir son seigneur. fous peine de confifcation de fon fief, le feigneur de fon côté devoit défendre le vassal ataqué dans sa personne ou dans fa possession, sous peine de perdre sa mouvance. Ainsi le feudataire indéfendu pouvoit se donner à un autre seigneur. & relever son fief de lui. Mais alors il y avoit des formes prescrites par les loix. « Si le seigneur, disoient-elles, aban-" donne son sidele dans un besoin pressant, celui-ci peut Joing, p. 2216 » quiter fon hommage : il doit néanmoins, en temps de » guerre, fouffrir patiemment l'affront ou l'injure qu'il en » reçoit, pendant trente jours; en temps de paix pendant un

Feed. Cara

Du Cange .

436

» an & un jour, & cependant employer fes pairs, fes voi-» fins, fes domestiques, les étrangers même pour l'engager » à lui faire droit ». C'est précisément la circonstance où se trouvale comte de Champagne, & en même temps l'explication de deux lettres de Frédéric, l'une au roi Louis VII. où il qualifie Henri feudataire de la couronne de France ; l'autre à Henri lui-même, où il le nomme son fidele & son parent. Apud Freher. Il étoit en effet vaffal de tous les deux, du monarque Frant. 1, p. 305, cois pour le comté de Champagne, du monarque Allemand pour quelques fiefs qu'il crut devoir facrifier à la vanité de

Précautions qu'il prend oit au dedans. Empressemein des François &

ce prince. Le faint roi Louis n'oublioit rien cependant pour affurer. & la tranquilité du royaume, & le fuccès de la croifade. Il foit au dehors. n'avoit rien à craindre au-dedans : le comte de la Marche. le comte Pierre de Bretagne, les deux plus grands brouillons de son Etat, & le comte Raymond de Toulouse, audes errangers quel il ne se sioit pas davantage, étoient du voyage de la pour le suivre. Palestine, Ce dernier s'excusa long-temps sur le défaut d'argent. La reine Blanche lui prêta une fomme confidérable : le monarque de fon côté lui promit de ne le laisser manquer Gail, de Pod, de rien. Raymond, fur cette affurance, prit de nouveau la

6. 47.

croix, la fit prendre à un grand nombre de vaffaux, & ne fongea plus qu'à se préparer un équipage magnifique. Le roi d'Angleterre étoit le feul voifin qui pût caufer quelque inquiétude. Louis lui fit proposer la paix ou la prolongation de la treve. Il y eut à ce sujet plusieurs négociations, où, si Math. Par. l'on en croit Mathieu Paris, le monarque François offrit fecrétement à l'Anglois tout ce que son pere & son aieul avoient possédé en-decà de la mer, s'il vouloit renoncer à

fes droits fur la Normandie, offre auffi peu vraifemblable

de lui fournir de groffes fommes : les fermiers de fes domai-

p. 691.

que le refus de Henri, qui répondit qu'il y penseroit à loifir. Il est du-moins certain que la treve se fit pour tout le temps de l'expédition d'outre-mer, & que le pape en fut garant. Rymer, ad, Tout seconda les vœux du faint roi. L'amour naturel du publ. tom. 1, p. François pour ses princes, l'inquiétude de la nation & le zele 157 , 153. des croifades qui possédoit les esprits, lui donnerent plus de foldats qu'il n'en vouloit. Les villes s'empresserent à l'envi

nes lui avancerent une année : on ne s'étoit pas encore avisé de les engager: & les rois en avoient beaucoup. Les étrangers mêmes, par estime pour ses vertus, venoient en foule s'enrôler sous ses étendards. On compte parmi les plus coufidérables d'entre les Anglois, les comtes de Salisberi & de Leicestre. Le roi de Norvege, ce fameux Hacon, que ses grandes qualités rendoient fi digne du trône qu'Innocent lui vendit à prix d'argent, lui écrivit pour le prier d'agréer qu'il fe trouvât en même temps que lui en Orient; qu'il prît terre P. 741aux côtes de France, & qu'il pût s'y fournir de vivres. Louis, par une réponse pleine d'estime & d'amitié, lui demanda qu'ils puffent paffer de compagnie, offrant de partager avec lui le commandement de l'armée croifée.

Math. Par.

Le monarque chargea de cette lettre le célebre Mathieu Paris, ce sçavant bénédictin, qui eut tant de part aux affaires de son temps; ce moine favori que le roi d'Angleterre fon maître admettoit à fa table & faifoit fouvent coucher dans sa chambre ; cet historien si estimé & si digne de l'être par-tout où il ne sc laisse pas emporter au patriotisme, à la prévention contre la France, quelquefois même à la haine contre Rome. Hacon reçut l'envoyé avec de grandes marques de joie, & lui fit de magnifiques présents. Mais il suplia le roi de le dispenser d'accepter l'offre qu'il lui faisoit de s'embarquer de compagnie. Ma nation, dit-il, est impétueuse, indiscrete, & peu endurante : les François sont gloricux & moqueurs. « Les différentes façons de vivre des deux peuples " deviendront une matiere inépuifable de plaifanterics : tous , font vifs & braves : bientôt les uns & les autres feront plus ", disposés à s'entre-couper la gorge , qu'à combattre les in-", fideles ". L'excuse étoit légitime, else sut agréée. On ne voit pas néanmoins que le roi de Norvege ait exécuté fon dessein, & qu'il soit passé en Orient.

Idem , ibi L.

Toutes ces précautions de Louis, si conformes à la poli- Contume des tique humaine, ne l'empêchoient pas de fonger aux prépa-ratifs d'un roi chrétien. C'étoit une chose établic dans ces voyage de la voyages de la Terre-Sainte, que tout le monde s'y prépa- Palesline comme à la roit, comme les personnes véritablement pieuses se préparent à la mort. Chacun faifoit son testament, disposoit de ses

on réparoit les offenses. Ce n'étoient que restitutions : & bien des gens croient que la plupart des monafteres qui ont été bâtis depuis le onzieme fiecle jusqu'à la derniere croisade . n'ont été fondés que de ces libéralités forcées auxquelles se condamnoient les grands seigneurs, avant que de s'engager à ces longues & périlleuses expéditions. Le comte de la Marche, que ses actions ne permettent pas de soupçonner d'une grande dévotion, fut un des premiers à remplir ces religieux devoirs. Il fit un testament où il ordonne que s'il obl. fur l'High retient injustement le bien d'autrui, on le restitue après sa de S. Louis, mort, pourvu que la chose soit bien prouvée en présence de ses exécuteurs testamentaires. Le sire de Joinville raconte de lui-même qu'encore qu'il ne se sentit coupable d'aucune usurpation, il ne laissa pas d'assembler ses vassaux & même ses voisins, pour leur faire réparation des torts qu'il pouvoit leur avoir faits. Nous raporterons fes propres paroles : c'est un monument curieux des mœurs de ce temps, & de

biens, partageoit ses enfants. On pardonnoit à ses ennemis.

€ 23.

p. 52.

Je fus toute la semaine, dit il , à faire sétes & banquets avec mon frere de Vauquelour . & tous les riches hommes \* du pays qui la étoient, & disoient après que avions bu & mangé, chansons les uns après les autres . & demenoit grant joie chacun de sa part. Mais quand ce vint le vendredi , je leur dis : Seigneurs . scachez que je m'en vais outre-mer. Je ne scais si je reviendrai jamais, ou non. Pourtant s'il y a nul à qui j'aye jamez fait aucun tort, & qui veuille se plaindre de moi, se tire avant. Car je le veux amender, ainsi que l'ai coutume de faire à ceux qui se plaignent demoi, ne demes gens. Ainsi le sis parcommun dict des gens du pays

la bonne foi de ces preux chevaliers.

\* Joinville se sert souvent de cette expression pour désigner les hauts barons & les grands seigneurs d'un pays , à l'exemple des Espagnols qui divisent leur nobleffe en trois ordres, des Ricos Ombres, des Cavalleros, des Infancos; c'est ce que les François apelent barons, chevaliers, écuyers. On remarquera que tous ceux qui abondoient en biens, n'étoient point pour cela réputés hommes riches. Ce titre ne se donnoit qu'aux enfants des rois, aux ducs, aux comtes, aux marquis & aux vicomtes, qui ont communément plufieurs baronies fous eux. On lit dans un rouleau de la chambre des compres de Paris , qu'il fut donné aux riches hommes , le comre de Dreux, monfeigneur de Bourbon, & C. fils du comre de Flandre, trois cents livres pour des robes de foie, pour des manteaux, pour trois destriers, & pour trois palefrois. Du Cange, ibid. p. 51, 52, & Gloff. au mot Rici homines.

& de ma terre. Et pour saire mon cas, je engaigé à mes amis grant partie de ma seigneurie, tant qu'il ne me démoura point plus haut de douze cents livres de rente. Car madame mamere vivoit encore, qui tenoit encore la plupart de mes choses en douaire.

Le religieux monarque donnoit lui-même l'exemple de ces œuvres de piété, moins pour se conformer à la coutume usitée dans ces sortes d'occasion, que par goût & par la disposition de son cœur à la plus exacte justice. Il sçavoit que la conscience des princes est souvent chargée devant Dieu, fans qu'ils y fassent attention, & qu'ils sont responsables de tout ce qui se passe sous leur autorité. Son principal soin fut de découvrir & de réparer les défordres commis par ses officiers. Il envoya des commissaires dans toutes les provinces pour informer s'il n'y avoit rien de mal aquis dans ses domaines, & si personne ne se plaignoit, ou de prêts forcés, ou d'argent & de vivres extorqués. On ne voit pas même qu'il s'en foit fié à ces premiers envoyés: il fit partir secrétement de faints eccléfiaftiques & de bons religieux, pour aller faire les mêmes informations, afin de voir par leur raport, si ceux qu'il croyoit gens de bien, n'étoient pas euxmêmes corrompus. Il y eut très peu de plaintes, & dans ce petit nombre, celles qui se trouverent fondées, obtinrent les fatisfactions convenables. Le roi d'Angleterre ness'oublia point dans une circonstance si favorable : il dépêcha Richard ion frere, pour redemander les provinces que Philippe-Auguste avoit d'abord confisquées, ensuite conquises sur p. 739. Jean Sans-Terre. Le prince Anglois parla si fortement, que Louis, si l'on en croit l'historien de Henri, fut vivement ébranlé. Mais la reine-mere, les grands de l'Etat, & les prélats de Normandie qui furent confultés dans cette affaire. lui aporterent tant de raifons pour lever fon fcrupule, qu'il se rendit enfin à leurs instances & aux vœux de la nation. Ainsi Richard se retira sans avoir rien obtenu.

La guerre cependant continuoit plus vivement que ja- Le pape fait mais entre Frédéric & le pontife Romain. Celui-ci, malgré elire Henri des proteftations, mille fois réitérées de ne plus employer landgrave de dans cette querelle d'autres armes que celles de l'églife, en- la place de treprit de foulever l'Allemagne contre fon fouverain, & de Frédéric. lui oposer quelque prince avec le titre d'empereur. Pour cet

Math. Par.

Idem , p. 682. 688,714.

roi des Romains Henri, landgrave de Turinge, & leur promettant toutes fortes d'indulgences, de même qu'à ceux qui le reconnoîtroient. Les laigues refuserent de se trouver à la diete indiquée à Wutzbourg pour cette élection: mais les évêques y couronnerent le prince Thuringien : ce qui lui fit donner le furnom de Roi des préves. Alors Innocent ne ménagea plus rien. Il fit publier de nouveau l'excommunication de Frédéric, ordonna de mettre en interdit les terres de ceux qui lui obéiroient, envoya en Sicile deux cardinaux en qualité de légats, pour exciter les peuples de ce royaume à fe-Rain, n, 11, couer le joug d'un second Néron : c'est ainsi qu'il apeloit l'empereur. Il leur enjoignoit à tous pour la rémission de leurs péchés, de rejeter l'obéiffance de cet homme condamné. Il alla même plus loin, si l'on en croit une lettre de Frédéric aux rois & aux princes : il mit le poignard à la main des fujets du monarque proferit, pour affaffiner leur fouverain. Chose horrible & incroyable de la part du pere commun des fidèles, mais qui donne une étrange idée du pontife qui a pu être foupçonné d'une pareille abomination.

Le roi s'enment pour le

Louis gémiffoit aux pieds des autels de tant d'excès feantremet inutile- daleux. Il étoit convenu avec Innocent d'une seconde entrelegitime em- vue à Cluni : il n'eut rien de plus pressé que de s'y rendre pour tâcher d'adoucir cet esprit inflexible. L'empereur qui l'avoit choisi pour médiateur, lui avoit en même temps don-

P. 697.

Math. Par. né plein pouvoir d'offrir en son nom toutes fortes de soumissions, & d'aller consacrer le reste de ses jours au service de Dieu dans la Palestine, pourvu qu'on laissat l'empire à son fils Conrad. Le faint roi n'oublia rien pour faire accepter des propositions si raisonnables; mais elles ne servirent qu'à rendre le pontife plus inexorable. « Ce n'est point l'intérêt par-,, ticulier qui me guide, répondit-il, c'est la cause de l'église , que je foutiens. Combien de fois l'infidele a-t-il violé ses " promesses confirmées par des serments? Que faut il da-" vantage pour le rendre à jamais indigne d'être cru ? L'é-" vangile, répliqua Louis, ordonne de tendre toujours les , bras à celui qui demande miféricorde : Seigneur , imitez , la bonté de celui dont vous êtes le vicaire fur la terre: du-

, moins laissez-vous toucher par les calamités de la Terre-" Sainte qui ne peut être secourue sans ce prince, maître de , la mer Méditerranée: écoutez mes prieres, celles de tant ", de milliers de pélerins qui atendent un paffage favorable. ,, celle enfin de toute l'église qui vous demande par ma voix ,, de ne pas rejeter des soumissions que Dieu ne rejete peut-" être pas ". L'opiniâtre Innocent persista dans son refus, & le faint roi indigné de fa dureté, fe retira pleinement convaincu, dit un judicieux moderne, qu'on peut fort bien se dire

à la place de Jésus-Christ sur la terre, & ne lui guere ressembler. hist. de saint Alors Frédéric prit un parti qui pouroit paroître indigne de la majesté, s'il y avoit de la honte à chercher tous les inutiles de moyens de convaincre l'univers de la pureté de sa foi, lors- fepurger d'héqu'elle est ataquée. Le malheureux prince, pour se purger réfie. du foupcon d'héréfie, le motif le plus odieux de fa condamnation, se fit interroger par deux évêques, trois abés. & 1246, n. 28. deux jacobins. Ceux-ci prirent son serment, qu'il croyoit fermement tout ce que l'églife croit, & se transporterent à Lyon pour répondre de l'orthodoxie de ses sentiments. Tout cela ne fignifioit rien au fond: moins on a de religion, plus on est disposé d'en feindre selon l'occasion. Mais le mensonge qu'on ne sçauroit convaincre, est dans les mêmes droits que la vérité. Innocent pouvoit, devoit même écouter les protestations du monarque: c'est ce qu'il ne sit point. Les envoyés furent traités d'excommuniés, pour s'être chargés d'un acte où Frédéric prenoit le titre d'empereur & de roi : l'examen fut déclaré illusoire, la procédure frivole, la purgation nulle. « On vouloit bien cependant écouter le coupable . ", tout indigne qu'il en étoit, pourvu qu'il vînt se justifier en " personne, sans armes & avec peu de suite ".

Ce qui rendoit le pontife si fier, c'est qu'enfin le landgrave s'étoit déterminé à accepter l'empire. Ce prince aide des prêtres qui l'avoient élu, soutenu du pape qui lui fit toucher des sommes prodigieuses levées dans tous les royaumes chrétiens, fortifié d'une armée confidérable de croifés à qui l'on avoit accordé les mêmes indulgences qu'à ceux de la Terre-Sainte, fe mit aussi-tôt en campagne & s'avança du côté de Francfort. Ce fut là que le jeune Conrad l'alla chercher, &

Tome II.

Rainald. and

Math. Par. 1.712,714.

le combatit. Mais tout sembloit alors conspirer contre Frédéric: Conrad perdit la bataille, trahi, dit-on, par deux de fes principaux chefs, que l'argent du pape fit paffer du côté des rebelles dès le commencement de l'action. L'empereur lui-même n'avoit que trop d'occupation en Italie & en Sicile, où il ne voyoit que révoltes & conjurations. Tout l'abandonnoit. Le seul Louis eut le courage de prendre sa dé-

24,26.

fense. & sans être rebuté de l'inutilité d'une premiere tentative, voulut encore en faire une seconde pour tâcher de mettre fin à tant de scandales. Il envoya l'évêque de Senlis à Lyon, avec une lettre pour Innocent, où rien n'étoit oublié de ce qui pouvoit toucher un cœur droit & sensible. Mais le pontife fut toujours inflexible : le prélat François ne raporta que de belles paroles & beaucoup d'éloges du roi intercesseur, « à qui les intérêts de l'église, disoit-on, étoient ,, fans doute trop chers , pour vouloir qu'elle acherat une " paix honteuse " Etrange opiniâtreté, qui fait dire à uu historien de ce temps, que l'empereur regagnoit alors autant de gens par la disposition où il paroissoit de se soumettre, que le pape en scandalisoit en faisant parade d'une fierté incapa-

P. 710.

Mort du landgrave : élection de

ble de la moindre condescendance. Bientôt néanmoins la face des affaires changea. Le landgrave défait à fon tour & obligé de s'enfuir, mourut de chagrin; & Guillaume II. Frédéric après avoir dompté les Siciliens, leur fit prêter fercomte de Hol- ment à fon fils. Aufli-tôt il se mit en marche à la tête d'une armée victorieuse, pour aller chercher le pape jusque dans Lyon, « non pas, disoit-il, pour rien entreprendre de violent, ,, mais pour convaincre Innocent, & terminer enfin ce grand

730.

lande.

Math. Par. ,, différend ,. On ne s'y fioit néanmoins que très médiocre-F. 724, 727, ment. Il n'avoit plus de compétiteur : la Sicile étoit foumife : les Lombards demandoient à traiter : la maifon de Savoie s'étoit redonnée à lui : le pape pour venger un parent qu'Entius bâtard de Frédéric avoit fait pendre, venoit de renouveler l'excommunication du pere & du fils en des termes qui faisoient frémir d'horreur. On craignit le juste ressentiment d'un prince si cruellement outragé : & l'on jugea que Rainald, an, pouvant tout, il oseroit tout. Louis alarmé pour le pontife,

1247, § 12. arma en diligence; & fuivi de fes trois freres, alloit fe met-

tre à la tête de ses troupes & prendre la route de Lyon, Ax. 1247. lorfqu'il reçut une longue lettre, par laquelle le faint pere, après avoir donné de grandes louanges à son zele , le prioit de ne rien précipiter & de suspendre sa marche. C'est qu'il redoutoit encore moins un empereur qui ne fuivoit que fa paffion, qu'un roi qui ne vouloit que la justice, & qui venoit en état de l'apuyer. Car dans le même temps il follicitoit du secours en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Norvege. Le cardinal Capoche, son légat en Allemagne, offroit de sa part la couronne impériale à qui en voudroit, & ne trouvoit personne qui osât se charger d'un si pesant fardeau. Le comte de Gueldres, le duc de Brabant, & le prince P. 208. Richard d'Angleterre, donnerent les premiers l'exemple du refus, & furent imités du célebre Hacon, roi de Norvege. " J'ai bien promis, répondit ce généreux prince, de faire la " guerre aux ennemis de l'églife, mais non pas aux enne-, mis d'Innocent ... Un jeune aventurier se présente ensin. & est élu roi des Romains à Nuys par quelques évêques & quelques comtes. C'étoit Guillaume, cointe de Hollande & de Frise, seigneur d'environ vingt ans, bien fait de sa perfonne, & foutenu de grandes alliances. Mais il n'avoit point ce qu'il faloit pour se soutenir dans des circonstances si épineuses : il fut bientôt méprifé, contraint de se retirer dans fon petit Etat, & réduit à vivre aux dépens d'autrui.

Frédéric informé de la réfolution de Louis, n'ofa passer les An. 1248. Alpes, & s'arrêta à Turin. Ce fut la qu'il aprit que les partifans du pape avoient furpris la ville de Parme, égorgé la garnison, & chassé ses serviteurs. Transporté de colere, il retourne aufli-tôt fur ses pas, va mettre le siege devant cette malheureuse place, & jure d'en prendre une vengeance terrible. Pour montrer qu'il ne vouloit point en partir qu'il ne l'eût emportée l'épée à la main, il fit bâtir fon camp en forme de ville, qu'il nomma Viuoria. Il y paffa tout l'hiver, & se tenoit si assuré de cette conquête, qu'il refusa d'ac- P. 746. corder aucune capitulation. Mais il connut bientôt ce que peuvent de braves gens réduits au désespoir. Les malheureux affiégés firent une fortie générale, réfolus de mourirles armes à la main, ou de s'ouvrir un passage par leur valeur,

Math. Par.

Kkkij

taillerent son armée en piece, forcerent sa nouvelle ville, & le poursuivirent si vivement lui-même, qu'il eut à peine le temps de se sauver à Crémone, d'où il passa dans le royaume de Naples.

Le roi va Denis les marques de fon pelerinage.

Cependant le temps du départ pour la Terre-Sainte aproprendre à S. choit. Le faint roi Louis s'y disposoit par l'exercice de toutes fortes de bonnes œnvres. Il fit de grandes donations aux monasteres, sur-tout à ceux qu'il avoit fondés: persuadé, disoit-il, qu'un puissant moyen pour ne pas périr comme les impies, c'est d'aimer avec le prophete le lieu où réside la gloire du Seigneur. Quelque tendresse qu'il eût pour ses enfants, la mort du petit prince Jean, le troisieme de ses fils, ne lui arracha aucune foiblesse : il se soumit & adora. Le douzieme de Juin, suivi des princes Robert & Charles ses freres. il se rendit à saint Denis pour prendre congé des saints martyrs, ainfi qu'on parloit alors. Ce fut le cardinal Odon qui lui donna l'oriflamme, la pannetiere, le bourdon, & les autres marques de son pelerinage. Le religieux monarque revint ensuite à Paris entendre la messe à Notre-Dame. De-là, conduit en proceffion par le clergé, la cour & la ville, il alla monter à cheval à l'abaye de faint Antoine, & prit le chemin de Corbeil, où les deux reines devoient venir le lende-

P. 346.

Sa modeftie bits.

main. Auffi-tôt qu'il eut revêtu l'habit de pélerin, il acheva de retrancher toute magnificence dans ses équipages & dans ce qui regardoit sa personne: pratique qu'il observa toute sa vie, excepté dans les grandes cérémonies où la parure est comme essencielle. On ne lui vit plus d'étofe éclatante, ni par la matiere, ni par la couleur, plus de dorures, plus de foie, plus de fourures de prix. « Onques puis, dit Joinville, ne voulut "porter ne menu vair, ne gris, ne écarlate, ne étriers, ne "éperons dorés. Ses robes étoient de camelins ou de pers. " & étoient les fourures de ses mantelines & de ses robes de ", peaulx de garnutes, & de jambes de lievres ". Rien que d'uni dans ses armes & dans les harnois de ses chevaux, qui n'éclatoient que par le poli de l'acier : exemple qui eut tant de force, continue le même auteur; « que en la voie d'outre-" mer je ne vis une feule cote brodée, ne felle du roi, ne

., felles d'autrui ... Un jour, ajoute-t-il, que je cenfurois assez librement devant le bon seigneur roi, sils du faint monarque, les pompes & bobans d'habillements, & cotes brodées qu'on fait tous les jours maintenant, il me répondit que à tort il les

avoit brodées de ses armes, & qu'elles lui avoient coûté huit livres parifis. Je lui dis qu'il les eût mieux employées de les avoir données pour Dieu , & avoir fait ses atours de bon sendal renforcé, batu à

fes armes, comme le roi son pere faisoit.

Mais rien ne fait mieux voir , & la modestie du saint roi dans ses habits, & la simplicité des mœurs de ce bon vieux temps, qu'une dispute arrivée à Corbeil entre ce même Joinville & maître Robert de Sorbonne. Celui-ci né railleur aparèmment, entreprit de plaisanter notre sénéchal sur sa magnificence : " Et me print à mon mantel, dit ce naif hi- Idem, p. 7, 3; , storien, & me demanda en présence du roi & de toute la , noble compagnie: Si le roi le féoit en ce prael , & que , vous allissiez seoir en son banc plus haut que lui, n'en se-"riez-vous point à blâmer? Oui vraiment, répondis-je. Or , donques, fit-il, êtes-vous moins à blâmer, quand vous , êtes vêtu plus richement que lui? Non, maître Robert. , lui dis-je, je ne fuis mie à blâmer, fauf l'honeur du roi & ., vous. Car l'habit que je porte tel que le voyez, m'ont , laissé mes pere & mere, & ne l'ai point fait faire de mon ., autorité. Mais au-contraire est de vous, dont vous êtes , bien fort à reprendre: vous dis-je, qui étant fils de vilain , & de vilaine, avez laissé l'habit de vos pere & mere, & " vous êtes vêtu du plus fin camelin, que le roi n'ait. Alors , je prins le pan de son surcot & de celui du roi, que je joi-" gnis l'un près de l'autre, & lui dis : Or regardez si j'ai " dit voir " Cette naïveté fit rire tout le monde , & déconcerta maître Robert qui fut très esbahi & ne scut que répondre. Le monarque qui l'aimoit, fut touché de cet embaras, quoique bien mérité, & ne consultant que la bonté de son cœur, prit la défense du docteur humilié, mais de parole seulement, & pour couvrir son honeur. Car il convenoit, qu'on se doit veur bien honètement, afin d'être mieux aimé de sa femme, & aussi que vos gens vous en priseront plus. C'est aussi le dire du saige, qu'il faut se porter selon son état, de telle

Il déclare ré-Blanche fa mere.

maniere que les prudes du monde ne puissent dire , Vous en faites trop : n'aussi les jeunes gens . Vous en faites peu.

Ce fut à la commanderie de faint Jean près de Corbeil, ente la reine que Louis déclara régente du royaume la reine Blanche fa mere. La fagesse de cette princesse, ses lumieres, ses connoiffances, une expérience de vingt-deux années dans le gouvernement, tout contribuoit à lui perfuader qu'il ne pouvoit remettre l'Etat en de meilleures mains. Auffi lui donna t-il plein pouvoir d'admettre à fon confeil, ou d'en libertis de l'é- exclure ceux qu'elle jugeroit à propos ; d'établir & de destituer les baillifs, les châtelains, les forestiers; de conférer les bénéfices de nomination royale; de permettre aux chapitres & aux communautés religieuses de faire leurs élections : de recevoir le ferment de fidélité des évêques & des abés; de leur rendre les revenus qui lui apartenoient par le droit de

glife Gallic. t. 2 , P. 103.

régale; en un mot, d'exercer la même autorité que lui dans toute l'étendue du royaume. Blanche l'accompagna jufqu'à Cluni : leurs adieux furent très tendres: la piété de cette illustre mere, sa fermeté, son

Louis , p. 55.

courage, ne purent arrêter ses larmes, persuadée, disoitelle, qu'elle ne le reverroit que dans le ciel. Mais la jeune reine Marguerite, oubliant la délicateffe de fon fexe, voulut le suivre dans son voyage, & protesta qu'elle le suivroit Chron. de S. jusqu'au bout du monde. Peut-être n'étoit-elle pas fâchée de s'éloigner d'une belle-mere, qui en usoit avec elle d'une maniere dure & impérieuse. Il sembloit en effet que Blanche sût jalouse de la tendresse que le roi témoignoit à la reine : elle venoit toujours les interrompre, & les empêchoit d'être enfemble, autant qu'elle pouvoit. Louis qui aimoit, respectoit & craignoit sa mere, avoit un peu de foiblesse là-dessus. & tâchoit de ne choquer ni l'une ni l'autre. Les comtesses d'Artois & d'Anjou étoient aussi du voyage avec leurs maris; mais la groffesse trop avancée de la premiere ne lui permit pas de passer Aiguemortes. Pour le comte de Poitiers, quoiqu'il eut pris la croix avec les autres princes & feigneurs, le monarque jugea à propos qu'il différât son départ d'un an, pour affifter la reine mere de fes confeils & de fon autorité. On voyoit encore à la fuite du faint roi, outre un grand nom-

P. 346.

bre de barons & d'évêques, le légat Odon, & le célebre Etienne Boylesve, qu'on peut regarder comme le premier prévôt de Paris, nommé par le fouverain.

C'étoit anciennement les comtes de chaque province, qui Premier précommandoient les armées, & avoient l'administration de la vôt de Paris iustice, de la police, des sinances. Les vicomtes en leur abfence exerçoient les mêmes fonctions. Hugues Capet, parvenu à la couronne, suprima ces deux titres pour le comté de Paris, & leur substitua celui de prévôt avec les mêmes prérogatives. Ce nouvel officier, outre le commandement fur le militaire, avoit encore une autorité très grande dans l'administration de la justice. C'étoit lui seul qui la rendoit à Paris dans ces anciens temps, où le parlement n'étoit pas encore rendu fédentaire. Mais cette importante place étoit devenue vénale: & plus elle donnoit de pouvoir, plus elle occasionnoit d'injustice. Le faint roi Louis, pour remédier à ces abus, défendit la vénalité d'un emploi qui demande le plus parfait défintéressement. Il chercha long-temps, disent les historiens du temps, un grand sage homme, qui fut digne d'un poste qui exige autant de lumieres que d'intégrité. Etienne Boylesve \* gentilhomme, originaire d'Anjou, & dont la postérité subsite encore avec honeur dans cette province & en Bretagne, lui parut propre à remplir ces grandes vues pour le bien public : ce fut fur lui qu'il fixa fon choix. Il ne fut point trompé dans fon atente. Le nouveau prévôt travailla avec un zele infatigable pour rétablir le bon ordre, & eut le bonheur de réuffir. Le monarque n'oublioit rien pour l'encourager & pour donner de l'émulation aux autres juges du royaume. Souvent il affiftoit aux audiences du châtelet, & prenoit place à côté de son ministre.

Boylefve eut le malheur d'être fait prisonnier au siege de Damiette; & ce qui prouve parfaitement l'extrême confidération où il étoit dans l'armée chrétienne, fa rançon fut

<sup>\*</sup> C'est ainsi qu'il est nommé ( & non pas Boileau, Boilau ou Boileaue) dans fon contrat de mariage de l'an 1225; dans les actes de partage avec ses freres, de Fan 1228; dans un compte des baillis de France, de l'an 1262; entin dans une fuite non interrompue de contrats de mariages & de partages, par leiquels MM, de Boyleive prouvent leur filiation & descendance de cet homme illuttre,

261.

mife à deux cents livres d'or: fomme très confidérable pour ce temps-là. C'étoit en effet un homme de naissance. Alors les baillis, les fénéchaux, les prévôts ne se prenoient que parmi la noblesse. On voit d'ailleurs que dans tous les actes publics il est qualifié chevalier \*; titre que nul ne pouvoit obtenir, s'il n'étoit noble de parage, c'est-à-dire, de race. Ce sut lui qui le premier fit écrire en cahiers les actes de sa jurisdiction. Il commença par une compilation de tous les anciens réglements de police qu'il ramaffa avec beaucoup de foin La Mare, & d'exactitude. C'est un gros volume in-folio, qui est divisé Traité de la poen trois parties. La premiere contient toutes les ordonnances lice , t. s , pag. pour la police de Paris, & les anciens statuts de tous les corps de métiers, distribués par ordre alphabétique. La feconde est composée des réglements & des tarifs de tous les droits qui se levoient en ce temps-là pour le roi à Paris sur toutes les denrées & marchandifes. La troisieme est un recœuil des titres concernant les justices subalternes de la capitale. C'est ce qu'on apeloit originairement le livre blanc, & qu'on a depuis nommé le premier volume des métiers, parce que les statuts qui les regardent en occupent la plus grande partie. Les deux plus anciens manuscrits qui nous en restent, se trouvent à la chambre des comptes de Paris & à

Ancienne maniere de publier les loix & ordonnances de pos rois.

la bibliotheque de Sorbonne. On remarquera à cette occasion, que dans les premiers temps de la monarchie il n'y avoit point de registres publics pour y transcrire les loix, ni d'autre lieu pour les conserver en originaux, que les archives du palais de nos rois. Ce précieux tréfor n'étoit confié qu'à leur chancelier. C'est ce qui l'a fait nommer la voix & le gardien de la justice, l'arsenal du droit, l'image du prince, l'affistant du trône, le dépositaire des graces, l'arbitre des loix, le jurisconsulte de l'Etat. Ainsi, lorsqu'il avoit plu à nos souverains de faire de nouvelles ordonnances, elles étoient adreffées par le chancelier aux comtes ou premiers magistrats des provinces, qui en envoyoient des copies à leurs subalternes. Chacun d'eux les faisoit publier à fes audiences & dans les places publiques. On voit un édit de

C'est la qualité qu'on lui donne dans le contrat de mariage de Foulques son fils, & dans un arrêt du parlement de 1587.

Charlemagne 1 4 1

Charlemagne adressé au comte Etienne de Paris, qui en fit la promulgation dans fa ville, en présence de tous les officiers de son siege, qui tous jurerent de l'observer à jamais. Francis, co-Si quelques-unes de ces ordonnances se trouvoient mêlées lumn. 309, ande quelques matieres eccléfiastiques, ce qui arrivoit sou- 603. vent, elles étoient auffi envoyées aux archevêgues, qui les faifoient paffer aux évêques leurs fuffragants, & aux abés, pour tenir la main à l'exécution de ce qui les concernoit. Charles le Chauve voulant faire publier de nouveau les capitulaires de fon aïeul & de fon pere, ordonne que les comtes qui n'en auront aucun exemplaite, enverront leur commif- col. 67, an. faire & un greffier avec du parchemin pour en prendre des 853. copies sur les originaux, qui à cet effet seront tirés de son tréfor.

Ce qui s'étoit pratiqué fous la premiere & la seconde race, fut encore observé sous la troisieme pendant plus de trois fiecles. Tous les édits étoient dépofés dans les archives du palais royal, & de-là envoyés aux baillis & aux fénéchaux qui avoient fuccédé aux comtes, pour les faire publier à leurs audiences & dans leurs jurisdictions. On lit dans un ancien manuscrit de la vie de faint Louis, que ce religieux prince « fit faire plufieurs ordonnances fur le fait de la justi-» ce, & les fit enregistrer en la cour & auditoire du châtelet de ibid. p. 260. » Paris, & aux autres auditoires des bailliages & fénéchauffées » de son royaume ». Ce mot d'enregistrer, dont se sert l'auteur de cette piece manuscrite, est très remarquable, continue le fçavant historien de la police : c'est la premiere sois qu'il en foit fait mention dans nos archives ou ailleurs, & il étoit alors très nouveau. Avant le regne de ce faint roi, on écrivoit les actes sur une peau, ou sur plusieurs cousues ensemble. On les rouloit ensuite à la maniere des anciens : de-là le nom de volume ou rouleau (du mot latin volumen à volvendo. rouler) qu'on a donné tant aux livres qu'aux peaux qui contenoient ces actes. Ainfi, au-lieu de dire les registres, on disoit les rouleaux du parlement ou d'un tel tribunal. Étoiton obligé pour rendre une piece authentique, de l'aporter & de la faire infinuer dans le dépôt public de la jurifdiction, cela ne s'apeloit point la faire enregistrer, mais simplement Tome II.

La Mare .

& lettres - pa

Origine de

la faire mettre au nombre des actes publics : depositus apud

Boylesve avoit donné l'exemple des collections de ces actes publics. Dès que le parlement fut établi fédentaire . ment des Edits Jean de Montluc, greffier de la cour, ramassa en des cahiers tentes des rois- reliés enfemble les principaux arrêts qui avoient été rendus

p. 26.

précédemment & même de son temps : ouvrage qui fut continué & de beaucoup augmenté par fes fuccesseurs. Ce font ces compilations de pieces copiees & tirées d'ailleurs. qui ont donné commencement au nom de registre, du latin regestum, quasi iterum gestum, parce que recœuillir c'étoit en quelque sorte leur donner une seconde existence. On les nomma aussi les olim, pour faire entendre que c'étoient des recœuils de ce qui s'étoit passé autrefois, ou parce que le second, qui étoit autrefois le premier, commence par ces mots: Olim homines de Bayona regni nostri: ils ne remontent pas plus haur que le regne de faint Louis. Cet établissement de registres est la véritable origine des enregistrements des ordonnances & des lettres-patentes de nos rois. On en distingue de deux fortes, les unes générales pour tout le royaume, les autres particulieres qui ne regardent que certaines jurifdictions. « Les premieres ont toujours été adressées au par-» lement, ou autres cours supérieures selon les matieres : les-» autres ont souvent été envoyées directement aux prévôts. » baillis & fénéchaux : nos livres font remplis de ces exem-» ples. Depuis ce moment l'enregistrement a toujours été » jugé néceffaire à la notoriété des volontés du prince ». On ne doit pas oublier que le droit de faire publier & d'afficher n'apartient en chaque ville qu'au juge qui a la jurifdiction territoriale. Cela est si vrai, que dans les anciens le mot Bannum est pris

<sup>\*</sup> On voit un arrêt du Parlement, du premier Mars 1475, entre le prévôt de Paris & les généraux maîtres des monnoies. Le premier s'étoit plaint que ceux-ciavoient entrepris de faire un cri dans Paris, de par le roi & de par eux ; que c'étoit avoient entrepris de une un et une array de par se vio de le pas des y que une entrepris fur fa charge, de qu'il ne fe devoir faire auteur er i en cette ville, que de par le roi de le prévôt de Paris. Sur quoi la Cour, après que les parties eu-renn été ouies au parquet, ordonna qu'en tous cris de proclamations qu'il convent droit faire en vertu des fentences de la chambre des monnoies, après que le trompette auroit sonne, le crieur diroit : Or oyez de par le roi notre sire, & de par M. le prevôt de Paris ; & diroit ensuite : On vous fait sçavoir de par le roi notre fire, & de

quelquefois pour publication, quelquefois pour territoire: preuve incontestable que les deux droits de territoire & de faire publier sont inséparables.

AN. 1248.

Le pape cependant étoit toujours à Lyon. Louis voulut passer par cette ville, pour y traiter de nouveau avec le pon- intercede inutife des affaires de l'empire. Mais quelques instances qu'il tilement aupût faire, Innocent demeura toujours inflexible. Rien ne tou- près du pape cha cet esprit indomptable, ni les besoins pressants de la reur. Terre-Sainte, ni l'intérêt de la France qui s'épuisoit en quelque forte pour aller au fecours de la religion dans ces contrées éloignées. Tout ce que le monarque put en obtenir, se réduisit à beaucoup de pardons & d'indulgences, avec promesse de désendre son royaume contre Frédéric, & même contre le roi d'Angleterre, quoique vassal du saint siege. Aussi - tôt le faint roi prit le chemin d'Aigues-mortes, réfolu de s'embarquer au premier vent favorable. On l'avertit en descendant le Rhône, que le seigneur de la Roche de Glui, Roger de Clorege, qui avoit grand bruit de mauvais renom, faifoit de grandes vexations aux passagers, rançonnoit Fas. 346. les pélerins, détroussoit & pilloit tous les marchands qui là paffoient : il en fit une sévere justice. Une partie du château fut rasée, & le tyran forcé de restituer ce qu'il avoit enlevé.

Joinv. p. 24. Guil. Nang.

Tout étoit prêt pour l'embarquement, & le faint monarque monta fur son vaisseau le 25 Août. La France alors n'a-que à Aigues-morres, & arvoit point d'amiraux en titre: la commission s'en donnoit rive heurensed'ordinaire à des Espagnols ou à des Italiens : ce furent deux ment en Chy-Génois qui en firent les fonctions à ce voyage. La flote étoit composée de trente-huit grands vaisseaux, sans compter ceux qui portoient les vivres, les chevaux & les équipages. Auflitôt, dit Joinville, « le maître de la nef s'écria à ses gens: » Est votre besogne prête? Sommes-nous à point? Tous ré-» pondirent que oui vraiment. Quand les prêtres & les clercs » furent entrés, il leur fit chanter au nom de Dieu ce bel » hymne Veni Creator Spiritus, tout de bout en bout: & en » chantant, les mariniers firent voile de par Dieu. Inconti-» nent, ajoute-t-il, le vent s'entonne à la voile, & tantôt

Page 24.

par MM. les ginéraux maîtres des monnoies, que présentement, &c. La Marc qui le cite, liv. vert neuf, fol. 106.

Lllij

Av ...9

» nous fit perdre la terre de vue, si que nous ne vismes plus » que le ciel & mer, & chacun jour nous éloignâmes du lieu » dont nous étions partis. Et par ce, veux-je bien dire que » icelui est bien fol, qui scût avoir aucune chose d'autrui & » quelque péché mortel en fon ame, & fe boute en tel dan-» ger. Car fi on s'endort au foir , l'on ne sçait fi on se trouvera » au marin au fous de la mer ». On voit un autre trait de la candeur de ces bons chevaliers dans un accident qui leur arriva près des côtes de Barbarie. Ils furent près de trois jours à la vue d'une grande montagne toute ronde, sans pouvoir avancer ni reculer. « A donc fulmes tous ébahis & esti-» mions être tous en péril de mort. Lors un très-bon prud-» homme d'église nous dit: Seigneur, jamais je ne vis persé-» cution en paroisse par force d'eaux, ou qu'il en fût besoin » ou quelque autre inconvénient, que quand l'on avoit fait » dévotement la procession par trois sois au jour de Samedi. » Dieu & fa mere ne les délivrât du mal, & ne les ramenât » à ce qu'ils demandoient ». On fuivit le confeil du bon prêtre. Bientôt on perdit de vue la fatale montagne, & l'on arriva en Chypre le tiers Samedi d'après que fut faite la tierce procession.

Louis avoit débarqué quelques jours auparavant au port de Limisso, à la côte méridionale de l'isse. Le roi Henri de Lufignan, accompagné de tous les grands feigneurs du pays, vint le recevoir à la descente du vaisseau: il le conduisit enfuite à Nicosie, capitale du royaume, & le logea dans son palais. Toute l'armée mit pied à terre les jours suivants, & fe rafraîchit des fatigues de la mer. Les provisions de bouche s'y trouverent en abondance: on ne se lassoit point, dit Joinville, de voir & d'admirer les magafins que les pourvoyeurs François avoient faits. C'étoient d'un côté des milliers de tonneaux de vins pofés les uns fur les autres avec tant d'ordre qu'on eût pu les prendre pour de grandes maisons artistement étagées; de l'autre, des amas prodigieux de blés qui formoient au milieu des champs comme autant de groffes montagnes couvertes d'une herbe verte, parce que les pluies en avoient fait germer la fuperficie. Ce qui les conferva toujours beaux & frais, jusqu'à ce qu'on voulût les

Page 25.

An. 1248.

transporter à la suite des troupes. Mais quoiqu'on n'eût rien à touffrir de la difette, le changement d'air, les mauvaifes eaux, la bonne chere peut-être & la débauche causerent une espece de peste qui emporta beaucoup de monde. Les comtes de Dreux, de Montfort & de Vendôme, Archambaud de Bourbon, Robert évêque de Beauvais, Guillaume des F-37-Bares, & près de deux cent cinquante chevaliers en moururent. Le faint roi ne s'épargnoit pas dans cette défolation publique: il alloit lui même vifiter les malades & les confoler, fans craindre de gagner leur mal: il donnoit de l'argent aux uns, des remedes aux autres; il les exhortoit tous à profiter de leur état, en l'offrant à Dieu, qui, content de leur bonne volonté, les vouloit couronner, avant même qu'ils euffent combatu.

Guil. Nang.

C'étoit contre son inclination qu'il avoit pris le parti de paffer l'hiver en Chypre. Quoique la moitié des croifés ne tous les ditiérends describfut pas encore arrivée : si n'eussent été les barons & ses proches, les & des dit Joinville, il fut hardiment parti seulet ou avec peu de com- chrètiens du pagnie. Mais il íçut employer utilement ce délai qui coûtoit Levant, tant à son cœur. Les fonds de la plupart des croises se trouvoient confidérablement diminues par ce long féjour que personne n'avoit pu prévoir; il profita de la circonstance pour fe les attacher par les bienfaits. Joinville n'avoit plus que douze vingt livres tournois d'or : cependant il faloit faire subfister ses dix chevaliers, plusieurs menacerent de le quiter. Lors, dit-il, je fus quelque peu ébahi en mon courage, mais toujours avois fiance en Dieu. Quand le bon roi feut ma desconvenue, il m'envoya querir, me retint à lui, & me donna huit cents livres tournois. Guillaume de Dampierre, Gui de Forès. Gaucher de Châtillon, Raoul de Couci, & beaucoup d'autres seigneurs se voyoient dans le même embaras que le sénéchal de Champagne : le généreux monarque s'obligea pour eux à des marchands Italiens, parmi lesquels on compte des Spinola & des Doria, noms qui sont devenus depuis fi célebres. Le mêlange des Latins avec les Grecs avoit fait naître de grands différends entre les infulaires : Louis vint à bout de les apaifer. Les Grecs par fes foins, revinrent de P. 547. leur schisme, abjurerent les erreurs qu'ils y avoient ajoutées.

Page 17.

& leur archevêque y fut rétabli. La division régnoit entre la noblesse Latine de Nicosie & son archevêgue: il eut aussi le bonheur de les réconcilier. Mais ce qui étoit encore plus important, il fit la paix entre les Templiers & les Hospitaliers, en leur faisant comprendre

qu'envain ils s'étoient dévoués au service de Dieu, si par leurs inimitiés particulieres ils effaçoient les belles actions qu'ils avoient faites en combatant contre les ennemis de la foi. Aithon, roi d'Arménic, & Boémond V, prince d'Antioche & de Tripoli, se faisoient une cruelle guerre pour des intérêts fort embrouillés: il leur représenta si vivement les fuites funestes de leurs divisions, qu'il les engagea enfin à conclure une treve. Ce Aithon, dit Joinville, étou homme de grant renommée; & y eut beaucoup de nos gens qui passerent en Arménie pour aller en sa bataille gagner & profiter : desquels oneques puis n'en ouit-on nouvelles. La piété du faint roi Louis, & la sagesse qui paroissoit dans toutes les actions de sa vie . le rendoient tout puissant sur les esprits. On ne pouvoit le voir prier Dieu d'une maniere si persuadée, qu'on ne se sentît touché; & plusieurs Sarasins esclaves dans l'isle de Chypre, après l'avoir vu, demanderent le baptême, & voulurent être de la religion d'un prince, qui étoit l'exemple de toutes les vertus. On ne voyoit parmi les croifés que d'éternelles querelles, qu'il n'étoit pas aisé d'accommoder. Le monarque, obligé à beaucoup d'égards, agissoit en ces occafions moins par autorité que par douceur & par infinuation. Guil. Nang. Tous les grands seigneurs, siers de leur naissance, & qui la plupart faifoient le voyage à leurs dépens, n'obéiffoient qu'à demi : les traiter avec hauteur, c'eut été les rebuter : il faloit de grands ménagements, & Louis possédoit admirablement cet art précieux. Sans oublier qu'il étoit leur maître, il leur faifoit fentir qu'il étoit leur ami. Chacun croyoit suivre son inclination, & ne fuivoit réellement que son devoir. Jamais

il n'employa la violence, & toujours il trouva le moyen d'obtenir ce qu'il vouloit. Ce fut encore à sa sollicitation que les Génois & les Pifans, acharnés depuis long-temps les uns contre les autres, facrifierent enfin leur intérêt à celui de la religion, & fignerent une suspension d'armes.

Telles étoient les occupations du faint monarque, lorfqu'il reçut une ambaffade de la part d'un prince Tartare nommé Ercalthay, qui se disoit converti à la foi chrétienne, & fai- ambassade foit paroître le zele le plus fincere pour fon avancement. Le d'un prince chef de cette députation étoit un certain David, que des re-qu'on doit en ligieux de la fuite de Louis reconnurent pour l'avoir vu en penier. Tartarie, où le pape les avoit envoyés quelques années auparavant. Il remit au roi une lettre pleine de traits de dévotion, où cependant l'affectation se remarquoit encore plus que le style du pays, & l'assura que le grand Cham s'étoit fait baptifer depuis trois ans ; que les chrétiens n'avoient pas un plus zélé protecteur. & qu'il étoit prêt à favorifer de tout fon pouvoir l'expédition des François. On croit ailément ce qu'on fouhaite. Louis charmé de ces prétendues conversions qui pouvoient être si utiles à la religion, fit tout l'accœuil posfible aux ambaffadeurs, les traita magnifiquement, les mena au service de l'église pendant les sêtes de Noel, les renvoya comblé de ses bienfaits, & les sit accompagner de quelques religieux chargés de présents pour leur maître. C'étoit, entr'autres choses, dit Joinville, une tente faite à la guise d'une chapelle qui étoit moult riche & bien faite, car elle étoit de bonne escarlate fine, sur laquelle il fit entailler & enlever par image l'Annonciation de la Vierge Marie, avec tous les autres points de la foi. Mais envain nos ambaffadeurs jacobins & mineurs chercherent le prétendu Ercalthay: ils ne purent en avoir aucune nouvelle. La conversion du grand Cham se trouva de même un être imaginaire : loin de protéger les chrétiens , il se préparoit à leur faire une cruelle guerre. Ce qu'on peut conjecturer de tout ceci, c'est que le prince Ercalthay pouvoit être quelque petit seigneur Tartare peu connu, & chrétien tel qu'il y en avoit en ce pays-là: de-là cette maxime énoncée dans sa lettre « que Dieu veut que tous ceux qui ado-» rent la croix, Latins, Grecs, Arméniens, Nestoriens, & Page 348. » autres, vivent en paix enfemble, fans aucun égard à la » diversité des sentiments ». Peut-être aussi cette tourberie étoit-elle l'ouvrage des moines de ces contrées, gens corompus pour la plupart, & qui ne cherchoient qu'à tirer quelque chose de la libéralité du roi, que son zele pour la religion exposoit plus qu'un autre à ces sortes de surprises.

Page 250

Guil. Nange

An. 1248. Il se déter-Egypte.

La faifon avançoit, & tout se préparoit au départ. Dès l'arrivée du monarque en Chypre, il s'étoit tenu un conseil mine à porter de guerre, où les avis furent fort partagés fur les desseins de la guerre en la campagne. Les uns vouloient qu'on allât droit à Ptolémais ou Saint-Jean d'Acre, perfuades qu'on reprendroit aifément le royaume de Jérufalem, dont toutes les places étoient démantelées. Le principal but des croifades, disoient-ils. étoit de recouvrer la fainte Cité, & Louis aquéroit une gloire immortelle, s'il pouvoit rétablir le culte du vrai Dieu dans ces mêmes lieux où le falut du monde avoit été opéré. Ainfi penfoient les Templiers & les Hospitaliers, soit que ce parti leur parût véritablement le meilleur, foit que leur intérêt les fit parler. Les autres, au contraire, ayant le roi de Chypre à leur tête, prétendoient que la conquête du royaume de Jérufalem, à la vérité facile, ne se pouvoit pas soutenir contre la puissance du soudan d'Egypte; qu'avant que toutes les places en fussent relevées, la plupart des croises feroient retournés en France ; qu'il faloit aller à la racine du mal en ataquant Damiette; qu'après que les foudans auroient été domptés, on iroit prendre possession de la Palestine, sans que perfonne s'y oposât. Louis fut touché de ces raifons. & encore plus, lorsqu'il vit le roi Henri & tous les grands feigneurs de l'ifle prendre la croix.

AN. 1249. Il envoie defier le fulran d'Egypte.

Il fut donc résolu de porter la guerre en Egypte. Mais parce que les loix de l'honeur, de la chevalerie & de la religion ne permettent pas d'ataquer un ennemi fans aucune déclaration préliminaire , le monarque envoya défier le foudan qui régnoit alors sur cette belle partie de l'Afrique. Le cartel annoncoit en même temps un roi d'un courage intrépide & un missionnaire dévoré de zele pour la foi. Melech Sala, c'est le nom du sultan, étoit sommé de rendre à la croix l'hommage que tous les hommes lui doivent, s'il ne Tradust.mff. vouloit voir fon pays ravagé par des gens qui ne craignoient de la Bible du rien quand il s'agiffoit d'étendre l'empire de Jésus-Christ. On par la Chaife, dit que ce malheureux prince, foit qu'il fentit fa fin apro-Hybire de S. cher, il étoit gangrené de la moitié du corps, foit qu'il crai-Louis, tom. 1. gnit pour fes Etats, ne put lire cette lettre fans verfer beaucoup de larmes. Il répondit cependant avec fierté, « que les François ·

» François auroient moins de confiance en leur nombre & » en leur valeur, s'ils avoient vu le tranchant de leurs épées, » qui venoient d'enlever aux chrétiens leurs anciennes & nou-» velles conquêtes: que jamais nation n'avoit infulté l'Egypte » sans porter la juste peine de sa témérité: que ceux qui ve-» noient l'ataquer de gaieté de cœur, connoîtroient bientôt ce » que scavoient faire des troupes jusque-là toujours victorieu-» fes, dont la premiere journée feroit la derniere des chrétiens: » que les enfants, comme dit le faint alcoran, s'entretien-» droient quelque jour de ce qui en seroit arrivé : enfin que » Dieu permet souvent que le petit nombre remporte l'avan-» tage sur le plus grand, parce qu'il est toujours pour ceux » qui font humbles & patients ». Ainsi de part & d'autre on ne fongea plus qu'à fe préparer les uns à l'ataque, les autres à la défense. Mais avant que de voir le saint roi s'engager dans cette périlleuse carrière, il semble nécessuire d'exposer la situation où se trouvoir alors la chrétienté d'Orient, & de

faire connoure le caractère & la puissance des ennemis dont

elle étoit investie de tous côtés. On a vu l'inutilité de la croifade fous Philippe-Auguste & Esat de la fous Richard Cour de Lion, roi d'Angleterre : expédition Levant dont tout le fruit fut la prife d'Acre & une treve de trois ans avec Saladin, le fléau des chrétiens. La nouvelle de la mort de ce héros de l'Asie, & des guerres civiles qui la suivirent, engagea un grand nombre de princes Allemands à prendre la croix, & à passer en Palestine pour tirer avantage de cette divition. La treve avec les infideles n'étoit pas encore expirée; mais il y avoit ordre du pape Célestin III de n'y avoir aucun égard: ordre plus digne d'un chef de brigands que d'un ved. p. 18. 449. -pontife chrétien. Ceux de ces nouveaux croifes qui arrivèrent des premiers, firent quelques hostilités. Saphadin irrité de cette infraction, afliégea Joppé ou Jaffa, l'emporta d'affaut, & sit passer plus de vingt mille chrétiens au fil de l'épée. Le roi de Jérusalem, Henri, comte de Champagne, marchoit pour fecourir cette importante place, forfqu'il aprit qu'elle avoit été forcée. Le comble du malhaur fut que ce prince se tua en tombant d'une fenêtre qui s'écroula sous lui. Les autres croifes d'Allemagne débarquerent fur ces entre-

Tome II.

An. 1249.

faites au port d'Acre, & répandirent par-tout une fi grande terreur, que les Saratins abandonnerent d'abord Sidon, enfuire Sarepta, quantité de petites places que les chrétiens racrent dans la crainte d'être obligés de divifer leus forces pour les garder. Baruth, ville très forte, leur ouvrit fes portes. Ce tut-là que d'un confenement unanime ils élurent roi de Jérufalem Aimeri de Lufignan, qui venoit de fuccider à la couronne de Chypre par la mort de Gui fon frere. On alla auffi-to' mettre le fiege devant Thoron, le plus fort chàteau de la contrée, mais qui dans peu fur rédutt à la dernière extrémité. Saphadin y accourt avec une puisfante armée. On fe préparoit de part & d'autre à un fanglant combar, lorfqu'un bruit fe répandit tout-à-coup parmi les chrétiens, que les principaux chefs faifoient filer les bagges vest Tyr; a cette nouvelle tout le monde nit la fuite. Le s Sarafins en fi-

Vitri , 1224. Chron. Slav. Fage 174. extremire. Saphadin y accourut avec une puttante armee. On se préparoit de part & d'autre à un singulant combat, lorsqu'un bruit se répandit tout-à-coup parmi les chrétiens, que les principaux chess faissoient filer les bagages vers Tyr: à cette nouvelle tout le monde pri la fuite. Les Sarasins en ni-rent autant de leur côté, sans qu'on sçache pourquoi; de sorte que les deux armées finyant comme à l'envi, on peut dire que jamais on ne vit pareille déroute avec si peu de sang répandu. Ce sur tout le fruit de cette crossade. La mort de l'empereux rapela les princes Allemands dans leur patrie, & leur retraite laissa les chrétiens de Palestine presque sans secons. Heureusement les divissons des infideles obligerent Saphadin de renouveler la treve pour six ans.

Telle étoit la posítion des chrétiens du Levant, Jorque la mort leur enleva Aimeri de Lusignan. Ils députerent aussiltot à Philippe-Auguste, pour lui demander un roi qui sit capable de défendre le peu qui leur restoit. Le monarque jeta les yeux sur Jean de Brienne, âqui l'histoire attribue toutes les qualités qu'exigeoitum si pénible emploi. Mais le nouveau souverain étoit à peine en possession, qu'il se vis sur le Luis. Bist. Doint d'en être précipité. Alors le pape sit publier une nou-

Lubb. Bibi page 372.

velle croffade; mais les prédications de fes miniftres n'aboutient qu'à renverfer l'elprit d'un nombre infini d'enfants de 18te.

18t

Outurn to Caugh

n'eurent pas honte d'autoriser seur folie & de se mettre à leur tête. Ceux d'Allemagne au nombre de vingt mille, dépouillés par les Lombards qui eurent la barbarie de les ataquer à main armée, furent obligés de retourner sur leurs pas, & périrent la plupart dans les chemins. Ceux de France, on en compte trente mille, s'embarquerent fur des vaisseaux marchands de Marfeille. Tous, ou presque tous eurent une fin malheureuse: les uns firent naufrage, les autres furent vendus en Egypte par ces marchands mêmes qui s'étoient chargés de leur conduite : action abominable , qui fut pour plutieurs la cause de la perte de leur religion. Il y en eut néanmoins quelques-uns pour qui elle fut l'occation d'un glorieux martyre. Quels étoient donc ces hommes affez barbares pour abufer de la funplicité de cette innocente jeunesse! Quels les peres & meres affez dénaturés pour ne point s'opofer à une entreprise aussi extravagante! Quel ensin le gouvernement, qui laissoit ainsi courir à sa destruction la plus chere espérance de l'Etat! Ce trait donne une étrange idée du fiecle qui le fournit.

Quelques années après, un grand nombre de croifés Allemands & Frifons pour la plupart, passerent la mer, & de concert avec le roi Jean de Brienne, allerent mettre le fiege devant Damiette, qui étoit la seule place d'Egypte capable de quelque réfiftance. Elle fut prife après une défense de quinze mois, qui fit périr bien de vailfants hommes; mais ils furent remplacés par d'autres qui arriverent des diverses parties de l'Europe & fur-tout de la France. Ce nouveau renfort inspira des idées de présomption, qui eurent des sui- Par.p.300. tes bien funcites. Le légat Pélage, apuyé des ecclétiaftiques qui ne trouvoient jamais qu'on en fit affez à la guerre, eut affez de crédit pour engager l'armée chrétienne à marcher contre Mélédin qui venoit de succéder à Saphadin, son pere. Ce fut enva n que le malheureux roi repréfenta que c'étoit tout hasarder dans un temps où le débordement du Nil aprochoit : envain fit-il valoir les offres du nouveau foudan, qui confentoit de rendre Jérufalem rebâtie à fes dépens, avec tout le royaume; qui cédoit même Damiette pour toujours, & fix ou fept lieues de pays aux environs : il

Mmmii

AN. 1849.

& ali.

ne fut point écouté, & l'obstination de Pélage l'emporta. On se mit en marche pour aller au Caire; & ee qu'avoit prédit le fage de Brienne ne manqua pas d'arriver. L'armée engagée au milieu de l'inondation, fans provisions, fans vivres, le trouva trop heureule d'en fortir par un traité honteux à la vérité, mais nécessaire dans la triste circonstance où l'on se trouvoit. Les chrétiens rendirent Damiette, avec tous les esclaves d'Acre & de Tyr : les Sarafins de leur côté promirent de conduire l'armée en lieu de sûreré, de lui fournir pendant quinze jours toutes les choses nécessaires à la vie, enfin de délivrer tout ee qu'il y avoit de captifs chrétiens dans leurs Etats. Tout fut exécuté fidélement de part & d'autre. & l'on conclut une treve de huit ans.

Ce fatal événement obligea l'infortuné de Brienne de passer en Europe, où il conelut le mariage d'Isabelle, sa fille, avec Frédérie, qui bientôt le força de lui céder le titre de roi de Jérufalem. Mais les grands démêlés de cet empereur avee les papes ne lui permirent pas de se rendre si-tôt dans Math. Par. ses nouveaux Etats. Tout cependant y demandoit sa préfence, & principalement la division des Templiers & des Hospitaliers qui, devenus riches, sans cesser de vouloir l'être encore davantage, oublierent malheureusement la fin de leur institution. Jaloux les uns des autres, chaeun des deux ordres regardoit eomme autant de perdu pour lui tout ce que l'autre aquéroit. On en vint jusqu'à lefaire une guerre ouverte. Frédérie arriva enfin, & par ses négociations plus que par la force de ses armes, obligea le soudan d'Egypte embaraffé par d'autres guerres, à lui rendre Jérufalem, Béthléem, Nazareth, Thoron, Sidon, avec toutes les bourgades & tous les villages jusqu'à Jaffa. Ainfi les chrétiens se virent encore une fois libres dans la fainte eiré. Mais l'empereur rapelé en Italie par la guerre que le pape lui faifoit, n'eut pas le temps d'en relever les fortifications qu'on avoit abatues : elle demeura done fans défense, exposée à celui

> La treve que Frédérie avoit conelue pour dix ans, fut observée assez réguliérement de part & d'autre. Elle alloit expirer, lorsqu'il se fit une nouvelle croisade commandée

qui feroit maître de la campagne.

AN. 12.10

par Thibaud, comte de Champagne, & roi de Navarre. On en a vu le mauvais fuccès : ils ne voulurent point combatre ensemble, & furent défaits par leur faute. Richard d'Angleterre y arriva quelque temps après. & s'il ne fit point de conquêtes, il eut du-moins la confolation de faire mettre en liberté plus de cinq cents chrétiens qui languiffoient depuis deux ans dans les prifons des infideles. Heureux s'il eût encore pu terminer les querelles qui divisoient les Hospitaliers & les Templiers! Ceux-ci ne le virent pas plutôt parti, que loin d'observer le traité qu'il avoit fait avec Mélech-Sala, foudan de Babylone, c'est-à-dire, du Grand Caire, ils continuerent les hostilités plus vivement que jamais. & fe liguerent avec le foudan de Damas, qui permit aux chrétiens de s'établir librement dans la Palettine depuis le Jourdain jusqu'à la mer, & même dans la ville de Jérusalem. Le fultan d'Egypte s'alha de son côté avec un peuple dont le nom n'est pas moins incertain que l'origine : le plus grand nombre les apelle Corafinins, & les fait venir de Perfe, d'où ils furent chaffés par les Tartares qui inondoient alors l'Afie.

C'étoit une nation Mahométane, très guerriere, si séroce, que personne ne vouloit lui donner retraite, ennemie de tout le monde. & ayant tout le monde pour ennemi. Le foudan de Babylone lui abandonna la Paleiline, où elle mit tout à feu & à fang. Jérusalem fut pillée, l'église du saint Sépulcre profunée, fept mille, tant chrétiens que mahométans, passés au fil de l'épée, & une multitude infinie de religieuses, de femmes, de vieillards, & d'enfants égorgés. Deux fois les croises leur livrerent bataille : deux fois on vit couler des ruisseaux de sang, mais le nombre prévalut. L'armée chrétienne fut défaite, & presque tous les gens de marque tués ou pris. On affure que des trois ordres des chevaliers il ne resta que trente-trois Templiers, vingt-six Hospitaliers, & trois Teutoniques: ce qui mit le comble aux maux de la Terre-fainte, dont on prétend que le faint roi Louis eut révélation dans sa maladie : révélation qui le détermina à prendre la croix pour fauver la religion dans ces mêmes lieux où son Auteur s'est immolé pour le salut du monde.

Guil. N.zrg. Gefl. S. Lud.

Math. Par.

Bientôt néanmoins celui qui éleve & renverse les empires. mit fin à tant d'horribles brigandages. Les Corafinins batus par le licutenant du foudan de Damas, chassés par le sultan d'Egypte, livrés à l'épée des Sarafins, furent enfin extermi-

nés, de façon que le nom même s'en perdit.

Tel étoit l'état de la Paleitine, lorique Louis prit les armes pour la secourir. Les chrétiens y possédoient encore quatre principautés, celle d'Acre, où les Vénitions, les Génois, les Pifans & quelques autres avoient chacun leur quartier qui leur apartenoit; celle de Tripoli; celle de Tvr; celle d'Antioche; mais toutes fe trouvoient investies de toutes parts par les mahométans, dont le plus puiffant étoit Mélech-Sala, apelé dans nos historiens tantot foudan de Babylone. tantôt foudan d'Egypte. Ce fut dans les Etats de ce redoutable prince, que le roi réfolut de porter la guerre.

Départ de Chymre. Pag. 27.

Tous les croifés François étoient arrivés avec environ deux cents Anglois, fous la conduite de Guillaume Longue Epée. comte de Salisbéri, qui vou ut avoir part à cette pieuse expédition. On s'embarqua, dit Joinville, le propre Vendredi devant la Pentecôte, & le roi fit crier que tous tiraffent après lui, pour aller droit en Egypte. La flote étoit nombreule : il y avoit plus de cent vingt gros vaisseaux, & plus de quinze cents petits : toute la mer en étoit couverte , qui étoit plaifante chofe à voir. On alloit à pleines voiles, lorfque tout-àcoup le vent changea, l'air s'obfcurcit, la mer devint groffe; & dans quelques moments l'orage fut fi furieux, que tous les vaisseaux se trouverent disperiés. L'art de la navigation n'étoit pasencore au point de perfection où il est aujourd'hui: chacun fe laiffa aller au gré des vagues : les uns emportés par le vent, aborderent au port d'Acre, les autres furent jetés fort loin, & fur des cotes étrangeres, & le roi ne les revit de long temps. Le pieux monarque, quand la tempête fut apaifée, se vit à la hauteur de la pointe de Limisso, d'où il étoit parti. Il mit pied à terre pour faire dire la messe, & y demeura quelques jours en atendant des vaisseaux de la flote qui venoient se rejoundre au gros. Mais le nombre en étoit confidérablement diminué; & dans la revue qu'il fit

de son armée, il ne se trouva que sept cents chevaliers, de

P.g 28.

deux mille huit cens qui s'étoient embarqués avec lui. Cette perte fut réparée en quelque forte par l'arrivée de Guillaume de Ville-Hardouin, qui avoit succèdé à Geofroi, son frere, dans la principauté d'Achaïe, & du duc de Bourgogne, qui avoit passé l'hiver en Morée. Tous deux amenoient un nombre confidérable de troupes. Ce fecours inespéré rendit au pag. 553. foldat l'air victorieux que la dispersion de la flote lui avoit ôté.

On se remit donc en mer; & après quelques jours d'une Description navigation favorable, on arriva à la vue de Damiette. Cette de la ville de Damiette. ville paffoit pour la plus belle, la plus riche, & la plus forte place de l'Egypte, dont elle étoit regardée comme la clef principale. Elle étoit à une demi-lieue de la mer, entre deux 171. bras du Nil, dont le plus considérable formoit un port capable de contenir les plus grands vaisseaux. C'étoit-là qu'on voyoit cette groffe tour que les chrétiens avoient prife, avec tant de fatigues, fous Jean de Brienne, & où l'on comptoit, dit-on, jusqu'à foixante & dix chambres. Elle servoit en même temps de défense contre l'ennemi, & de barriere pour les vaisseaux qui arrivoient d'Ethiopie & des Indes. Une longue chaîne qui aboutiffoit de cette forteresse à une des tours de la ville, fermoit tellement toute iffue, que rien ne pouvoit ni entrer, ni fortir, fans la permission du sultan: ce qui lui procuroit un tribut immense, parce que c'étoit alors le seul passage pour les épiceries qui devoient être dis-

tribuées sur toutes les côtes de la Méditerranée. Le corps de la place étoit fortifié d'une enceinte de murailles, double le long du Nil, triple du côté de la terre, avec des fossés aussi larges que profonds. On y avoit encore ajouté de nouveaux ouvrages, depuis qu'elle avoit été reprise sur les chrétiens. C'étoit-là que le sultan avoit mis toute son espérance; c'étoit-là que tendoient tous les vœux de Louis, persuadé que cette conquête le rendroit bientôt maître de l'E-

gypte. On ne fut pas plutôt à la vue de l'ennemi, que toute la Discours du flote fe raffembla autour du roi. Les principaux seigneurs sintroi à l'armonterent fur fon bord, & lui-même se présenta sur le tillac d'un air à donner de la réfolution aux plus timides. Sa taille étoit avantageuse & bien proportionnée, & vous promets.

An. 1249. P.ig. 41. dit Joinville, que oncques si bel homme armé ne vis ; car il paroissoit par-dessus tous depuis les épaules en amont : & quoiqu'il fût d'une complexion très délicate, fon courage le raifoit paroître capable des plus grands travaux. Il avoit les cheveux blonds, comme tous ceux de la maifon de Hainaut. dont il étoit par sa grand'mère, & réunissoit tous les autres agréments qui accompagnent d'ordinaire cette couleur. Sa chevelure extrêmement courte, suivant la coutume de ce temps-là, n'en laissoit que mieux voir les graces naturelles répandues fur son visage. On remarquoit dans toute la perfonne je ne sçais quoi de si doux en même temps & de si majestueux, qu'en le voyant on se sentoit pénétré tout-à-lafois. & de l'amour le plus tendre, & du respect le plus profond. La fimplicité même de ses habits & de ses armes, simplicité néanmoins qui admettoit toute la propreté qui ne va point à l'affectation, lui donnoit un air plus guerrier encore que n'auroit pu faire la richesse qu'il négligeoit. « Mes amis, " dit-il aux chefs de son armée, ce n'est pas sans dessein que » Dieu nous amene à la vue de l'ennemi, lorsque nous nous » en croyons encore fort éloignés : c'est sa puissance qu'il » nous faut ici envifager, & non pas cette multitude de bar-» bares, qui défend le royaume où nous portons la guerre.

Edit. lat. de Londres , en 1640. Add. p. 166, 167. » Ne me regardez point comme un prince en qui réfide le » falut de l'Etat & de l'Eglife ; vous êtes vous - mêmes "l'Etat & l'Eglife; & vous n'avez en moi qu'un homme " dont la vie, comme celle de tout autre, n'est qu'un » foufle que l'Eternel peut diffiper quand il lui plaira. Mar-» chons donc avec affurance en une occasion où tout événe-» ment ne peut que nous être favorable : si nous en sortons » victorieux , nous aquérons au nom chrétien une gloire qui » ne finira qu'avec l'univers : fi nous fuccombons , nous ob-» tenons la couronne immortelle du martyre. Mais pourquoi » douter du fuccès ? N'est-ce pas la cause de Dieu que nous » fourenons? Oui, fans doute. C'est pour nous & par nous » que le Sauveur veut triompher de ces barbares : commen-» cons par en rendre gloire à son faint nom, & préparons-» nous à celle d'en avoir été les instruments ». On ne peut exprimer l'ardeur que ce discours inspira : bientôt les Sarafins en ressentirent l'effet.

An. 1249.

Le fultan averti par ses sentinelles, qu'on découvroit dans la mer une forêt de mâts & de voiles, envoya quatre galeres bien armées, pour reconnoître ce que c'étoit. Elles parurent au moment même que Louis achevoit de parler; & s'étant trop avancées, elles se virent tout à-coup investies par quelques bâtiments qu'on avoit détachés contre elles.

Trois accablées de pierres que lançoient les machines des vaisseaux François, furent coulées à fond avec tout l'équipage; la quatrieme eut le bonheur d'échaper, & alla porter la nouvelle que le roi de France arrivoit, suivi d'un grand nombre d'autres princes. Auffi-tôt le monarque Egyptien donna ses ordres pour se préparer à la défense; & dans peu, dit Joinville, il y eut grande compagnie à nous atendre. Le spectacle de part & d'autre avoit quelque chose de terrible & d'agréable tout ensemble. Toute la côte se trouva en un instant bordée de toute la puissance du soudan, qui étoient très belles gens à regarder. Toute la plage étoit couverte de navires, dont les pavillons de différentes couleurs arboroient la croix, & montroient à l'Egypte une vive peinture de la puiffance des chrétiens. La flote ennemie, composée d'un nombre infini de vaisseaux de guerre & de toutes sortes de bâtiments, étoit rangée en l'une des embouchures du Nil, par où l'on montoit vers Damiette. Le fultan en personne, d'autres difent Facardin, fon lieutenaut, le plus grand homme de guerre qu'eussent les Sarasins, commandoit l'armée de terre, portant des armes de fin or, si très reluisant, que quand le soleil y frapoit, il sembloit que ce sut proprement cet astre luimême. Le ciel & la mer retentissoient du bruit de leurs cors recourbés, & de leurs naccaires, especes de tymbales énormes dont deux faisoient la charge d'un éléphant; chose épouvantable à ouir . & moult étrange aux François. C'étoit en affrontant ces deux armées de terre & de mer, qu'il faloit

Dès que Louis eut fait jeter l'ancre, il manda les principaux chefs de l'armée , pour tenir conseil de guerre. D'a- en Egypte est bord tous les avis allerent à différer la descente, jusqu'à ce que le reste des vaisseaux écartés par la tempête sût rassem-

hafarder la descente.

Ladescente

blé , pour ce , dit Joinville , qu'il n'en étoit pas demeuré la tierce Ibid. Tome II,

parie. Mais le zele du faint roi ne s'accommodoit point de ce retardement. Animé d'un feu extraordinaire & divin qui lui présageoit la victoire, il représenta vivement que ce délai feroit croire aux ennemis qu'on les craignoit : qu'il n'y avoit point de sûreté à demeurer à l'ancre sur une côte fort fujete aux bourasques; qu'on n'avoit aucun port où la flote pût se mettre à couvert de l'orage, & des entreprises des Sarafins; qu'une seconde tourmente pouroit disperser le reste. aussi-bien que ceux qu'on vouloit atendre; que ce retard enfin éteindroit cette premiere chaleur qui décide d'ordinaire pour toute la fuite, & répandroit dans l'armée une impression de crainte dont on auroit peut-être de la peine à revenir. Tout le monde se rendit à des raisons si essencielles, & l'ataque fut réfolue pour le lendemain à la pointe du

Ordre de l'ataque.

P.15- 353.

iour. On fit une garde exacte toute la nuit; & dès l'aurore on s'avança vers une affez grande ifle qui n'étoit féparée de la ville que par un bras du Nil, fur lequel il y avoit un pont Guil. Nang. de bateaux. C'étoit l'endroit même où Jean de Brienne avoit fait sa descente; & le saint roi Louis le choisit aparemment comme l'abord le plus aifé. Les vaisseaux s'aprocherent le plus près qu'ils purent de la plage, qui étoit basse comme l'est toute l'Egypte, & d'un assez facile accès. Alors les troupes se jeterent dans une infinité de bâtiments plats que le roi avoit fait faire en Chypre, & voguerent fiérement vers le rivage. Louis, pour donner l'exemple, descendit le premier dans sa barque, accompagné du légat, qui portoit lui-même une croix fort haute, pour animer les foldats par cette vue. Une chaloupe cependant précédoit le monarque : c'étoit celle qui portoit l'oriflamme, cette fameule baniere que les François avoient accoutumé de suivre dans les combats, & qu'ils n'abandonnoient jamais qu'avec la vie. Elle étoit entourée de quantité d'autres, que montoient les princes frères du roi, tous les grands seigneurs, & les chevaliers armés de toutes pieces, avec la lance à la main, & leurs chevaux à côté d'eux. On avoit aussi disposé sur les aîles des barques chargées d'arbalêtriers, pour écarter à coups de fleches les ennemis qui bordoient la rive, à peu-près dans le même or-

Guil. Guiart. Pag. 141.

dre que le jour précédent. Ensuite venoit le reste des gens de guerre, qui faisoient comme le corps de réferve.

Des qu'on fut à la portée de l'arc, tout l'air parut obscurci Descente du de traits : la chaloupe qui portoit l'oriflamme , fut la pre- trépidité. miere qui gagna le rivage. Quand le bon roi , dit Joinville, sçut qu'elle étou arrivée à terre, transporté de cette valeur héroïque qu'il a portée au dernier degré, il fortit de fon vaiffeau malgré les efforts du légat qui vouloit le retenir, fe jeta dans la mer où il eut de l'eau jusqu'aux épaules. & s'en alla droit aux ennemis . & l'écu au cou . son heaume en la tête & son glaive au poing. L'exemple du monarque fut un ordre bien pressant pour des François. Aussi-tôt la plage retentit du cri ordinaire, Montjoie faint Denis: tout le monde, princes, chevaliers, foldats, fe précipiterent à-travers les vagues, & malgré la vigoureuse rétistance des Sarasins, prirent terre de tous côtés. Le fire de Joinville aborda des premiers & fauta fur la rive avec fes gens, vis-à-vis d'un gros de fix mille Sarafins à cheval. Ceux-ci fiaperent des éperons, droit aux nouveaux debarqués, qui fans s'étonner, fe couvrirent de leurs bouchers, ficherent à terre leurs lances, les pointes devers l'ennemi, & formerent comme une espece de rempart. derriere lequel les bataillons se rangeoient à mesure qu'ils arrivoient. On vit un moment après, paroître Baudouin de Rheims, qui joignit le fénéchal de Champagne avec mille hommes; & il fut joint lui-même par le comte de Jaffa, qui fe préfenta moult-noblement. Alors tout s'ébranla pour enfoncer les infideles qui tournerent bride, & s'enfuirent fans rendre de combat.

P.g. 29.

On voyoit les mêmes prodiges de valeur du côté du roi. Défaite de Il prit terre à-travers une grêle de fleches qui couvrit toute la flote & de l'armée, mais qui ne l'empêcha pas de se prosterner un moment, pour rendre graces à Dieu d'un commencement si favorable. Déja il se mettoit en devoir d'aller charger les Sarafins, lorsque ses gens le firent arrêter & demeurer, jusqu'à ce que son bataillon sut formé. Par-tout l'ataque étoit la même, par-tout le succès sut égal. Bientôt le rivage sut nettoyé par les archers chrétiens, ou gagné par les chevaliers, à coups d'épée. Les Egyptiens, après une opiniâtre réfiftan-

Joinv. p. 30.

Nnnii

ce, se virent ensin forcés de se retirer en désordre, laissant un grand nombre des leurs fur la place. Ils ne furent pas plus heureux fur la mer. Leurs navires réfisterent quelque temps, & leurs machines firent un fracas prodigieux; mais celles des François lancerent de grosses pierres & des feux d'artifice avec tant de promptitude, d'adresse & de bonheur, que les infideles maltraités par tout, furent obligés de plier Guil. Nang. après un combat de plusieurs heures. L'abordage acheva leur déroute. Une partie de leurs vaisseaux fut prise ou coulée à fond : l'autre remonta le Nil, & les croiles demeurè-

P46.353.

rent maîtres de l'embouchure. Louis cependant avoit eu le temps de ranger ses troupes en bataille, à mesure qu'elles abordoient : il se mit à leur tête, & marcha droit aux Sarafins, qui s'étoient renfermés

Guil. Guiart. P.Ig. 142.

Chron. Fl. F. dans leurs retranchements. Ce ne fut d'abord que de simples escarmouches; mais bientôt l'action devint générale. On se batit de part & d'autre avec sureur, les Egyptiens, pour effacer les premieres taches de cette journée ; les François pour ne pas se laisser arracher les lauriers qu'ils venoient de cœuillir. Ces braves croifés fe furpafferent en quelque forte eux-mêmes, à l'exemple de leur faint roi, qu'on voyoit toujours le premier par-tout, & qui, dans cette grande occafion, fi l'on en croit les auteurs du temps, fit des chofes qui annoncent plus qu'un fimple héros mortel. Le carnage fut grand du côté des infideles, qui perdirent, entre autres, le commandant de Damiette & deux autres émirs très diftingués. Enfoncés de tous côtés, ils abandonnerent une feconde fois le champ de bataille, & se fauverent dans la ville. On ne compte parmi les croifés, que cinq ou fix hommes tués ou noyés; Hugues de Lufignan, comte de la Marche, fut le seul seigneur de marque qui périt de la main des ennemis. Il avoit cherché la mort en aventurier ; il expira percé de mille coups. Heureux, s'il eut en vue de donner fon fang pour la foi, & d'effacer aux yeux de Dieu des fautes que la postérité, qui ne sçait point pardonner, reprochera éternellement à sa mémoire! Ce sut ainsi que deux sois vainqueur dans un seul & même jour. Louis demeura maître de toute la rive occidentale du Nil, du pont qu'on n'eut pas la précaution de rompre entiérement, & de la principale embouchure de ce fleuve si fameux.

Leroi entre

Le lendemain, le roi donna ses ordres pour débarquer ce qui restoit d'hommes & de chevaux. Déja un nombre prodigieux de manœuvres étoient occupés, les uns à remonter les machines, les autres à réparer le pont dont on n'avoit rompu qu'une partie, lorsqu'on vit Damiette tout en seu. Un moment après, quelques esclaves chrétiens en sortirent & vinrent avertir le monarque que les ennemis, sur le bruit de la mort de leur foudan, avoient abandonné la ville & l'avoient livrée aux flammes. On eut quelque peine à croire une chose si extraordinaire. Louis y envoya, & l'on n'y trouva que quelques malheureux chrétiens morts ou mourants, que les barbares en s'enfuyant avoient massacrés de rage. On détacha aussi-tôt un corps de troupes, tant pour éteindre le feu, que pour se faisir des portes, & se mettre hors d'état de craindre une surprise. Le faint roi y entra enfuite en procession, nus pieds, nue tête, accompagné de la P-354reine, des princes ses freres, du roi de Chypre, de tous les feigneurs de l'armée, & précédé du légat, du patriarche de Jérusalem, des évêques, & de tout le clergé du camp. On alla descendre de cette maniere à la grande mosquée que le légat réconcilia, car elle avoit été bénite & dédiée à la Mere de Dieu, lorfque Jean de Brienne prit Damiette. On chanta le Te Deum dans ce même lieu où la veille tout retentissir du nom de Mahomet, & la Messe y sut célébrée solennellement. La plupart des croifés, qu'un événement si peu atendu touchoit sensiblement, verserent des larmes de joie. & reconnurent fur eux la protection visible du ciel. Le pieux monarque, avant que de fortir de la nouvelle église, forma le dessein d'y fonder un évêché & un chapitre, pour y chanter nuit & jour les louanges du Dieu des armées.

Guil. Nang.

Ce grand prince, couvert en ce jour de toute la gloire des héros, s'humilioit de plus en plus, & fans se donner aucune part à la victoire, protestoit hautement qu'il ne la devoit qu'à Dieu seul. C'étoit en effet une chose qui tenoit du prodige, qu'une poignée de gens de pied, tout mouillés, qui ne pouvant aborder qu'à la file, avoient à peine le loifir de

former quelques bataillons, eussent mis en fuite en aussi peu de temps une armée si nombreuse & si puissante en cavalerie; que des vaisseaux qui n'étoient montés que par des mariniers, eussent vaincu & dislipé toute une grande flote bien armée: enfin qu'une des plus fortes places de l'Orient eût été abandonnée fans rendre aucun combat, par des gens qui après tout étoient foldats. & ne manquoient ni de réfolution ni d'adresse, comme ils le firent assez paroître quelques moisaprès. C'est, disoit Louis, que l'Etre des êtres tient tout en sa main, & répand sur les hommes, quand il lui plait, ou l'esprit de confiance, ou l'esprit de terreur.

Le faint roi fit ensuite ramasser tout le butin. On mit à

Parrage du à ce fujet.

Page 31.

butin:plaintes part les vivres, les armes & les machines de guerre; mais on ne trouva que pour six mille livres de marchandises : les Sarafins les avoient ou emportées, ou cachées, ou brûlées. Ce fut, dit Joinville, une même chose comme qui bouteroit demain le feu au petit Pont à Paris, dont Dieu nous garde d'un tel danger. Auffi-tôt le monarque affembla tous les barons & les prélats de sa fuite, pour délibérer comment ces biens se devoient départir. Tous furent d'avis qu'il faloit garder pour l'aprovisionnement de la place toutes les munitions, tant de guerre que de bouche, & faire distribuer le reste aux troupes, felon qu'il scroit trouvé plus à propos. On vouloit charger de cette commission le bon prudhomme messire Jean de Valeri, gentilhomme Champenois, plus diftingué encore par ses mœurs que par sa qualité, & rigide observateur des anciens ufages. " Sire , répondit ce généreux chevalier , on » ne peut être plus fentible que je le fuis à l'honeur que vous

» me faites; mais je suplie très humblement Votre Majesté » de vouloir bien me dispenser de l'accepter. On a toujours » observé anciennement de laisser un tiers du butin à celui » qui commandoit, & de partager tout le reste en commun. » Je ne sçais point corriger mes peres & mes ainés. S'il vous » plaît me remettre les deux parts de froments, orges, riz & » autres choses qu'avez retenus, très volontiers les disperse-» rai aux pélerins pour la gloire de Dieu; autrement, ne » vous déplaife, l'offre ne prendrai point. Le roi, continue » Joinville, qui se pique toujours de dire la vérité, n'eut pas » agréable ce confeil, & demeura ainfila chofe : dont main-» tes gens se tintent très mal contents de lui, de quoi il avoit » defrompu les bonnes coutumes anciennes ».

Ouclques croifés néanmoins qui après ce qui venoit d'arriver, ne croyoient rien d'impossible, demandoient qu'on prennent la les menât droit à Alexandrie ou au Caire; mais tout le confeil s'y opofa. On se souvenoit encore de la défaite de Jean Damiette. de Brienne, & le temps aprochoit où le Nil, par ses inondations, devoit rendre les campagnes impraticables. C'est un effet purement naturel, qui ne manque jamais d'arriver tous les ans : de-là dépend la fertilité de l'Égypte. On ne peut exprimer les alarmes des anciens Egyptiens, lorsque ce débordement retardoit feulement d'un jour. Alors, difent les histoires orientales, ils prenoient une jeune fille, la plus belle qu'ils pussent trouver, & la noyoient richement parée dans le fleuve, comme une victime capable de fléchir sa colere & de mériter ses saveurs. Les califes, ajoute-t-on, abolirent cette cruelle dévotion, pour lui en substituer une autre, moins barbare, à la vérité, mais également ridicule: ils se contenterent d'y faire jeter une lettre, par laquelle ils lui ordonnoient de déborder, si toutesois c'étoit la volonté de Dieu. Les croifés ignoroient fans doute, ou vouloient ignorer que la crue du Nil ne commence que vers le quinzieme de Juin. Si, après la prife de Damiette, ils eussent été droit au Caire, il est certain que dans la consternation où étoient les Sarafins, ils auroient eu tout le temps de s'emparer de cette grande ville , alors très peu fortifiée : conquête qui leur livroit toute l'Egypte sans tirer l'épée.

Mais un des plus dangereux effets de la prospérité est d'aveugler l'esprit. On voulut se reposer sur ses lauriers, & cette cuses parleur inaction fut la perte des troupes. Envain le faint monarque essaya de s'y oposer, en proposant de nouveaux exploits. il falut céder au torrent des opinions qui furent presque toutes d'atendre & les vaisseaux dispersés par la tempête, & le comte de Poitiers qui devoit amener un renfort confidérable. Envain il donnoit l'exemple d'une vie toute chrétienne: l'abondance & l'oissveté firent plus de mal dans son armée . que tant d'exemples de vertu ne purent faire de bien. Elles

Défordres

y produifirent d'abord le relâchement, enfuite le défordre. enfin la débauche groffiere. Les jeunes chevaliers ne fe voyant point d'ennemis en tête, s'abîmerent dans les plaifirs. Le grand jeu les posséda, & leur sit perdre la raison avec leurs biens : ils fe confolerent avec le vin, de la perte de leur argent, de leurs chevaux, & même de leurs armes: leur fureur alla même jufqu'à violer & filles & femmes au mépris de toutes les loix divines & humaines. Les grands feigneurs confumoient tous leurs fonds en festins, dont la magnificence étoit le moindre excès. Les fimples foldats paffoient les jours & les nuits à boire & à jouer. Tout étoit plein de lieux de proftitutions : il y en avoit jufqu'à l'entour

Joinv. p. 32. du pavillon royal, qui étoient tenus par les gens du roi. On peut M. Fleury, dire enfin, avec un célebre moderne, que toutes fortes de vices Mours des y régnoient, & ceux que les pélerins avoient aportés de leurs Chris. p. 399. y régnoient pays . & ceux qu'ils avoient pris dans les pays étrangers.

il est peu obéi.

Louis gémissoit devant Dieu de tant d'excès, rendoit orforce envain domnances fur ordonnances, agiffoit par prieres avec les dy remédier: uns, menaçoit les autres, tantôt indulgent, tantôt févere. Il arriva encore que les gens du roi , logés à leur aise dans cette cité de Damiette, rançonnerent les marchands étrangers, qui ne pouvant exposer leurs denrées dans des places publiques. fans payer auparavant des fommes exorbitantes, n'y venoient plus, parce qu'ils n'y trouvoient plus leur compte : ce qui fut un très grand mal & dommage. Le monarque faisoit ce qu'il pouvoit pour remédier à tant de défordres; mais le peu d'obéiffance qu'il trouva rendit presque tous ses efforts inutiles. On doit dire néanmoins, à la gloire immortelle de ce grand prince, que tous les étrangers se louoient hautement de sa justice, & publicient par-tout qu'il leur donnoit les mêmes marques de bonté qu'à ses propres sujets. Quant à fes domestiques qui dépendoient de lui plus particuliérement, ils furent châtiés très févérement, chaffés & renvoyés en France, quoiqu'ils lui fussent nécessaires; mais il aima mieux se priver de leur service, que de voir deshonorer impunément la religion & fon auteur.

Cependant Melech-Sala, foudan d'Egypte, quoique écrit & lui of mourant & dépouillé d'une place qu'on regardoit comme le fre la bataille; falue

falut de l'Etat, n'avoit rien perdu de fa fierté. Il écrivit au roi : « que cette quantité de vivres & d'instruments d'agri- il répond en » culture dont il avoit chargé ses vaisseaux, devenoient une grand prince. » précaution très inutile : que c'étoit à lui de faire les ho-» neurs de son pays: qu'il s'engageoit enfin à fournir aux » François affez de blés pour le féjour qu'ils feroient dans » fon royaume ». Louis crut se devoir à sui-même d'oublier pour un moment la modestie qui lui étoit naturelle : il répondit en grand roi, « qu'il avoit pris terre en Egypte au » terme qu'il s'étoit lui-même marqué, mais qu'il ne s'en étoit » point encore fixé pour le retour ». Bientôt les infideles eurent raffemblé toutes leurs forces. Alors le fier fultan envoya offrir la bataille, marqua le vingt-cinquieme de Juin, & laissa le choix du lieu. La réponse du saint monarque sut, « qu'il n'acceptoit aucun jour préfix , parce que c'étoit ex-» cepter les autres; qu'il défioit Mélech - Sala pour le len-\* demain comme pour tous les autres jours : qu'en quelque » endroit & à quelque heure qu'ils se rencontrassent, il le » traiteroit en ennemi, jusqu'à ce qu'il pût le regarder com-» me son frere ». C'est que ce sage prince, instruit que le foudan avoit un mal incurable, espéroit profiter du trouble & des guerres civiles que sa mort causeroit parmi les Sarafins. Il le contenta donc de fortifier fon camp, & de faire bonne garde : elle étoit très nécessaire.

Les infideles y venoient tous les jours, & les escarmouches étoient fréquentes. Les Bédouins sur tout causoient de perpétuelles alarmes. C'étoit une forte d'Arabes qui habitoient dans les déferts, ne vivant que de leurs troupeaux, volant leurs voisins, pillant les passants, ravageant l'univers. Ils s'étoient répandus dans tout l'Orient pour offrir leurs services à celui qui les payeroit plus généreusement : gens sans foi, toujours prêts à se déclarer pour le plus fort, & changeant de parti aussi souvent que de demeure. Leurs habits étoient des peaux de bêtes : la lance & l'épée composoient toutes leurs armes: le reste leur paroissoit un poids du-moins inutile. D'ailleurs braves & déterminés, mais peu délicats fur la gloire, ils ne regardoient point comme une chofe hontouse de suir d'un côté, pour courir surprendre de l'autre.

Joinv.p. 49.

Tome II.

\*000

AN. 1249.

Ils avoient pour maxime constante, que le moment de la mort est tellement déterminé, qu'on a beau s'exposer ou se ménager dans les combats, on ne peut l'avancer ni le reculer. Moi-même, dit Joinville, j'ai vu depuis mon retour d'outremer aucuns portants le nom de chrétien, qui tiennent cette même loi : comme si Dieu n'avoit point de puissance de nous mal faire aider , & de nous eslonger ou abréger les vies : qui est chose hérétique. On connoît encore aujourd'hui ce peuple singulier, sous le même nom de Bédouins, si toutefois on peut apeler peuple un vil ramas de fauvages, qui ne connoiffent d'autre généalogie que celle de leurs chevaux qu'ils distribuent en trois classes, celle des nobles, celle des mésalliés, celle des roturiers. C'est sans doute la seule nation qu'on aix vu subsister si long-temps dans le même pays, & sous les mêmes loix, ou, pour mieux dire, fans avoir ni pays ni loix. Ces barbares, excités par le prix que le fultan avoit mis aux têtes des chrétiens, (c'étoit un befan d'or) entroient la nuit dans le camp, & manquoient rarement de mériter la récompense promise : ce qui obligea le roi à redoubler les corps de garde, & à défendre fous les plus grieves peines. de s'écarter fans congé.

Un jour que les Sarafins firent mine de vouloir donner l'affaut au camp, tout ce qu'il y avoit de plus brave dans l'armée chrétienne demanda au roi la permission de sortir pour aller faire le coup de lance contre eux. Joinville fut un des plus ardents à folliciter cette faveur; mais le fire de Joinv. p. 32. Beaumont, fans atendre la réponse du monarque, le lui défendit avec beaucoup de hauteur. Le mérite extraordinaire de ce seigneur, son âge, ses services, lui faisoient prendre peut-être plus d'autorité qu'il ne devoit : l'amour du bien public est son excuse. Ce fut en effet cette exacte observation de la discipline, qui fauva les troupes. « Il est bon, dit » un judicieux moderne, qu'il se rencontre de ces sortes d'es-» prits libres, & amateurs inflexibles de l'exactitude, qui » n'en étant pas dans le fond moins tendres pour leurs maî-» tres, récompensent fouvent par des choses bien réelles ce » qu'il peut y avoir de dur dans leur procédé ». On n'accorda cet honeur qu'à huit preux également distingués par leur

La Chaife , H.A. de Saint Louis , tom. 1 , Page 598.

1dcm, p. 33.

valeur & leur sagesse, qui avoient eu & gagné maintes fois le prix d'armes, & qu'on souloit apeler les bons chevaliers. Joinville n'en nomme que cinq, Geofroi de Sargines, Mathieu de Marli, Philippe de Nanteuil, Imbert de Beaujeu, & le maître des arbalêtriers Thibaud de Montléart, Gauthier d'Autrêche, brave gentilhomme de la maifon de Châtillon, emporté par son courage, sortit malgré les défenses, & suivi d'un seul écuyer, piqua droit aux infideles. Il étoit monté sur un cheval entier, fort en bouche, qui le précipita rudement à terre. Auffi-tôt quatre Sarafins fondent fur lui, & le frapent à coups redoublés de leurs pefantes maffes. Il alloit tomber au pouvoir des ennemis, lorsque le connétable de Beaujeu parut comme un foudre, & le délivra de leurs mains. On le transporta dans sa tente où bientôt il expira regretté de tout le monde, excepté du roi, qui dit très sagement, « qu'il se-» roit faché d'avoir dans son armée beaucoup de ces faux » braves, ennemis de toute subordination, qui ne sçavent » que se faire tuer sans nécessité ». Tout le reste de l'été se paila en de pareilles rencontres qui ne déciderent de rien.

Le comte de Poitiers cependant se hâtoit de mener un fecours confidérable au roi fon frere, & n'épargnoit rien comte de Poipour cela. On voit un traité de ce temps, par lequel Hugues que pour l'Ele Brun, comte d'Angoulême, s'obligeoit de servir un an sypte. avec douze chevaliers, à condition qu'ils auroient tous fa table; qu'il lui prêteroit quatre mille livres, & qu'il lui affureroit une rente de fix cents livres à perpétuité. Le pape de de la bibl. de M. de Thou, fon côté n'oublioit rien pour lui faire de l'argent : il lui ac- p. 551, 555. corda par un bref apostolique tout ce qu'on tireroit des croifes qui voudroient racheter leur vœu, & toutes les fommes Invent. g. t. destinées par testament en œuvres de piété, dont l'objet ne 4. Croif. p. 3. feroit pas déterminé. L'empereur lui-même lui envoya des 474,478. vivres d'Italie, & lui sit présent de cinquante chevaux; « charmé, disoit-il, de trouver l'occasion de s'aquiter d'une partie des obligations qu'il avoit à la France pour les bons " offices qu'il en avoit recus dans fes malheurs ». Alfonfe avec ces fecours fe rendit à Aigues-mortes, où toute l'armée

fit voile le même jour que le roi s'étoit embarqué l'année

précédente.

476

AN. 1249. Mort du comte de Touloufe.

Le comte Raymond de Toulouse s'y étoit aussi rendu. non pour être de cette expédition où il s'étoit engagé par tant de ferments, mais pour voir fa fille qui étoit de ce voyage avec son mari & avec la comtesse d'Artois, sa belle-sœur. Ce prince, autrefois l'objet de la haine de Rome, alors fon plus cher favori, se préparoit à marcher contre Thomas de Savoie, malheureux excommunié, que le pape venoit de priver de toutes les pensions qu'il recevoit de la Flandre, Math. Par. pour avoir époufé une princesse d'un grand mérite , mais fille de Frédéric, c'est-à-dire, d'un empereur proscrit. Déja

P. 771,825.

Raymond avoit touché de groffes fommes pour lui faire la guerre, lorfqu'il se sentit frapé d'une maladie dangereuse, qui l'enleva en très peu de temps à Milhaud, l'une des principales villes du Rouergue fur le Tarn. Rien de si édifiant que la fin d'une vie si cruellement agitée. On ne doutoit plus de l'orthodoxie de ses sentiments : il venoit de faire brûler Guil. de Pod. vifs dans Agen près de quatre-vingts croyants des hérétiques :

4.48, p. 701. figne alors non équivoque de la plus pure catholicité. Aufli tous les facrements furent-ils pour ce rigide zélateur : un fameux folitaire, nommé Albaronier, reçut sa confession; & l'évêque d'Albi lui aporta le faint viatique. L'extrême foiblesse où il étoit ne l'empêcha point de sortir de son lit, d'aller au-devant du corps de Jésus-Christ, & de communier à genoux sur le pavé de sa chambre. Son testament respire les mêmes fentiments de piété. Il y ordonne la restitution de tout ce qu'il peut avoir aquis injustement ; legue dix mille Trifor des marcs sterlings pour des aumônes, avec toute son argenterie, tous fes bijoux & tous fes troupeaux; enjoint à la princeffe Jeanne, fa fille, qu'il institue son héritière universelle, d'entretenir pendant un an cinquante chevaliers armés pour

chartres de Touloufe , fac. 8 , n. 64-

> France l'argent qu'elle lui a prêté pour le voyage d'outremer, de renvoyer au pape les sommes qu'il a touchées pour Math. Par. lever des troupes contre Thomas de Savoie; défend de causer aucun préjudice à ses sujets touchant les impositions qu'ils lui ont accordées non par devoir, mais de leur propre

le service de la Terre-sainte, de rendre à la reine-mere de

choifit sa sépulture dans le monastere de Fontevraud, aux pieds de la reine Jeanne, sa mere, fille de Henri, roi d'An-

gleterre, & fœur de Richard Cœur-de-Lion.

Ainsi mourut âgé de cinquante & un ans Raymond VII, comte de Toulouse, l'un des plus grands capitaines de son fiecle, qui, fans être exempt de défauts, sçut les compenser par des vertus bien supérieures : prince vaillant, spirituel, fage, doux, affable, libéral, magnifique, mais léger dans fa conduite vis-à-vis des hérétiques qu'il ménagea trop, diton, dans certaines circonilances, qu'il poursuivit dans d'autres avec un zele outré. La mort le surprit au milieu de ces cruelles exécutions : «il alla, dit un judicieux moderne, » aprendre le dénouement des incomprélieufibles variétés Hifl. de faint Louis plom. 1, » de fa vie : de tant de soumissions & de tant de révoltes ; p. 606. » de ces élans de zele pour l'églife, qui ne le rendoient » peut-être guere moins coupable que la persécution qu'il » lui faisoit quelquesois; de tant de censures & d'absolutions » entaffées les unes fur les autres ; de tant de calamités enfin, » atirées, foit par les guerres qu'on lui fit peut-être légé-» rement, soit par celles qu'il sit de même ». On embauma son corps, qui fut transporté d'abord au monastere du Paradis en Agénois, ensuite à l'abaye de Fontevraud. C'étoit, dit Guillaume de Pui-Laurens, un spectacle digne de com- Guil, de Pod. passion, de voir les peuples aller en foule au-devant du c. 48, p. 702. convoi, le suivre en pleurant, & se désoler de la perte d'un scigneur qui méritoit véritablement d'être regreté de ses fujets. Telle fut la fin de la postérité masculine des comtes de Toulouse, après quatre siecles écoulés depuis Fréde-Ion, que le roi Charles le Chauve créa comte de Toulouse en 849.

Ausli-tôt la reine Blanche envoya les deux freres Gui & Blanche en-Hervé de Chevreuse, avec Philippe, trésorier de saint Hilaire de Poitiers, pour prendre possession du pays au nom prendre posd'Alfonse son sils, & de Jeanne sa belle-fille. Elle ne trouva fession des aucune oposition. La principale noblesse & les notables de la mond, au province assemblés dans le château Narbonnois à Tou-nom d'Alsonloufe, jurerent une fidélité inviolable aux deux jeunes époux, conformément au traité conclu à Paris entre le feu comte

467 & Juiv.

& le roi : ce qui prouve qu'on n'eut aucun égard au testament de Raymond, que le comte de Poitiers voulut même Lang. t. 3, p. faire casser à son retour. On ne voit pas qu'en toute cette affaire il foit fait aucune mention du marquifat de Provence. qui néanmoins fe foumit, excepté Avignon qui effaya de jouer le rôle de république fous la protection de Barral de Baux fon podestat. Celui-ci craignant enfin d'encourir l'indignation de toute la famille royale, se reudit à la cour, traita avec la reine-mere, & s'obligea de foumettre non-feulement le comtat au prince Alfonie, mais encore la ville d'Arles & tout son territoire au comte Charles d'Anjou: promesse dont il s'aquita très mal.

Le comte de à Damiette.

Tandis que la régente étoit occupée à recœuillir pour fon Politicisarrive fils une si riche succession, ce prince arrivoit à Damiette avec ce que Joinville apele l'arriere-ban de France. Auffi-tôt qu'il fut arrivé, on tint conseil pour délibérer de quel côté on porteroit la guerre. Il n'y avoit que deux partis à prendre, celui d'afliéger Alexandrie, ou celui d'aller droit au Caire. Alexandrie fituée fur le bord de la mer, avec une bon port, sembloit d'une ataque plus aisée. On étoit maître de la mer: les vivres ne pouvoient manquer: rien de plus facile que de les tirer de Damiette, ou de la Palestine, ou de l'isle de Chypre. L'ancien comte de Bretagne, à qui une longue expérience donnoit beaucoup d'autorité dans le confeil, étoit de cet avis. Tous les jeunes gens étoient pour le fiege du Caire : il leur paroiffoit plus glorieux d'emporter la capitale de l'Egypte : les foldats enfin demandoient à grands cris qu'on les y menât, espérant y trouver des richesses immenses. L'affaire étoit affez balancée, quand le comte d'Artois, dont le naturel impétueux vouloit que tout pliât fous le poids de son autorité, dit qu'il n'y avoit point à hésiter sur le lut. Il y eut ordre de se tenir prêt à marcher au Caire; & le vingtieme de Novembre, toute l'armée se mit en campagne. toit vingt mille cavaliers. On laiffoit outre cela une forte gar-

Joinv. F. 3. choix de ces deux expéditions : que qui vouloit occire le serpent, il lui devoit premier écraser la tête. Cette opinion préva-Elle étoit de foixante mille hommes, parmi lesquels on compnison, pour garder Damiette, la reine, & les comtesses d'Artois & de Poiners.

La flote chargée de toutes fortes de provisions, fut embarcuée fur le Nil . & côtoya toute l'armée. On reconnoît l'efprit de ce siecle dans ce que Joinville raporte de ce sleuve si che au Caire : célebre. Il dit qu'il tire sa source du Paradis terrestre ; que sa route qu'elle crue vient de la grace de Dieu; que tous les foirs les Egyptiens prit. y jetent des filets, qu'ils retirent le lendemain remplis d'épiceries dont ils font un commerce très confidérable. La vérité est qu'il a sa source dans les montagnes de la haute Ethiopie; que ses inondations annuelles viennent des grandes pluies qui combent régulièrement tous les ans pendant deux mois en Abysfinie; qu'après avoir parcouru cette grande région, la Nubie, & toute la haute Egypte, il se partage au-dessous du Caire en plufieurs bras qui forment cette ifle fameuse qu'on apele le Delta, parce qu'elle est de figure triangulaire. On n'est point d'accord sur le nombre de ses branches : quelquesuns en comptent sept, quelques-autres neuf, d'autres onze, On n'en comptoit alors que quatre principales, qui toutes alloient se jeter dans la mer, l'une auprès d'Alexandrie, l'autre à Rosette ou Rousset, la troisseme un peu au-dessous de Damiette, la quatrieme à Thanis. Ce futentre ces deux dernieres que le roi prit sa route avec tout son oft, pour aller en Idem , p. 35. Babilone, c'est-à-dire au Caire. On rencontra d'abord un ruiffeau affez large, dont on eut bientôt comblé autant d'efpace qu'il en faloit pour le passage.

Joinv. p. 37.

Alors, dit Joinville, le foudan eut recours au stratagême. & même à la trahifon. Cinq cents chevaliers Sarafins des mieux montés, vinrent par fes ordres fe rendre au roi, qui les crut trop légérement, défendit fous peine de rebellion. de leur faire aucun mal, & leur permit de marcher en corps: c'étoit tout ce que les traîtres demandoient. Un jour qu'ils crurent avoir trouvé l'occasion favorable, ils se jeterent sur les Templiers qui avoient la premiere bataille, & renverserent un de leurs chevaliers aux pieds du maréchal Renaut de Bichers. Celui-ci, outré de la perfidie, s'écrie avec indignation: Or avant, compagnons à eux de par Dieu : car ce ne pourrois-je fouffrir! On les chargea avec tant de furie, que pas un feul n'échapa: tous furent tués, ou noyés, en voulant traverser le fleuve. Ce ne fut pas la feule tentative inutile de la part

Itid.

des Sarafins: leurs histoires parlent d'une autre rencontre, où ils perdirent beaucoup d'officiers de marque, entr'autres un de leurs principaux énsirs, nommé Mégélas.

Le fultan dement la paix : chargé du gouverne-

p. 788.

Tant de fuccès répandirent la terreur parmi les infideles. mandeinutile Mélech-Sala, leur fultan, étonné au bruit de ces exploits, il meurt, & envoya faire des propositions de paix, qui malheureusement Facardin est ne furent point acceptées. Il osfroit de rendre le royaume de Jérufalem & tous les prifonniers chrétiens, de payer pour les frais de la guerre, de groffes fommes d'argent, & même Math. Par. de céder Damiette avec tout son territoire, & des gens pour

le cultiver. Mais ce prince étoit à toute extrémité : ce n'étoit Sanud. p. 48. rien faire que de conclure un traité avec un homme plus qu'à demi-mort, qui n'auroit ni affez de force, ni affez de vie pour l'exécuter: il mourut en effet quelques jours après, donnant ses ordres jusqu'au dernier soupir. On eut grand foin de cacher fa mort, pour donner le temps à fon fils Almoadan qu'il avoit relégué en Mésopotamie, de venir prendre possession de ses Etats. On lui dépêcha courier sur courier pour hâter fon retour; & cependant Scecedun Facardin fut chargé du gouvernement. C'étoit, dit Joinville, un feigneur diffingué par sa fagesse, le plus considérable de l'E-Joinv. p. 37. gypte par fa naissance; le plus vaillant & preux de toute paien-

38.

nie, qui portoit en ses bannieres les armes de l'empereur (Frédéric ) qui l'avoit fait chevalier dans son voyage de Palestine. Il s'aquita dignement d'une si haute commission, & donna dans cette conjoncture les marques les moins équivoques du courage le plus intrépide. & de la prudence la plus confommée.

Les croifès lement d'elefur le Nil.

L'armée chrétienne avançoit toujours, malgré de contiessayent inuti- nuelles escarmouches, quelquesois même de rudes combats, verune digue qu'elle avoit à foutenir à chaque instant, ataquée, tantôt en queue, tantôt en flanc, par divers partis ennemis, que leurs fréquentes défaites n'empêchoient point de revenir sans cesse à la charge. Elle arriva enfin à la pointe qui fépare les deux bras du Nil. Il falut s'arrêter là , pour déliberer fur la maniere de franchir le Thanis. Il étoit large & profond : tout ce que l'Egypte avoit de plus brave, y étoit dans la disposition de bien défendre un passage de cette importance : ils avoient avoient derriere eux la ville de la Massoure, qui leur fournissoit toutes les nécessités de la vie : le saint roi vit bien que tant d'obstacles ne seroient point aisés à surmonter. Il avoit un peu trop étendu son camp; il le resserra, le fortifia de bons retranchements, que les annales Egyptiennes apelent des murailles, & le fit entourer d'un foilé profond. On refolut enfuite d'avancer une digue ou chauffée dans le fleuve . & de la pouffer le plus prés que l'on pouroit de l'autre bord. Auffi-tôt, pour couvrir les travailleurs, on éleva deux chazchateils, ou galeries couvertes, & au bout de ces galeries, deux béfrois ou groffes tours remplies d'arbalètriers, qui ne ceffoient de tirer fur l'autre rivage. Il y avoit, outre cesmon-Rrueux châteaux de bois , dix-huit autres machines pour lancer des pierres & des traits, les unes & les autres, de l'invention d'un ingénieur fameux dans ce temps-là, nommé

Joffelin de Courvant. Mais bientôt on reconnut l'inutilité de ce prodigieux travail. L'eau ruinoit la nuit l'ouvrage qu'on faisoit de jour ; & des tourbillons de feu Grégeois, lancés du camp des Sarafins, détruifoient en un infrant ces tours, ces galeries & ces machines qui avoient contétant de peines, tant de temps, & tant de dépenfes. Ce feu, funeste invention de Callinique, architecte d'Héliopolis, sous Constantin le Barbu, étoit un observat. Jur composé de naphre, de soufre & de bitume. L'auteur de 724. l'hittoire de Jérusalem y met auffi de l'huile : & Jacques de Vitry assure qu'en Orient on trouve quantité de fontaines dont les eaux fervent à cette composition meurtrière, dont heureusement le secret s'est perdu. On l'apele tantôt feu de Médée, parce que ce fut celui que cette furie employa pour brûler l'épouse de Jason; tantôt feu Grégois, parce que les Grecs furent long-temps les seuls quien conserverent l'ufage: feu violent qui consumoit tout, qui brûloit jusque dans l'eau, que rien ne pouvoit éteindre que le fable, l'urine & le vinaigre. On le jetoit quelquefois avec une espece de mortier ou de pierrier, quelquefois avec des arbaletes à tour, ainsi qu'on les apeloit, fouvent dans des fioles & des pots, d'autres fois avec des épieux de fer, aigus, enduits de poix, d'huile, & d'étoppes. On le foufloit auffi dans les combats Tome 11.

Idem , ibid.

Pag. 39.

avec de grands tuyaux de cuivre. Celui fur-tout qu'on lançoit avec le mortier, fembloit, dit Joinville, qui guettoit de nuit un grant dragon volant par l'air , & répandoit si grant clarté, qu'il faisoit aussi clair dedans notre oft comme le jour , tant y avoit grant flamme de feu. Un foir avint que les Turcs amenerent cet engin, terrible engin à mal faire, par lequel ils nous jetoient le seu Grégeois à planté; qui étoit la plus terrible chose que onques jamais je veisse. Adonc, s'écria le bon chevalier messire Gautier mon compagnon, Seigneurs, nous sommes perdus à jamais fans nul remede! Car s'ils brûlent nos chaz chateils, nous fommes ards & brûles: si nous laissons nos gardes, nous sommes ahontés. Parquoi que chacun se jete à genoux, & crions merci à notre Seigneur, en qui est toute puissance. Ils le firent, & le redoutable feu ne leur causa aucun dommage. Lé saint roi de son côté étoit toujours prosterné en terre, & crioit à haute voix : Beau Sire Dieu Jésus-Christ, garde-moi & toute ma gent! Et croy-moi, continue le sénéchal de Champagne, que ses bonnes prieres & oraifons nous eurent bon mestier.

AN. 1250.

Le lendemain en pleinjour, les infideles lancerent leur feur avec tant de succès, que les tours furent toutes deux consumées, quoi que pût faire le comte d'Anjou qui commandoit les travailleurs, & qui, de désespoir, vouloit se jeter dans les flammes pour les éteindre, ou pour y périr glorieusement. On en refit auffi-tôt une autre, qui coûta plus de dix mille livres. Maiselle étoit à peine en place, qu'elle fut également brûlée.

Page 40.

Page 39.

Ce fatal artifice, dont les croifés ignoroient le secret, désoloit toute l'armée qui avoit encore à se désendre, & de la ruse, & de la force ouverte. Un jour les Sarafins à qui la furprife réuffiffoit mieux que l'ataque en regle, s'avancerent fort près du camp, tuerent ou enleverent tout ce qui se trouva dehors. & forcerent un quartier. Joinville fur-le-champ pique des éperons avec Pierre d'Avalon, & renverse tout ce qui se présente sous ses coups. Bientôt il est joint par les chevaliers du Temple: les barbares enfoncés de tous côtés prennent la

fuite; deux bons freres chevaliers, Perron & du Val, sont

recourrus. Une autre fois Facardin parut à la tête de toutes. fes troupes entre le fleuve de Damiette & celui de Thanis; mais quoiqu'il se fût vanté que dans peu il mangeroit dans la tente du roi, cette tentative ne fut pas plus heureuse que la premiere. Il y perdit beaucoup de monde : & le comte d'Anjou , à qui l'on devoit l'honeur de cette journée, dit le naif historien du saint roi Louis, fut depuis moult prisé pour son intrépide vaillance. On vit encore à peu de temps de-là une grant bataille accourir au comte de Poitiers & au sénéchal de Champagne. Ils furent également repoussés avec perte. Un grand nombre demeura sur la place : le reste s'estima trop heureux de pouvoir rejoindre ses étendards.

fage du Thanis. On commençoit à manquer de vivres. Déja l'on délibéroit de reprendre le chemin de Damiette, lorfqu'un Bédouin abandonnant & fa religion & les Sarafins. vint trouver le connétable de Beaujeu, offrant, pour cinq cents besans d'or, de lui indiquer un gué où toute la cavalerie pouroit passer. La proposition sut acceptée avec joie. On ne fongea plus qu'au choix des mesures les plus convenables à la circonftance. Le duc de Bourgogne fut choisi pour demeurer à la garde du camp, avec les seigneurs & les troupes de la Paleitine : tout le reste eut ordre de se tenir prêt à marcher pour franchir le fleuve. Le comte d'Artois, prince avide de gloire, demanda l'honeur de paffer le premier à la tête de l'armée. Louis qui connoissoit son courage bouillant, emporté, fougueux, lui représenta avec douceur, que son extrême vivacité ne lui permettroit pas d'atendre les autres ; qu'infailliblement il s'atireroit quelque malheur , & Chron. Fl. p. que peut-être même sa trop grande précipitation exposeroit 164

& perdroit l'armée. « Non', Monsieur, reprit le comte avec » feu, je vous jure fur les faints évangiles, que je n'entre-» prendrai rien que vous ne sovez passé ». Le monarque fe rendit a cette condition, & crut avoir pourvu à tout, foit en ordonnant que les Templiers feroient l'avant-garde. quand on seroit de l'autre côté, soit en prenant le serment du prince son frere, qu'il sçauroit se modérer : serment qu'il ne devoit pas tenir, & dont le violement fut la perte de toute

Toutes ces victoires néanmoins affoiblissoient insensible- Un Bédonin ment l'armée chrétienne, & ne lui ouvroient point le paf- enfeigne un

Ibid , p. 414

la chrétienté d'Orient. Le jour commençoit à peine à paroître, que le comte Paffage du Thanis : ar-**P**ppij

AN. 1250. dour du comte d'Artois.

entra dans le fleuve à la tête de l'avant-garde, & s'avança fiérement vers un corps de trois cents chevanx Sarafins. qui fembloient vouloir lui disputer le passage. Tout prit la fuite à fon aproche, & l'armée continua de passer sans aucun obstacle. On perdit néanmoins quelques hommes qui se

Joinv. p. 41. noyerent, le gué manquant en certains endroits. On met de ce nombre Jean d'Orléans, chevalier d'un grand mérite & d'une grande valeur, qui portoit banniere. Rien n'égale la consternation des infidèles à la vue de l'intrépidité Françoise: le comte d'Artois, témoin de cette frayeur, oublie bientôt, & ses serments, & les sages remontrances du roi son frere. L'aspect d'un ennemi tremblant & suyant de tous côtés, irrite son bouillant courage : il aspiroit à l'honeur de cette journée : il part de la main, & s'élance comme un foudre contre ces lâches fuyards Envain les Templiers lui crient qu'il trouble l'ordre, & que cette retraite des Egyptiens n'eft peut-être qu'une rule concertée: il n'écouterien que son ardeur & la crainte que quelqu'un ne le devance. Malhenreusement il avoit à ses côtés un seigneur d'une grande considération, que les années avoient rendu si sourd, qu'il n'entendoit point ce que disoient les chevaliers. C'étoit Foucquault de Melle, qui avoit été son gouverneur, & qui, par honeur, tenoit alors la bride de son cheval. Ce brave vieillard n'ayant rien tant à cœur que de voir son éleve remporter le prix du combat, loin de l'arrêter fuivant l'ordre du roi, qu'il ignoroit, crioit à pleine voix: Or à eux! or à eux! Quand les Templiers virent l'inutilité de leurs représentations, ils se penserent être ahontés , dit Joinville , s'ils laissoient aller le prince devant eux : lors tous d'un accord vont férir des éperons tant qu'ils purent.

Ibid.

Toute cette troupe de preux, au nombre de quatorze Il force le camp des Sa- cents chevaux, ou felon quelques-uns, de deux mille, arrive rafuts. dans cet état au camp des infideles, égorge les premieres gardes, & porte par-tout la terreur & la mort. On ne s'atendoit point à une ataque de cette espece. Facardin étoit alors dans le bain, & suivant la coutume du pays, se faisoit peindre la barbe. Il monte aussi tôt à cheval presque nu,

court vers le lieu de l'alarme, rallie quelques-uns de sesgar-

des, & foutient quelques moments l'impétuosité Françoise. Mais enfin abandonné de fes troupes, envelopé de toutes parts, il reçoit un coup de lance au travers du corps, tombe apud Duch, t. & meurt percé de mille autres traits. Le bruit de cette perre 1. P. 428. affura la victoire aux trop heureux aventuriers. Ce ne fut plus qu'une déroute : tour le reste s'enfuit avec une confusion éfroyable. Rien ne manquoit à la gloire du comte d'Artois, que de scavoir la ménager, & en jouir avec prudence & fagesse. Les ennemis n'avoient plus ni général, ni camp, ni machines: le roi étoit maître des deux rives du Thanis: les François enfin ne trouvoient plus aucun obstacle qui pût retarder leur marche vers la capitale de l'Egypte. Mais la témérité couronnée par le fuccès ne sçait point s'arrêter. Robert étoit jeune, ambitieux fans bornes, brave fans mesure, vif jufqu'à l'emportement : tout lui rioit : il ne crut pas devoir demeurer en si beau chemin.

tre du Temple, essaya de lui représenter que leur petit nom- suit imprubre, déja épuisé de fatigue, ne leur permettoit pas de s'engager plus avant; que se montrer à découvert, c'étoit vou- Massoure. loir détromper les infideles qui les avoient pris pour toute l'armée ; que revenus de leur terreur , ils se rallieroient suivant leur coutume, avec la même facilité qu'ils s'étoient diffipés; qu'alors on courroit rifque d'être envelopé, & de ne pouvoir être secouru, qu'en affoibissant l'armée, ou peutêtre même v en mettant le défordre, avant-coureur de la défaite. Voilà, dit le comte en regardant l'orateur de tra- P. 789. vers, voi à les actions ordinaires des Templiers : ils ne veulent point que la guerre finisse, & leur intérét marche toujours devant celui de la religion! Les remontrances du comte de Salisbéri ne furent pas écoutées plus favorablement, ni fa personne moins indignement traitée : si toutefois on en doit croire Mathieu Paris, historien, du-moins suspect, lorsqu'il parle de la France, de ses rois, ou des illustres rejetons de la fa-

mille royale; moine audacieux, qui n'étant pas né dans l'élévation, ofe prêter aux princes ses idées, quelquesois basses, fouvent frivoles, toujours tirées de fon fond, fatirique atrabilaire, rarement d'accord avec lui-même : témoin ce même

Ce fut inutilement que Guillaume de Sonnac, grand maî- Il les pour-

Math. Par.

comte d'Artois qu'il nous représente ici comme un courage indomptable que rien ne peut arrêter; qu'il nous peint quel-P.g. 10, 11. ques lignes après, contre le témoignage de toute l'histoire \*. comme un lâche poltron, qui fuit honteusement devant l'ennemi, & va se précipiter ignominieusement dans les eaux du Thanis, où il demeure enseveli.

L'intrépide comte, sans vouloir rien entendre, court à bride abatue vers la Maffoure; les Templiers suivent de rage; les Anglois, foit émulation, foit jaloufie, leur disputent d'ardeur. Tout cede à leur impétuofité, & les barbares rompus de tous côtés, se sauvent dans la ville avec tant de précipitation, qu'ils oublient d'en fermer les portes. Les vainqueurs y entrent après eux, trouvent les rues défertes, pénetrent au palais du fultan, & poursuirent les fuyards jusque dans la campagne qui conduit au grand Caire : désespérant enfin de pouvoir les atteindre, ils viennent rejoindre ceux de leurs compagnons qui étoient demeurés pour butiner. Mais au-lieu de s'emparer des postes pour se mettre en sûreté, ils ne s'occupent, à leur exemple, que de l'ignoble foin de piller : nouvelle faute, qui fut la perte de ces inconfidérés, & le salut des Egyptiens. Ceux-ci s'aperçurent à la longue qu'ils n'avoient affaire qu'à une poignée de François, se remirent de leur frayeur, se rallierent sous la conduite d'un soldat déterminé, nommé Bondocdar, qui sçut depuis s'élever à la plus haute fortune, & chargerent les téméraires aventuriers, avec cette vigueur qu'inspire la consiance dans le nombre. Ce fut envain que nos braves croifés effayerent de se réunir. ils ne le pouvoient qu'à travers mille morts. Les habitants se voyant secourus, avoient repris courage; & des fenêtres de leurs maifons où ils s'étoient baricadés, leur lançoient des javelots, des fleches, des pierres, du fable embrafé, des feux Grégeois, de l'eau bouillante, & tout ce qui vient fous la main en pareille occasion.

Le malheureux comte d'Artois, désespéré de voir tant de Il oft tui.

<sup>\*</sup> Contre celui de Joinville, témoin oculaire, Histoire de S. Louis, p. 42; contre celui même de ce faint roi , le plus irréprochable de tous , in Epift de capt. 6liber, fui, apud Duch. tom. 5, pag. 418, 419; enfin contre celui de Guillaume de Nangis, qui l'avoit apris par la voix publique. Ibid. p. 335.

gens de mérite exposés par sa faute, sit des actions de valeur qui méritoient d'avoir toute la terre pour témoin. Mais que pouvoit-il feul contre cette multitude éfroyable d'ennemis? Le comte de Salisbéri, Raoul de Couci, Robert de Ver, & un grand nombre d'autres braves venoient d'expirer sur un tas de morts & de mourants. Le prince lui-même, accablé du nombre, épuifé de fatigues, & tout couvert de bleffures, tombe percé de mille coups : guerrier aussi courtois que vail- Mousk. p. 93: lant, dit un auteur du temps, digne frere de Louis par un amour inviolable de la pureté, mais d'une hauteur de courage, qui dégénérant en témérité, causa bien des malhours. La gloire & les circonstances de ses derniers moments éfacent en quelque forte cette tache: il fut regreté de tout le monde, & il méritoit de l'être. C'est la seule faute que l'histoire lui reproche. On fait tant de choses pour gâter les princes, dit un écrivain moderne, qu'on leur est presque obligé hist. de faint quand ils ne s'échapent que rarement. On compte jusqu'à deux cents quatre-vingt Templiers tués en cette malheureuse occafion: leur grand maître, après avoir perdu un œuil, se fit jour au travers des bataillons ennemis, & fut affez heureux pour rejoindre l'étendard royal.

Tandis que cette fanglante scene se passoit à la Massoure, Péril de ceux Louis avoit franchi le Thanis avec le reste des troupes. Déja qui courent à il les rangeoit en bataille, lorsque le sire de Beaujeu vint lui dire le péril où étoit le comte d'Artois. « Connétable, s'écria le Joinv. p. 446. » monarque, courez-y avec tout ce que vous pourez raffem-» bler de braves & foyez sûr que je vous fuivrai de près »! Aussi tôt Beaujeu part de la main; & tout ce qu'il y avoit de preux autour du roi se joint à lui. Rien ne résiste à leur premier effort. Joinville qui avoit devancé les autres, aperçut un Sarafin d'une taille gigantesque, qui mettoit le pied à l'étrier pour monter à cheval : il lui donne de son épée sous l'aisfelle, tant comme il peut la mettre avant. E le tue tout mort d'un coup. Mais s'abandonnant trop à la poursuite, il alla se jeter avec sa compagnie dans un corps de six mille infideles, qui

fondirent fur eux, comme autant de lions rugisfants. L'ataque fut vive, & la défense vigoureuse. Le seigneur de Tri-Château qui portoit la banniere, y fut tué, Raoul de Wainon

La Chaife .

An. 1250.

Page 43.

pris, enfuite recouru; & Joinville porté par terre & foulé aux pieds des chévaux. Enfin ils gagnerent une mafure qui les mit un peu à couvert du grand nombre. Là le combat recommença avec même fureur. Hugues d'Écoffe, Raoul de Wainon, & Ferreis de Loppei furent percés de plufieurs coups, sellement, dit notre nait hithorien, que le fang fornois de leurs playes, tout ainfi que d'un tonneau fort le vin. Errard d'Emerat fur navre parmi le vilage d'une épée qui lui trancha tout le nez, tant qu'il lui chéoit fur la bouche. C'étoit fait de ce brave efeadron, il le come d'Anjou ne fût accouru à fon fecours,

La présence de ce prince dissipa les barbares, & fauva le sénéchal avec tout ce qui lui restoit de chevaliers.

Alors, dir-il, je vis paroître le roi & toute fa gent, qui venoir avec une terrible tempête de trompettes, de clairos
& de cors. Il avoir fur la tête un heaume doré, moult bel,
une épée d'Allemagne à la main, & dans toute fa perfonne je ne
fraisquoi d'héroique qui annonçoit le plus grandroi du monde.
Jamais dans toutes les guerres d'outremer il ne fe fit de plus
beaux faits d'armes, que ceux qu'on vie en cette fameule
journée, foit du côté des chrétiens, foit de la part des infi-

journée, foit du côté des chrétiens, foit de la part des infideles. Il n'étoit question ni d'arc, ni d'arbalete, ni d'artillerie: mais étoient les coups qu'on se donnoit l'un sur l'autre, à belles Page 44. masses, épées, & susts de lances, tout mélé l'un parmi l'autre. Louis ne pouvant foutenir long-temps le personnage de spectateur, s'ébranloit déja pour aller se jeter au plus fort de la mêlée, lorfau'il fut arrêté par les représentations du seigneur Jean de Valleri, grand capitaine, très expérimenté, que toute l'armée avoit en vénération. Ce bon prudhomme, de l'avis de tous les barons & chevaliers, lui confeilla de prendre à droite pour s'aprocher du Nil, tant afin d'être plus à portée de recevoir des secours du duc de Bourgnogne, qu'on avoit laissé dans le premier camp, que pour donner aux troupes épuifées de fatigues, le temps de reprendre haleine & de se rafraîchir. On étoit alors dans la plus haute chaleur du jour; & les hommes ni les chevaux ne pouvoient plus suporter la foif, ni l'ardeur du foleil dont l'hiver n'empêchoit point la violence dans ce brûlant climat.

Danger où Le monarque se rendit à ces raisons ; mais à peine avoit-

il

il fait quelque chemin, que les infideles, fous la conduite de An. 1250. Bondocdar vinrent le charger à leur tour avec toute la furie fe trouve le dont des barbares sont capables. Le choc fut si vif & si roi: son intrêrude, que dans la premiere épouvante quelques escadrons pidité. François plierent, s'enfuirent vers le Thanis, & se précipiterent dans ses eaux, sous lesquelles ils périrent pour la plupart. Bientôt tout retentit de la nouvelle du danger où étoit le roi. Le connétable & Joinville tournerent bride à l'instant: mais s'apercevant que pour aller droit à lui il faloit percer un corps de mille ou douze cents Sarafins, ils réfolurent de prendre un détour. Ils rencontrerent sur leur route un ruiffeau fur lequel étoit un petit pont : Joinville crut qu'on ne pouvoit rien faire de plus important pour le prince, que de garder ce passage, de peur qu'on ne vînt encore l'investir & l'enveloper de ce côté-là. Le connétable aprouva cet avis. le laissa dans cet endroit avec le comte de Soissons & le seigneur Pierre de Noville, & alla joindre le faint roi. Il le trouva faifant des chofes si prodigieuses, qu'il faloit en être témoin pour les croire. On le voyoit par-tout, foit pour foutenir ses gens, lorsqu'ils chanceloient, soit pour achever de rompre les ennemis, lorsqu'ils commençoient à plier. Une fois son ardeur l'emporta si loin des siens, qu'il se vit tout àcoup feul au milieu de fix Sarafins, qui tenoient les rênes de fon cheval, & s'éforçoient de l'emmener prisonnier. Mais il fit de si grands éforts & les frapa si rudement de la masse & de l'épée, que les ayant tous tués ou mis hors de combat, il étoit déja libre lorsqu'on arriva pour le dégager. C'est à cette valeur plus qu'humaine, dit Joinville, que l'armée fut rede-

Page 43.

avoit, lui doubla lors de moitié par la puissance de Dieu. Ce brave fénéchal de fon côté, campé fur fon pont avec Les Sarafins fa petite troupe, faifoit fi bonne mine, que les infideles n'o- font repouffes serent l'ataquer que de loin & à coups de traits. Il y reçut cing bleffures, & fon cheval guinze. Telle étoit l'intrépidité de ces anciens preux, qu'au milieu de tant de périls ils ne laissoient échaper aucune occasion de plaisanter & de se réjouir. Quand nous étions retournés, dit-il, de courir après ces vilains, le bon comte de Soissons se railloit avec moi, & me

vable de son salut; & je crois que la vertu & puissance qu'il

Tome II.

490

AN. 1250. Page 47.

Page 45.

Ibid.

disoit: Sénéchal, laissons crier & braire cette quenaille. Et par la creffe Dieu, ainsi qu'il juroit, encore parlerons-nous, vous & moi, de cette journée en chambre devant les dames. En même temps ils virent venir droit à eux le comte Pierre de Bretagne, qui arrivoit de la Maffoure tout couvert de pouffiere & de bleffures, ne tenant plus fon cheval qu'aux crins, parce que toutes ses rénes étoient brisées & rompues à l'arcon de la selle. vomissant un fleuve de sang; mais terrible encore dans cet état pitovable, tuant ou écartant ceux qui ofoient le pourfuivre, & leur disant paroles en signe de moquerie. Quelques heures après , le connétable revint avec les arbalêtriers du roi, qu'il rangea le long du ruisseau : ce qui sit perdre aux ennemis toute espérance de forcer le passage. Incontinent ils s'en-

fuirent, & laisserent les croisés en paix.

Alors Joinville alla rejoindre le roi, qui vainqueur partout, se retiroit dans son pavillon pour prendre quelque repos. Le fidele fénéchal lui ôta fon cafque, qui l'incommodoit par sa pesanteur, & lui donna son chapel de fer qui étoit beaucoup plus léger, afin qu'il eut vent. Ils marchoient enfemble, s'entretenant familierement des exploits de cette piteuse journée, lorsque le prieur de l'hôpital de Ronnai vint lui baiser la main toute armée, & lui demanda s'il sçavoit des nouvelles du comte d'Artois son frere. Tout ce que je sçais, répondit le faint monarque, c'est qu'il est maintenant au ciel. On regardoit alors comme autant de martyrs ceux qui perdoient la vie dans ces guerres de religion. Le bon chevalier, pour lui ôter une si triste idée, alloit s'étendre sur les avantages qu'on venoit de remporter: « Il faut louer Dieu de tout, dit Louis en "l'interrompant, & adorer ses profonds jugements ". Aussitôt les larmes commencerent à lui couler des yeux: spectacle qui atendrit tous les feigneurs de fa fuite, qui furent moult opressés d'angoisse, de compassion & de pitié, de le voir

tative égale-

ainsi. La douleur cependant ne lui fit pas oublier le foin des chonouvelle ten- ses nécessaires. La prudence exigeoir qu'on se mit en état de ment inutile. n'être point furpris par un ennemi repoussé à la vérité, mais qui regardoit comme une grande victoire de n'avoir pas été batu par des gens que jusque-là il croyoit invincibles. Ainsi, au-lieu de se permettre un repos dont on avoit si grand befoin, on travailla toute la nuit à la construction d'un pont de communication avec l'armée du duc de Bourgogne. Telle fut l'ardeur du foldat, qu'en très peu de temps l'ouvrage fut achevé. & que des le lendemain on fit paffer une partie des troupes dans le camp du roi. On examina enfuite la perte, qui le trouva très confidérable, tant pour le nombre que pour la qualité des personnes qui furent tuées en se défendant glorieusement. Celle des infideles excédoit de beaucoup; mais ils étoient dans leur pays, par conféquent plus à portée de la réparer : avantage qui manquoit aux Francois, à qui il ne restoit que très peu de chevaux. Dès la nuit même les barbares vinrent les infulter, & diffiperent les premieres gardes. Joinville monta auffi-tôt à cheval avec fa compagnie: Gaucher de Châtillon le suivit de près; & les affaillants repouffés avec grand carnage, renoncerent enfin à leur entreprise. Quelques uns néanmoins avec de groffes pierres fe firent un logement, d'où ils lançoient contre les croifés une grêle de traits, qui fouvent tuoient, prefque toujours bleffoient. Le fénéchal de Champagne atendoit avec impatience l'entrée de la nuit, pour aller ruiner ce fatal épaulement; mais l'intrépidité de son aumônier, nommé Jean de Vaify, lui fournit l'occasion de le renverser plutôt. Ce courageux ecclésiastique se dérobe sout seulet, sa cuirasse vétue, son chapel de fer sur sa tête, son épée sous le bras, marche comme fans dessein vers ces incommodes Sarafins, qui le prirent pour un des leurs, fond tout-à-coup fur eux, frape d'eiloc & de taille, les culbute & les met en fuite. Bientôt détrompés de leur erreur & fecourus de plufieurs de leurs cavaliers, ils reviennent sur l'aumônier qui se retiroit content de son exploit; mais cinquante gendarmes envoyés par Joinville les arrêtent, détruisent le retranchement, & ramenent comme en triomphe le courageux de Vaify, qu'on n'apeloit plus désormais que le brave prêtre. Ce fut l'unique exploit de ce jour qui étoit le premier du carême. Le lendemain le roi fit fermer son camp d'une barriere pour le défendre des insultes de

la cavalerie ennemie.

Les infideles de leur côté ne demeurerent pas oififs. Pon-

is oilits. L' Qqqij ...

Joinv. p. 501

docdar, chef des Mammelus, qu'ils venoient d'élire pour leur général, scut profiter de la circonstance de la mort du comte d'Artois pour leur persuader que le roi avoit été tué. Tout servit à favoriser ce ilratagême, la haute mine de ce prince, dont il fit arborer la tête à la vue de tout le monde, les riches habits, fur-tout fa cotte d'armes de foie, brodée en or, femée de fleurs de lys. « Les François ont tout perdu , » leur dit-il, en perdant leur chef. Toute cette armée n'est » plus qu'un tronc mutilé, comme ceux dont vous voyez les » têtes au bout de ces piques : nous n'aurons plus que la peine » de les prendre ». Ce discours eut tout l'effet qu'il en atendoit. L'ataque des retranchements des croifés fut réfolue, & chacun recut ordre de se tenir prêt pour le Vendredi. Louis averti de leur dessein par les espions qu'il avoit dans leur camp, ne négligea aucune des précautions que la prudence peut fuggérer, & dès le minuit toutes ses troupes se trouverent fous les armes entre les tentes & la barrière. Elles étoient partagées en divers corps, la plupart d'infanterie : presque

tous les chevaux avoient été tués au dernier combat; il n'en

restoit guere que pour les chefs.

\$2 , 53 , 54.

Le comte d'Anjou commandoit la droite au bord du Nil. Il avoit à sa gauche, en descendant vers le Thanis, Baudouin & Gui d'Ibelin deux freres, l'un fénéchal, l'autre connétable de Chypre, Châtillon paroiffoit enfuite à la tête de quelques escadrons de chevaliers, tous gens d'élite, en état, Idem, pag. comme en réfolution de se bien défendre. Le grand maître des Templiers, Guillaume de Sonnac, étoit plus bas avec le peu qui lui restoit de la défaite de la Massoure. On voyoit un peu au-desfous, Gui de Mauvoisin, seigneur de Rosni, l'un des plus hardis chevaliers de son temps. Le comte de Flandre fuivoit à la tête de ses Flamands, & couvroit la brigade de Joinville, qui avoit été si maltraitée à la derniere action, qu'elle ne pouvoit plus endosser aucune armure. Une autre bataille, tous gens de pied, s'étendoit alors fous les ordres du comte de Poitiers, qui feul étoit à cheval. Enfin le feigneur Jocerant de Brançon, oncle du fénéchal de Champagne, fermoit la ligne avec fa troupe composée de quelques cheraliers & d'autres gendarmes, tous bons hommes ; mais alors tous démontés , excepté leur commandant & fon fils. Ce Jocerant étoit un vieux militaire, qui s'étoit trouvé avec gloire à plus de trente batailles : celle-ci fut la derniere. Le roi alloit de rang en rang à la tête d'une troupe de jeunes chevaliers, prêts à fecourir ceux qui en auroient befoin.

Le folcil commençoit à peine à paroître, qu'on vit le gé- Nouvelle

néral des Sarafins s'avancer fiérement à la tête de quatre baraille, noumille hommes de cavalerie, tous biens montés & armés de phesdesFrantoutes pieces: il en fit une ligne parallele au front de l'ar- cois. mée chrétienne. Aufli-tôt, dit Joinville, il amena une grande armée de pied, qu'il étendit de façon qu'elle acheva d'environner tout le camp. Derriere & à part fut placé un corps de Idem, p. 51. réserve presque aussi fort que tout le reste. Ensuite monté fur un cheval de petite taille; mais d'une grande vigueur, il vint à diverses fois observer la disposition des croises, qui n'étant pas en état d'ataquer , ne pensoient qu'à se défendre courageusement. Ce qui lui donna le temps d'aller renforcer fes escadrons plus ou moins, selon qu'il reconnut que ceux des chrétiens étoient ou plus forts ou plus foibles. L'action enfin commença fur le midi, & dura jufqu'à la nuit. Les barbares embouchant de longs tuyaux d'airain, répandoient par-tout le redoutable feu Grégeois, qui s'atachant aux ha-

Page 52.

ufage dans les combats, ils avoient fait quelque ouverture dans les bataillons, leur cavalerie y donnoit à toute bride, & tâchoit de l'enfoncer. C'est ainsi que la bataille du comte d'Anjou fut rompue. Ce prince abatu fous fon cheval, alloit

bits des foldats & aux caparaçons des chevaux, les embrafoit depuis les pieds jusqu'à la tête. Quand par ce déluge de

feu, que les François n'avoient pas encore vu mettre en

être pris ou tué, lorsque le roi, averti du danger où il étoir, part comme un éclair, l'épée au poing, se précipite au travers des dards & des flammes, renverse tout ce qui s'opose à fon paffage, perce jufqu'à l'endroit où fon frere défendoit sa vie , lui donne le moyen de remonter à cheval , le dégage ,

& rétablit entiérement les chofes de ce côté-là. On combatoit par-tout avec une égale vigueur; mais avec des fuccès différents. Le preux & vaillant Châtillon, le brave

An. 1250.

Page 53.

Mauvoisin, & les seigneurs de Palestine firent des actions incrovables de valeur. & ne purent être entamés ni par le nombre, ni par l'ardeur, ni par l'opiniâtreté des infideles. Il en alloit pauvrement, dit Joinville, à l'autre bataille qui suivoit, où le courage, quantité de machines, & d'affez bons retranchements de bois ne servirent de rien aux Templiers. Accablés par la multitude, ils furent presque sous ta llés en pièces. On dit qu'au-delà de l'espace qu'ils avoient occupé, il fe trouva une superficie d'environ cent perches, si couverte de pilles, de dards, & d'autres traits, qu'on n'y voyoit point de terre. Leur grand maître avoit perdu un œuil au combat de la Missoure, il perdit l'autre à celui-ci : car il y sut tué & occis. Le comte de Flandre combatit plus heureusement, & fu les plus grands faits d'armes. Peu content d'avoir repoussé l'ennemi, il le poursuivit l'épée dans les reins, en tua un grand nombre, & revint chargé de leurs dépouilles. Il n'en étoit pas de même à l'extrémité de l'aîle gauche, où le comte de Portiers fut enfoncé & pris. C'étoit un prince humain, débonnaire, bienfaifant: il éprouva dans cette occasion combien il importe

Page 54.

valets qui gardoient le bagage, les fenmes même, transportes d'un courage extraordinaire, courrent à fon fecours, chacun armé des instruments de son métier, & frent de signands efforts, qu'ils l'arracherent des mains des barbares, & le mirent en état de rallier ses gens, qui repousserent en sin les insideles loin du camp. L'intrepide Brançon, secondé de fon fils, eu aus util la gloire, quoique sans cavalerie, de forcer les Egyptiens à se renirer en désordre, mais le jour même il expira des beslésures qu'il avoir reques, s'ettimant trop heureux, dit Joinville, de mourir pour Jéjus-Christ!: faveur qui étoit depuis long-temps l'objet de se venx.

aux maîtres du monde de posséder les cœurs de leurs sujets. Déja les Sarasins l'emmenoient, lorsque les vivandiers, les

Page 55.

Partout enfin les Saralins ataquerent avec furie, & partout ils furent repoults avec grande perte. Les François en cette occasion se surpassertent, pour ainsi dire, e ux-mêmes, & remporterent tout l'honeur de la journée, sans cavalerie, presque sans armes, & contre une armée quatre sois plus sorre que la leur. C'est cet avantage si giorieux, que le faint roi, qui joignit toujours la modestie au plus parfait héroisme, exprime dans sa lettre sur sa prison & sur sa déliviance par ces termes fi fimples, mais fi énergiques : « Les " infideles avec toutes leurs forces, vinrent fondre fur notre Pag-429. » camp : Dieu se déclara pour nous : le carnage sut très -

» grand de leur côté ». Ce fut encore dans ces mêmes fentiments, qu'auffi-tôt que les ennemis eurent fait fonner la retraite, il affembla les feigneurs de son armée pour les exhorter à rendre graces au bras tout-puissant qui les avoit soutenus, & dont le secours leur étoit si nécessaire dans la conjon-Eture où ils se trouvoient.

Elle étoit des plus glorieuses; mais il auroit falu en profiter. L'armée chrétienne étoit diminuée de moitié : il semble qu'il n'y avoit qu'à retourner à Damiette pour atendre des secours d'Europe. On le pouvoit aisément. Le roi étoit maître des deux rives du Thanis : il avoit un pont de communication: les Sarafins d'ailleurs ne se trouvoient point en état. après la perte de deux batailles, d'en donner si tôt une troifieme. C'étoit donc le feul parti à prendre : on ne le prit pas néanmoins. On craignit qu'une retraite ne donnât lieu aux infideles de s'atribuer l'honeur du dernier combat : on réfolut de demeurer campé au même endroit : funeste réfolution, que l'événement a fait condamner de tout le monde.

Bientôt le nouveau fultan Almoadin arriva avec une puiffante armée qu'il amenoit d'Orient, & fit son entrée dans la Maffoure au bruit des tymbales & des cris d'alégreffe de toute l'Egypte. C'étoit un jeune prince de vingt-cinq ans, moult fage, dit Joinville, instruit & ja malicieux. Sa présence & ses grandes qualités rendirent à ses troupes le courage que deux batailles perdues sembloient avoir prodigieusement refroidi. On se rendit auprès de lui de toutes les provinces de son empire, chaque Sarasin comptant sur la défaite des Francois comme fur une chose assurée. Ceux-ci en esset se voyoient réduits à l'état du monde le plus pitoyable. Jamais armée ne fut accablée dans le même temps, de plus de maux & de miferes : elle éprouva tout-à-la fois ce que la maladie a de plus contagieux, & la discrte des vivres de plus cruel.

On avoit jeté dans le Thanis tous les corps morts chré-

Page 56.

contagicules

Page 57.

tiens & farafins, & il s'étoit fait en plufieurs endroits du & diferre de fleuve des monceaux de ces cadavres à demi-pouris, qui. vivres dans échaufés encore par le foleil, exhaloient des vapeurs dont l'armée chrée tout l'air étoit infecté. On pouvoit remédier à ce mal, si on · cût voulu rompre le pont qui les arrêtoit; mais outre que c'étoit couper la communication des deux camps, le saint monarque, par piété, voulut qu'on démêlât ceux des Francois, qu'il fit enterrer comme les reliques d'autant de martyrs, qui avoient donné leur sang pour Jésus-Christ. Jamais spectacle ne fut plus propre à inspirer en même temps la compassion & l'horreur; mais ce qu'il offroit de plus touchant. c'étoit de voir une infinité de gens chercher les triftes reftes de leurs amis ou de leurs parents dans ce terrible amas de membres corrompus, avec une infection fi grande, qu'il n'échapa aucun de ceux que l'amitié portoit à ce lamentable office. Tout cela ne fervit qu'à augmenter encore la contagion : ce qui , joint à la chaleur du climat, à son extrême icchereffe, aux aliments enfin qui n'étoient que pourriture \*, caufa aux uns le fcorbut, aux autres des fievres malignes, à presque tous la dyssenterie. La chair des jambes, dit Joinville, nous desséchoit jusqu'à l'os, & le cuir nous devenoit tanné de noir & de terre. Tout retentissoit des cris douloureux des chevaliers ou foldats, à qui l'on étoit obligé de couper de gros morceaux de chair aux gencives : ce n'étoit par-tout que vifages languiffants, que perfonnes affligées, qui pleuroient leurs amis morts ou mourants, & qui ne tardoient pas ellesmêmes de devenir pour les autres un fujet d'affliction : bientôt tout le camp ne fut plus qu'un hôpital & un cimetiere. Pour comble de malheur, la famine suivit de près toutes ces miferes. Les Sarafins enlevoient les convois que la reine faifoit embarquer à Damiette : rien ne venoit par terre : les vivres en peu de jours furent à un prix excessif: épreuve bien digne de la constance & de la charité du faint roi, qui ne parut jamais plus grand que dans cette cruelle extrémité.

Héroitme du roi.

La bonne fortune n'avoit point élevé fon cœur, la mauvaife fortune ne fut point capable de l'abatre. Il donnoit or-

<sup>\*</sup> C'étoient au raport de Joinville ,des burbottes, poisson glout, qui se rendent toujours aux corps mores, & les mangent.

dre à tout, voyoit tout par lui-même. Ce fut envain que les seigneurs de sa suite lui représenterent qu'il exposoit sa vie, en visitant chaque jour des malheureux ataqués d'un mal pestilentiel; ils n'en reçurent d'autre téponse, sinon qu'il n'en devoit pas moins à ceux qui s'exposoient tors les jours pour lui. Il leur portoit des remedes, les foulageoit de fon argent, les confoloit par ses exhortations. Guillaume de Chartres, l'un de ses chapelains, raporte qu'étant alié pour mir. S. Lud. exhorter à la mort un ancien valet de chambre du pieux monarque, nommé Gaugelme, fort homme de bien, serviteur fidele & très chéri : " l'atends mon faint maître . dit le mo-" ribond; non, je ne mourrai point que je n'aye eu le bon-» heur de le voir ». Il arriva en esset dans le moment. lui parla avec autant de piété que de tendresse; & à peine sut-il forti, que le malade expira dans les fentiments de la plus parfaite réfignation. Mais l'événement ne justifia que trop ce que toute l'armée avoit prévu. Le faint roi fut ataqué du même mal, avec une violente dyssenterie; & son conrage, qui l'avoit foutenu jusque - là contre tant de fatignes, céda enfin à la contagion de l'air & à la délicateffe de sa complexion. Il fe vit réduit tout-à-coup à une extrême foiblesse.

AN. 1247.

Alors on envoya propofer une treve, qui fut conclue à Treve interces conditions: Que les Sarafins rendroient tout le royaume ronpue aufide Jérusalem, & que les François leur remettroient Da- clac. miette: que les malades chrétiens feroient gardés dans cette Joiny, p. 62 place, jusqu'à ce qu'on pût les transporter en lieu sûr : que les machines de guerre, & toutes les viandes falées interdites aux mahométans, feroient délivrées aux croifés; qu'en atendant, le roi pouroit faire venir tout ce qui feroit nécessaire pour la subsistance de ses troupes. Mais on ne put convenir des furctés de l'exécution. On confentoit que le fultan retint prisonnier l'un des deux freres du monarque. le comte de Poitiers, ou le comte d'Anjou. Le barbare, soit qu'il n'eût commencé à traiter avec les chrétiens, que pour les amuser, soit qu'il crût que l'extrémité où ils étoient réduits, les aniéneroit aux plus dures conditions, protesta qu'il ne recevroit d'autre ôtage que la perfonne du roi même. A ces mots, le bon chevalier messire Geofroi de Sargines fut saisi

Tome II.

AN. 1250.

d'une noble colere. On doit affez connoître les François, ditil avec indignation, pour les croire prêts à fouffiir mille morts, plutôt que de livrer leur prince entre les mains de fes ennemis. Ils aimeotent beaucoup mieux que les Tures les euffent tous utes, qui l'ute m'it reproché qu'ils euffent baillé leur roi en gaige. Deu s'en falut que tout le confeil ne fit paroître autant de chaleur contre le monarque lui-même: il vouloit qu'on lui permit de fe facrifier pour le falut de fon peuple: tous au-contraire demandoient à mourir pour lui. Rare effèce de combat, auffi glorieurs pour le fouverain, qui cette cois ne fut pas le maitre, que pour les fujets, qui, dans cette occasion, fe firent un devoir de défobéir. Ainfi toutes les négociations furent rompues; & l'armée Françoife, jirritée de l'infolence des barbares, fembla reprendre courage, & fedifipofà à vaincre ou à périt.

On se réfout à repasser le Thanis, & à regagner Damiette.

On songea dès le lendemain à tâcher de regagner Damiette. On fit d'abord paffer tous les bagages, les gens inutiles & les malades que Louis vouloit voir en fureté avant que de partir. Il les fuivit, quoique matade lui-même, fe mit à la tête du corps-de-bataille, & donna l'arriere-garde à Gaucher de Châtillon, qui se chargeoit toujours des emplois. les plus dangereux. Ce brave chevalier eut à soutenir tout l'éfort des Sarafins, & repaffa enfin avec le comte d'Anjou, qui voulut avoir, auffi-bien que lui, l'honeur de la retraite. Le fultan, par cette premiere démarche, jugea du dessein des croifes : il n'oublia rien pour le traverser. Précautions. ruses, stratagêmes, tout fut employé à-propos pour ruiner une armée déja accablée par les maladies & par la famine. Il fit de grandes largesses à ses troupes, qu'il renforça d'une multitude éfroyable de volontaires Arabes, tous gens déterminés, & dont ses bienfaits lui garantissoient la fidélité. Bientôt encore un grand nombre de bateaux construits par ses ordres, allerent joindre la flote qu'il avoit sur le Nil : ce qui lui affura fur l'eau la même supériorité qu'il avoit sur terre. Mais fi de son côté il n'épargna rien pour empêcher une retraite fi préjudiciable à ses intérêts, il eut de plus le bonheur que les François lui en faciliterent les moyens. Quelques

Liem, ibid. ordres que Louis eût donnés à ses maitres d'œuvres & ingé-

nieurs de couper les cordes qui tenoient les ponts d'entre eux & les Sarafins, ils n'en firent rien, dont grand mal en arriva.

Des que le roi fut de l'autre côté du Thanis, il fit embarquer fur ce qui lui restoit de vaisseaux, les malades & les blessés, avec ordre de descendre la riviere jusqu'à la mer, & de regagner Damiette le long de la côte. Plusieurs compagnies d'archers furent commandées pour les escorter. Il y avoit un grand navire sur lequel se mit le légat avec quelques évêques : toute l'armée conjuroit le monarque d'y monter aussi; mais quoique très-foible & pouvant à peine se soutenir, « il protesta qu'il ne pouvoit se résoudre à abandonner Gest. S. Lud. » tant de braves gens qui avoient exposé si généreusement Duch t. 5, p. " leur vie pour le service de Dieu & pour le sien: qu'il vou-" loit ou les ramener avec lui, ou mourir prisonnier avec 2, pag. 478.

» eux ». Il marcha donc à l'arriere-garde où commandoit toujours l'intrépide Châtillon, & de tous ses gendarmes il ne retint avec lui, que le feul Geofroi de Sargines. L'état où sa maladie l'avoit réduit, ne lui permit pas de se charger de tout l'atirail de guerre qui étoit alors en usage. Il étoit monté fur un cheval de petite taille, dont l'alure plus douce s'accommodoit davantage à fa foiblesse, sans cuirasse, sans calque, fans autres armes enfin que fon épée.

Bientôt on vit toute la campagne couverte de Sarafins. qui avoient passé, les uns au gué ou dans des bateaux, les autres à la nage, le plus grand nombre fur le fatal pont qu'on n'avoit point rompu. Alors commença un nouveau combat, où les François, quoiqu'accablés de langueur, furpasserent encore tout ce qu'ils avoient fait de plus héroique dans cette guerre. Gui du Châtel, évêque de Soiffons, prélat très vaillant, comme tous ceux de la maifon de Châtillon, aimant mieux mourir martyr, que de tomber au pouvoir des infidèles, ne songea qu'à vendre chérement sa vie. Il se précipite, l'épéc à la main, au milieu des escadrons ennemis, les enfonce, en fait un horrible carnage, & percé de mille traits qu'on lui décochoit de tous côtés, trouve enfin cette glorieuse mort qu'il cherchoit en combatant pour Jésus-Christ. Alors on croyoit bonnement que les canons qui défendent aux eccléfiaftiques de manier les armes, ne s'étendoient pas

Rrrij

100

jusqu'aux guerres saintes, & que les pasteurs qui quito ent leur troupeau pour courir après les loups, étoient en drois de les tuer.

Châtillon & Sargines montrerent plus de conduite, fans faire peroitre moins de valeur. Ils foutinrent prefque feuls tout l'étort de cette multitude éfroyable de barbares. Le faint roi ne cessoit depuis de faire en toutes rencontres l'élo-Liev. p. 62. ge du dernier, & disoit que jamais il n'avoit vu de chevalier

faire tant & de si vaillants exploits, que ce brave seigneur en avoit fait pour le défendre dans cette cruelle extrémité. " Toutes les fois, dit Joinville, que les Sarafins l'aprou-» choient, Sargines le défendoit à grands coups d'épée & de » pointe; & resiembloit sa force lui être doublée d'outre » moitié, & fon preulx & hardi courage; & à tous les coups » les chaffoit de dessus le roi ». Ce fut ainsi que les deux intrépides chevaliers conduifirent le monarque jufqu'à une petite ville, nommée par les uns Cafel, par les autres Sarmofac ou Charmafach. Là il fut descendu au giron d'une bourgeoifie de Paris. Telle étoit sa foiblesse, que tous le cuiderent voir passer le pas de la mort, & n'espéroient point que jamais il pût passer celui jour sans mourir.

Châtillou cependant veilloit à fa gloire & à fa fûreté; feul

il défendit long-temps l'entrée d'une rue étroite, qui conduifoir à la maison où ses domestiques lui rendoient des devoirs qu'ils croyoient les derniers. On le voyoit tantôt fondre fur les infide es comme un éclair, abatant & tuant tous ceux Idem. p. 77. dont il avoit prévenu la fuite par sa vitesse : tantôt faire retraite pour arracher de son écu, de sa cuirasse, & même de fon corps, les fleches & les dards dont il étoit tout hériffé. Il retournoit enfuite avec plus de furie qu'auparavant, & fe dressant de-temps-en-temps sur ses étriers, crioit de toute sa force: A Chaillon, chevaliers, à Chaillon! Et où font mes prud'hommes? Mais envain; personne ne paroissoit. Accablé enfiu par la foule, épuifé de fatigues, tout couvert de traits, & percé de coups, il tomba mort en défendant fon ròi & fa religion : un Sarafin lui coupa la tête. Ainfi périt Gaucher de Châtillon, jeune seigneur de vingt-huit ans, mais déja l'admiration de l'univers par toutes les grandes

Av .....

qualités qui font les b-ros. Heureux , fi en s'immolant pour = le bien public , il et up n fauver un prince qui méritor de pareils facrifices! Dreu en avoit autrement ordonné. Il vouloit que Louis donnât au monde le spectacle d'une autre forte de gloire , que les chrétiens seuls sçavent trouver dans les souffrances , l'Oprobre & Fignomaine.

Les reiles de l'arriere-garde arriverent sur ces entrefaites. toujours pour luivis, toujours faifant une vigoureuse rélistance. Philippe de Montfort qui les commandoit, vint trouver le roi pour lui dire qu'il venoit de voir l'émir avec lequel on avoit traité d'une treve quelques jours auparavant, & que se c'étoit son bon plaisir , que encore derechief il lui en iroit parler. Le monarque y confentit, promettant de se soumettre aux conditions que le foudan avoit d'abord demandées. Le Sarafin ignoroit l'état pitoyable où les croifés étoient réduits. Il connoiffoit l'impatience d'Almadan de se revoir en posfession de Damiette: tout ce qu'il voyoit saire aux François, lui donnoir lieu de craindre que le défespoir ne les portât à des choses plus grandes encore; ils pouvoient se cantonner dans Charmafac, ou même regagner la clef de l'Egypte, leur premiere conquête, & y atendre tranquilement de nouveaux fecours d'Europe pour recommencer enfuite la guerre avec plus de prudence: il accepta donc la proposition. & youlut bien traiter de nouveau; tout fut conclu à la fatisfaction des deux partis. Aufli-tôt Montfort, pour affurance de la parole qu'il donnoit, tira l'anneau qu'il avoit au doigt & le préfenta à l'émir, qui le reçut. Déja ils se touchoient dans la main, lorfqu'un traure mauvais huissier hommé Marcel, commença à crier à haute voix : Seigneurs chevaliers François, rendez-vous tous; le roi le vous mande par moi, & nele faites point tuer. A ces mots, la confrernation fut générale : on crut que le monarque étoit en effet dans un très granddanger : chacun rendit fes baflons & harnois. L'émir ne fut paslong-temps à s'apercevoir d'un changement si soudain ; & voyant que de tous côtés on emmenoit prifonniers les gens. du roi, il dit au malheureux Montfort, qu'on ne faifoit point de treve avec un ennemi vaincu, & le força lui-même de rendre les armes.

Idem , p. 62

Page 6si.

En même temps, l'un des principaux émirs, nommé Gé-

An. 1250.

P. 356.

maledin, entre dans Charmatach avec un corps confidérable de troupes, & trouvant le roi environné de gens qui fongeoient bien moins à le défendre qu'à l'empêcher d'expirer, il fe faisit de sa personne, & de tout ce qui s'empresfoit à le foulager. Les deux princes ses freres, Alfonse & Charles, tomberent auffi au pouvoir des infideles, fans qu'on fçache précifément s'ils étoient de l'arriere-garde ou au corps de bataille. Ce qu'il y a de très certain, c'est que tous ceux qui se retiroient par terre, seigneurs ou simples soldats, subirent le même fort, les uns plutôt, les autres plus tard; tout fut tué ou pris. L'oriflamme, tous les autres drapeaux, tous les bagages furent conduits en triomphe à la Maffoure avec les captifs, dont le nombre étoit si grand, qu'ils y furent entaffés les uns fur les autres : la destinée de ceux qui descendoient le Thanis ne fut pas plus heureuse; il n'y eut que le légat & quelques autres, montés fur de grands vaisseaux. qui eurent le bonheur d'échaper : les autres bâtiments moins forts, investis de tous côtés ou périrent par le feu Grégeois, ou demeurerent à la merci des barbares. Tout ce qu'il y avoit de malades fut impitoyablement maffacré: on ne fit grace qu'aux gens de marque, dont on espéroit tirer une groffe rancon. Joinville, que fon extrême foibleffe avoit obligé de s'embarquer, eut aussi le malheur d'être envelopé. Il délibéra avec ses chevaliers sur ce qu'il y avoit à faire: tous convinrent qu'ils faloit se rendre, excepté un sien clere, qui disoit que tous devoient se laisser tuer, afin d'aller en paradis. Ce que ne voulumes croire, dit-il avec fa naiveté ordinaire :

Joint. p 63.

mourant, il couroit rifique d'être tué, s'il n'eût eu la précaution de fe dire coufin du roi: ce fut cette confidératio qual lui flauva la vie. Elle ne lui épargna cependant pas la douleur de voir égorger à fes yeux plufieurs de fes gens, entr'autres fon cher aumônier Jean de Vaify, ce brave prêtre dont l'intrépidité avoit fait l'admiration des deux armées.

car la peur de la mort nous pressour trop fort. Il prit donc un petit colire où étoient ses joyaux & ses reliques, le jeta à la riviere, & se rendit à discrétion; mais comme il étoit presque

Louis dans la prison parut le même que sur le trône, aussi

Guil, Nang.

grand dans les fers où il fut effectivement, si l'on en croit les Orientaux, que fur le pont de Taillebourg & à la descente de Damiette : on ne lui avoit laissé que son bréviaire ; il le ibid. prit de la main de son chapelain, & le récita avec autant de tranquilité, que s'il eût été dans l'oratoire de fon palais. Les barbares eux-mêmes admirerent sa constance plus qu'héroique: rien ne put l'ébranler, ni les horreurs de la maladie, il étoit si foible, qu'il faloit le porter lorsqu'il vouloit faire un pas; ni le défaut des choses les plus nécessaires, il n'avoit pour fe couvrir la nuit, qu'une vieille cafaque qu'un prisonnier lui donna; ni le dénuement presqu'absolu de tout secours, un seul homme composoit tout ion domestique. Ce n'est pas qu'on ne lui eût auffi laiffé Guillaume de Chartres fon aumônier. avec un autre prêtre jacobin; mais toutes leurs fonctions étoient de dire avec lui l'office divin selon le rit de l'église de Pa- De vita & ris, & de réciter les prieres de la Messe, sans toutesois consacrer, qual Duch, t, parce que la préfence des infideles ne le permettoit pas. Ja- 5, p. 468. mais il ne voulut fouffrir que ces bons religieux lui rendiffent aucun service : c'étoit une suite du respect qu'il eut toujours pour leur caractere facré: ce qui doit paroître d'autant moins étrange, qu'il en ufoit de même vis-à-vis des moindres chevaliers, lorsqu'ils n'étoient pas ses domestiques. Ainsi le seul Isambert, c'est ainsi qu'on apeloit l'unique serviteur qui lui restoit, lui préparoit à manger, lui faisoit son pain, le couchoit, le levoit une infinité de fois par jour, & lui tenoitlieu de toute cette foule d'officiers, si empressés d'ordinaire pour le fervice des rois. C'est fur le serment de cet homme sidele qu'on feait que dans cet état affreux il n'échapa jamais au faint roi, ni figne de chagrin, ni mouvement d'impatience.

Isambert étoit grand-queulx de France, nom affecté alors Grandà l'officier du palais qui avoit inspection sur les cuisines du gueulx de roi, & fur tout ce qui regardoit le service de sa table. Cet office : funoffice à vie & qui étoit tenu à foi & hommage du monarque, prefiin de donnoit le commandement fur tout ce qu'on apeloit Maûtres-Queulx, Aideurs, Asteurs, Paiges, Souffleurs, Enfants, Sauf- aux mois cofiers du commun, Sauffiers devers le roi, Sommiers, Pouliers, quus, magnus, coquus, ma-Huishers, Ecuyers, Maignan, Clerc-Saussier, Clerc de cuisine. gitter coquis Chaque jour il devoit prendre l'ordre du prince fur le nom- næ.

bre & la qualité des mets qu'il vouloit qu'on lui fervît, être présent lorsque l'on coupoit les viandes pour les faire cuire. enfin les viliter une seconde fois lorsqu'elles étoient sur le dreffoir, pour examiner si les cuisiniers ne commettoient au-

Loyfeau, des cune fraude. On voit par plusieurs monuments que sa jurisdioffices non ve- ction s'étendoit sur tous les cuisiniers, chaircuitiers & rotifnaux, l. 4, p. feurs, qui pour cet effet avoient tous leur prévôt ou garde

£. 96.

de leur prévoté. Il ne paroît pas que dans les commencements cette charge ait donné une grande confidération : on lit d'un Apud Heri- évêque de Noyon nommé Foulques, qu'il étoit de très baffe man.deRejlau-rar. monafi. S. extraction, né d'un pere ignoble, fils en un mot, du prince Martini Torn, des cuifiniers du roi de France; mais par la fuite elle devint une des plus grandes de la couronne, & fut occupée par des gens de la premiere naiffance. On compre parmiles Grands-Queulx, des Beaumont, des d'Harcourt, des Nesle, des Dampierre, & des Chatillon. Louis de Prie, feigneur de Buzancois, est le dernier qui ait exercé cet office: il fut enfin suprimé, tous fes privileges réunis en la personne du grand maître de la maison du roi, & ses différentes fonctions atribuées aux maîtres d'hôtel. Joinville cependant arriva à l'endroit où Louis étoit pri-

fonnier avec les deux princes ses freres, quantité de seigneurs, & plus de dix mille autres de toutes conditions, tous Joinv. p. 66. enchaînés pêle-mêle & fort à l'étroit, fous quelques tentes, en une grande cour fermée de murailles de terre. Le Sarafin qui l'avoit amené, lui recommanda un jeune enfant, nommé Barthélemi de Montfaucon, l'avertifiant de le tenir toujours par la main, s'il vouloit l'empêcher d'être tué. On écrivit enfuite leurs noms avec leurs qualités, puis on fépara les gens de marque qui furent conduits plus avant en un autre pavillon où ils furent étroitement gardés. Le reste fut laissé dans le fatal enclos, d'où quelques jours après on vint les tirer pour leur demander s'ils vouloient embrasser la loi de Mahomet. Ceux qui fuccomboient étoient mis à part; on tranchoit la tête à ceux qui demeuroient fideles à Jéfus-Christ . & leurs corps étoient jetés dans le Nil. Le roi enfermé feul dans une tente, n'avoit aucune communication avec les chefs de fon

armée: c'est que le sultan vouloit traiter en même temps,

mais séparément, avec le souverain & avec ses vassaux. Mathieu Paris affure que le premier deffein du barbare étoit de faire promener le monarque François par tout l'Orient, pour y montrer le plus illustre des princes chrétiens, devenu son p. 1055. esclave. & d'en faire ensuite un présent au calife, qui l'auroit confiné dans une prison d'où personne n'étoit jamais sorti. La crainte, ajoute-t-il, de servir d'ornement au triomphe des infideles, fit évanouir tout l'héroïtme du malheureux Louis. Il s'abandonna à tout ce que la triftesse a de plus immodéré; il passa deux jours, sans vouloir ni boire ni manger; la mort devint l'objet de tous ses desirs. Almoadan, dit-il encore, qui apréhendoit de le voir mourir, changea tout-à-coup de réfolution & de conduite, lui permit de faire venir des étofes de Damiette, lui fit présent de deux vestes de tafetas noir. fourées de vair, avec une garniture de boutons d'or; lui donna de ses gens pour le servir, avec ordre de lui sournir tout ce qu'il demanderoit; enfin lui envoya ses médecins qui lui firent prendre un certain breuvage, par lequel il fut guéri en quatre jours. Mais de quel poids peut être le témoignage d'un moine atrabilaire, qui triftement enfermé dans fa cellule. loin du pays où se passoient de si grandes choses, imagine des faits démentis par tous les honêtes gens qui étoient de cette malheureuse expédition? Tous déposent qu'au milieu des horreurs de fa prison, il se comporta toujours en roi, dont la grandeur est indépendante des événements, en sidele chrétien qui trouve tout en Dieu feul, en héros qui, Guil. Carnot. jusque dans les fers, traite en maître avec ses vainqueurs : apud Duch. 1. ce qui leur fit dire, que c'étoit le plus fier chrétien qu'ils eussent 5, p. 408. jamais connu.

On essaveroit inutilement de représenter l'état afreux où se trouva la reine Marguerite, à la nouvelle de la captivité de la reine du roi son époux. L'incertitude du sort de ce généreux prince, la barbarie de ses vainqueurs, l'éloignement de tout secours, Damiette presque sans défense, une groffesse à terme, tout contribuoit à augmenter les horreurs de sa situation. Il ne se passoit point de nuit, que troublée par des songes éfrayants, elle ne crût voir les Sarafins en furie atenter à la vie de fon mari, ou même entrer en foule dans sa chambre pour l'en-

Défolation

Tome II.

lever elle-même : elle se tourmentoit, s'agitoit, & sans fin Idem, p. 78, s'écrioit: A l'aide, à l'aide! On fut obligé de faire veiller au pied de fon lit un chevalier vieil & ancien, dit Joinville, de l'âge de quatre-vingts ans & plus, qui, toutes les fois que ces trifles imaginations la réveilloient, lui prenoit la main & lui disoit: Madame, je suis avec vous, n'ayez peur. Un jour avant sait retirer tout le monde, excepté ce brave vieillard, elle fe jeta à fes genoux : Jurez - moi, lui dit - elle, que vous m'accorderez ce que je vas vous demander ; il le lui promit avec ferment. Et bien! fire chevalier, reprit-elle, je vous requiers sur la foi que vous m'avez donnée, que si les Sarasins prennent cette ville, vous me coupiez la tête avant qu'ils me puiffent prendre. Ce bon gentilhomme répondit, que très volontiers il le feroit, & que ja l'avoit-il eu en pensée d'ainsi le faire. fi le cas y échéoit. Tous deux affurément oublioient le précepte de la religion; mais quelle grandeur d'ame dans la demande de la reine! Quelle noble simplicité dans la naive réponse du chevalier!

Ibi.L

Quelques jours après, la princesse accoucha d'un fils qui fut nommé Jean, & furnommé Triftan, pour ce, dit Joinville, qu'il avoit été né en triftesse & pauvreté. Auffi-tôton vint lui annoncer « que ceux de Pife & de Genes, & toute la pauvre commune » qui étoiren la ville s'en vouloit fuir & laisser le roi ». Elle les fit tous venir dans sa chambre : là, baignant de ses larmes le petit prince qu'elle tenoit entre ses bras, « elle les conjura » de ne point abandonner une place, qui dans la circon-» stance, devenoit la dernière ressource du monarque, & de » tant de braves gens qui étoient prisonniers avec lui ; ou » que s'ils vouloient abfolument se retirer, ils eussent du-» moins pitié d'une reine qui n'avoit plus d'espoir qu'en eux, » & qui ne leur demandoit qu'une femaine ou deux de dé-» lai ». Elle fut inhumamement refufée : ces ames viles alloient se rembarquer, si elle n'eût eu la précaution de les retenir à la folde du roi, avec promesse que rien ne leur manqueroit: ce qui en très peu de temps, lui coûta trois cent foixante mille livres & plus , fomme prodigieuse pour ces siecles anciens. Mais c'étoit un coup de partie ; on devenoit par ce moyen en état de faire bonne contenance dans la ville.

Quoique tout y fût dans la derniere consternation , les remparts paroiffant garnis de foldats, on croyoit qu'elle pouvoit réfister à tous les efforts de l'Orient. On prétend même que les infideles avant pris les habits & les armes des François prisonniers, se présenterent avec des étendards semés de fleurs de lys pour y entrer: ils furent reconnus à leurs visages fur Joinville, bafannés, à leurs longues barbes & à leur langage étranger; page 489. on tira desfus; les barbares ignoroient la situation déplorable de ceux qui la défendoient: il se retirerent en désordre, & ne fongerent plus qu'à s'en procurer la restitution par la

voie de la négociation.

Ausli-tôt le foudan envoie un émir demander aux seigneurs Los Sarafins François, qui d'entr'eux ils veulent choisir pour traiter de leur parlent de commune rançon: tous s'accordent à nommer l'ancien comte

de Bretagne, Pierre de Dreux. On lui propose de remettre en- Joinv. p. 66, tre les mains du monarque Egyptien toutes les places que 67. les chrétiens possédoient encore dans la Palestine. « La chose » est impossible, répond froidement le comte ; les unes apar-" tiennent à l'empereur d'Allemagne, qui n'y confentira ja-» mais; les autres dépendent ou des Templiers ou des Hospi-" taliers, qui tous en y entrant", jurent à Dieu que pour la délivrance de corps d'homme, ils ne rendront nuls desdits châteaux. On voit affez, reprit fiérement le ministre Musulman, que vous n'avez nul talent ni envie d'être délivrés. Eh bien! on va vous envoyer les joueux d'épées, qui vous feront comme aux autres. Bientôt en effet, veez ci venir un grand vieil Sarafin de grande aparence, fuivi d'une troupe de jeunes gens, qui tous avoient le fabre au côté. Crovez-vous, leur dit - il, en un feul Dieu, né d'une Vierge, crucifié pour vous & ressuscité le troisieme jour? Tous répondirent qu'oui vraiment. « Conso-» lez-vous donc, repliqua le vieillard : puisqu'il est mort pour " vous, & qu'il a fçu reffusciter, il sçaura bien vous sauver ". A donc il s'en alla, dit Joinville, fans autre chose nous faire, dont je sus moult joyeux : car mon intention étoit qu'ils nous sufsent venus couper les têtes à tous. Ce discours, quoique raporté par un homme du caractere & de la naiveté du fénéchal de Champagne, paroîtra fans doute étonnant, ou même peu

P. 66.

vraisemblable de la part d'un mahométan, à moins qu'on ne veuille suposer, avec un moderne, que c'étoit probable-La Chaife, ment quelque chrétien d'origine, qui avoit fait fortune par Hift. de faint l'apostatie. Un regard vers sa premiere religion ne lui aura Duis , f. permis, ni d'exécuter les ordres du fultan, qui vouloit intimider ses prisonniers, ni de laisser sans consolation les malheureux, que dans le cœur il regardoit peut-être comme fes freres.

Barbarie du fultan vis-àvis du roi.

Almoadan n'espérant plus rien obtenir des seigneurs Francois, se tourna du côté du roi, lui fit les mêmes demandes, & recut les mêmes réponfes. Alors transporté de rage, il le menace, s'il perfitte dans fon obstination, de le meure en ber-

ilid.

Joinv. p. 77. nicles, espece de torture très cruelle, apelée cippe chez les Latins, buie dans le roman de Garin le Lohérans. C'étoit, si

diff. 19. jur

Du Canse, l'on en croit Joinville qui s'explique affez mal dans cet endroit, une forte de machine compofée de deux pieces de Junv. p. 253 bois qu'il apele tisons, qui se joignoient par le haut & s'élargiffoient par le bas, où l'on avoit ménagé plusieurs trous. Les criminels destinés à cet éfroyable suplice, étoient étendus fur un lit, atachés par le cou, vers la jonction du fatal instrument, les jambes extrêmement écartées, passées dans les ouvertures que notre auteur nomme chevilles, & liées avec des nerfs & des cordes. Ensuite un homme assis sur l'extrémité d'un ais qu'on avoit pratiqué au-dessus, le rabatoit avec violence fur le malheureux qui étoit là couché, done il avenoit qu'il ne lui demeuroit point demi-pied d'offements qu'il ne fût tout defrompu & escaché. C'est de cette question, aussi douloureuse qu'insâme, tourment inventé pour les plus grands scélérats, qu'un barbare ofe menacer le plus grand roi du monde. Louis, toujours égal à lui-même, répondit avec modestie : Je suis prisonnier du sultan, il peut faire de moi à son vouloir.

Le rraité est

Le Sarafin pleinement convaincu qu'il ne pouvoit vaincre entin conclu. le faint roi par menaces, lui envoya demander quelle fomme il vouloit donner, outre la restitution de Damiette. C'est au fultan à s'expliquer, dit Louis: si ses propositions sont raifonnables, je manderai à la reine de lui faire compter ce

Joinv. ibid.

qui sera convenu. Les infideles parurent étonnés de cette déférence pour une femme. « C'est, reprit le monarque, " qu'elle eit ma dame & ma compagne ". Rare exemple d'une union que toutes les loix divines & humaines devroient rendre très commune! Bientôt on vint lui dire qu'Almoadan, outre Damiette, exigeoit un million de befans d'or, tant pour sa rançon que pour celle des autres captifs. Louis répondit avec une noble fierté, qu'un roi de France n'étoit point tel qu'il se voulût rédimer pour aucune finance de deniers; mais qu'il rendroit la ville pour sa personne, & payeroit le million de besans pour la délivrance de sa gent. Nous aurons par la suite occasion d'évaluer cette somme. Elle étoit telle, que le sultan, étonné de la générolité de son prisonnier, s'écria : Par ma loi, franc & liberal est le François, qui n'a voulu barguigner, mais a octroyé faire & payer ce qu'on lui a demandé! Or lui allez dire, que je lui remets deux cent mille besans, & qu'il n'en payera que huit cent mille.

Le traité fut donc conclu à ces conditions, « qu'il y auroit Epift. fantit \* treve pour dix ans entre les deux nations; que tous les Lad. de capt. » prisonniers qu'on avoit faits de part & d'autre, non-seule- apud Duch. 1. » ment depuis l'arrivée des François, mais encore depuis 3, p. 430.

» la suspension d'armes arrêtée avec l'empereur Frédéric, » feroient remis en liberté : que les chrétiens posséderoient

» paifiblement toutes les places qu'ils tenoient dans la Palef-» tine & dans la Syrie : que le roi payeroit huit cent mille » befans d'or pour la rançon de fes fujets captifs, & donne-

» roit Damiette pour sa personne : que tous les meubles que » le monarque, les princes, les seigneurs & généralement

» tous les chrétiens laifferoient dans cette ville, y seroient

» confervés fous la garde d'Almoadan, jusqu'à ce que l'on » envoyât des vaisseaux pour les transporter où l'on jugeroiz

» à propos: que les malades & tous ceux qui avoient encore » affaire à Damiette, y seroient en sûreté tout le temps qu'il

» feroient forcés d'y demeurer : qu'ils pouroient se retirer

» par mer ou par terre, felon leur volonté, & que le foudan » feroit obligé de donner des fauf-conduits à ceux qui pren-

" droient cette derniere voie pour se rendre en quelque place

» fous la domination des chrétiens».

AN. 1250. Nouveaux dangers du roi, par la mort du fultan qui est af-

Dès que ces articles eurent été fignés, le foudan fit amener le roi en un lieu nommé Pharescour, où il avoit fait bâtir un palais affez vaste, mais qui n'étoit que de bois, couvert par dehors de toiles des Indes de différentes couleurs. Ce fut-là que les deux princes se virent, & conférerent enfassiné: sa fer- semble dans une tente qu'on avoit préparée exprès. On ignore les particularités de leur entrevue. Tout ce qu'on Joiny, p. 69. fçait, c'est que le traité y fut ratissé par une délibération commune de tous les chrétiens; qu'on fit de part & d'autre les serments accoutumes, & que le samedi suivant sut marqué pour la reddition de Damierte. Chacun d'eux atendoit avec une grande impatience le moment de l'exécution; mais le lendemain, les choses changerent bien de face, & Louis se vit plus en danger que jamais. Almoadan enivré de fabonne fortune, traitoit avec hauteur les vieux serviteurs de fa maison, & leur ôtoit peu-à-peu les emplois confidérables : on ne voyoit autour de lui que des jeunes gens qui emportoient toutes les graces : il paroiffoit penfif & foupconneux : fa garde augmentoit tous les jours : il fembloit fur-tout fe défier des Mammelucs, milice très nombreuse & très brave. formée par Melec-Sala fon pere, compofée de foldats ache-Page 70, 71. tés des leur enfance, tant en Europe qu'en Afie, élevée enfin dans tous les exercices de la guerre. Ceux-ci, dans la crainte qu'il ne les fit tous massacrer, conspirerent contre sa vie. Un des plus confidérables d'entr'eux, qui portoit l'épée du malheureux foudan, lui donna le premier coup au fortir d'un repasoù il lesavoit invités, & fut fuivi d'une infinité d'autres, fans que fa garde osat branler. L'infortuné prince bleffé en plufieurs endroits, mais jeune & vigoureux, fe fauva dans une des tours de son palais. On y mit le feu : il en sortit à demi-brûlé, & alla se jeter dans le Nil, où il sut achevé & percé de mille coups. Octai, Joinville, dit Faracataic, le plus

> furieux de tous, parce que c'étoit le plus maltraité, le fendit en deux, lui arracha le cœur, & les mains encore enfanglantées, entre dans la tente où étoit le roi : Que me donneras-tu , lui dit-il , pour t'avoir défait d'un ennemi qui t'eût fait mourir, s'il eut vécu? Louis, plus touché d'horreur que de

crainte, parut immobile, & ne daigna pas répondre. Alors le barbare tirant son épée, lui en prétenta la pointe : Choisis, poursuivit-il, ou de périr de ma main, ou de me donner dans le moment l'ordre de chevalerie. Fais-toi chrétien, reprit l'intrépide monarque, & je te ferai chevalier. Une si grande fermeté étonna le musulman, qui sans oser insister davantage, se retira.

Monach fantli Dyonif. Duch. 1. 5 . p. 404.

Dans le même temps, trente ou quarante de ces affaffins montent le fabre à la main dans la galere où étoient les principaux prisonniers, entr'autres les comtes de Bretagne, de Flandre, & de Soiffons, le connétable de France, celui de Chypre, & Joinville. Tous crioient, tue, tue, mais dans un langage que personne n'entendoit que monseigneur Baudouin d'Ibelin. Je lui demandai, continue le fénéchal de Champagne, ce que ces gens-là disoient? Ce qu'ils disent, mon cher Joinville, reprit le Cypriot, ils ne parlent de rien moins que de nous couper la tête. Alors, ajouta-t-il, je vis un grand troupeau de nos gens se jeter aux pieds d'un religieux de la Trinité pour se confesser. Mais en droit moi , ne mejouvenois de mal, ne de péché que oncques j'eusse sait, & ne pensois sinon à recevoir le coup de la mori. Je me agenouillai aux pieds de l'un d'eux, lui sendant le cou; & difant ces mois, en faifant le signe de la croix : Ainsi mourut sainte Agnès. Tout encontre de moi s'agenouilla le connétable de Chypre, & se confessa à moi. Je lui donnai telle absolution comme Dieu m'en donnoit le pouvoir. Mais de chose qu'il m'eût dite, quand je sus levé, oncques ne ni'en recordai de mot. Telle étoit la fimplicité de nos bonsanciens chevaliers: nous n'avons pas cru pouvoir mieux la représenter qu'en nous servant de leurs propres termes : on y verra du-moins beaucoup de foi, & de grands fentiments de religion. Quoi qu'il en foit, ils n'eurent que la peur; & les barbares fortirent du vaisseau, sans faire mal à personne.

Joinv. p. 71.

Une pareille scene se passoit dans la tente du roi, où une autre troupe de ces scélérats entra avec confusion, l'épée nue and Duch. t. & fumante encore du fang de leur prince. Leur démarche. leurs cris, la fureur enfin qui paronloit peinte dans leurs yeux, fur leur vifage, & dans toute leur perfonne, n'annon-

Erif. Lud.

coient rien que de funeste. Louis, sans rien perdre de cet air majestueux qui inspiroit le respect, même aux plus barbares, laissa tranquilement rugir ces bêtes féroces, ne montrant ni moins de sérénité, ni moins de dignité, que s'il eût été à quelque cérémonie d'éclat au milieu de ses barons. Cette constance héroïque lui atira l'admiration de ces infâmes parricides: ils s'adoucirent tout d'un coup, & se prosternant Guil. Carnot. jufqu'à terre : Ne craignez rien, seigneur, lui dirent -ils, vous étes en sureté : il faloit que les choses se passaffent comme elles viennent de se passer: nous ne vous demandons que l'exécution du traité, & vous étes libre. On dit même qu'ils furent si touchés de son intrépidité, qu'ils mirent en délibération de le faire

ibid. p. 469.

Joinv. p. 73. leur foudan; mais le voyant si ferme dans ce qui regardoit sa religion, ils apréhenderent qu'il ne renversât bientôt leurs mosquées. Un jour le faint monarque s'entretenant de cette aventure avec Joinville, lui demanda s'il croyoit qu'il eût accepté la couronne d'Egypte. Le naif fénéchal répondit, qu'il eût fait en vrai fou, vu qu'ils avoient ainsi occis leur seigneur. Or, scachez, reprit Louis, que je ne l'eusse mie refusée. Tel étoit le zele de ce prince véritablement très chrétien, que pour opérer la conversion des infideles, il se sût exposé à une mort certaine.

Les émirs traité: nouvel incident qui an p us grand danger.

On confirma le traité conclu avec Almoadan. Le roi feuconfirment le lement y ajouta, qu'avant que d'être mis en liberté, il feroit rendre Damiette: qu'il s'obligeoit de ne point quiter le Nil, expose le roi qu'il n'eût payé la moitiéde la rançon : que le reste leur seroit compté, lorfau'il enverroit chercher les malades, les prifonniers que le foudan, contre fa parole, avoit fait conduire au Caire, & les machines de guerre qui resteroient dans la place pour sureté. Tout sembloit fini, & rien ne l'étoit : Louis avoit encore à subir une épreuve qui passoit toutes les autres. Il étoit question de jurer l'observation de ces articles. Les émirs firent tous les ferments qu'on voulut; mais en même temps, instruits par quelques renégats, ils demanderent que le monarque confentit qu'au cas qu'il ne tint pas les choses promises, il fut réputé parjure, comme le chrétien qui a renié Dieu, son bapieme & sa loi, & qui, en dépit de Dieu, crache sur la croix,

& l'eseache à ses pieds. Quand le roi, dit Joinville, ouit celui serment, il dit que jà ne le feroit-il. Ce fut envain que les princes ses freres lui représenterent que la difficulté qu'il faisoit, en inspirant des soupçons sur sa bonne foi, mettoit en grand péril la vie de tant de personnes qui lui étoient cheres : envain que les évêques essayerent de lui persuader qu'étant résolu de remplir les engagements, il n'y avoit point d'affurance qu'il n'en pût donner : envain que l'infidele qui étoit chargé de la négociation, lui raporta qu'on ne parloit de rien moins, s'il s'obstinoit dans son refus, que de lui couper la tête, & de le faire mettre en croix avec tous ses gens, rien ne fut capable de l'ébranler. Je vous aime, dit-il aux seigneurs & Bonis VIII. aux prélats, je vous aime comme mes freres: je m'aume aussi; S. Ett., de apud mais à Dieu ne plaise, quoi qu'il en puisse arriver, que de telles Duch. 1.5, p. paroles sorient jamais de la bouche d'un roi de France. Pour 482. vous, ajouta-t-il, en s'adressant au ministre Sarasin, allez dire Joinv. p. 724

à vos maîtres, qu'ils en peuvent faire à leurs volontés; que j'aime trop mieux mourir bon chrétien, que de vivre aux couroux de Dieu, de sa mere & ses saints.

Les émirs outrés de colere, vinrent en foule fondre dans fa tente le fabre à la main, & criant d'un ton horrible: Tu es notre captif, & tu nous traites comme si nous étions dans tes fers: il n'y a point de milieu, ou la mort, ou le serment tel que nous l'exigeons. Dicu vous a rendus maures de mon corps, répondit froidement le monarque; mais mon ame est entre ses Guil. Guiart. mains, vous ne pouvez rien fur elle. Ils crurent que c'étoit le P. 45. patriarche de Jérusalem qui, par zele de religion, lui mettoit ces scrupules dans l'esprit : rien ne put le soustraire à leur rage; ni fon grand age, il avoit quatre-vingts ans, ni fa dignité, ni même ses vertus. Ce vénérable vieillard qui avoit travaillé au traité, étoit devenu leur captif, dit Joinville. « fuivant la coutume alors ufitée en paiennie comme en » chrétienté, que quand deux princes étoient en guerre, si " l'un d'eux venoit à mourir, les ambassadeurs qu'ils s'étoient » envoyés réciproquement, demeuroient prisonniers & escla-" ves". Ainfi les barbares fe faifirent du prélat, l'atacherent à un poteau, les mains liées derriere le dos , si étroitement , qu'elles Tome II.

Page 72 , 73

lui enflerent, en peu de temps, groffes comme la tête, tant que le fang lui en failloit. Ce malheureux, pressé par la douleur. crioit tristement au roi : Ah! fire, fire , jurez hardiment : car j'en prends le péché sur moi & sur mon ame, puisqu'ainsi est qu'avez desir & voulenté d'accomplir vos promesses. C'étoit une épreuve bien cruelle pour un cœur comme celui de Louis ; mais il s'étoit fait un cas de conscience de ce fatal serment. Il tint ferme & força les infideles à se contenter d'une formule de jurement qui n'eût point l'air d'un blasphême.

Les Saratins obligés de céder au monarque trois fois leur

vainqueur les armes à la main, & toujours triomphant de leur férocité jusque dans les fers, n'oferent plus infister, & le firent embarquer fur leurs galeres avec tous les prifonniers. On descendit à l'embouchure du Thanis : on vogua ensuite vers Damiette, tandis que l'armée infidele alloit par terre. Le roi fut mis fur le bord du rivage dans une tente, à une demi-lieue de la ville, où le seul Geofroi de Sargines entra pour donner les ordres sur la reddition. La reine, les princesses & les autres dames monterent sur des vaisseaux Genois. & les clefs de la place furent remifes entre les mains des émirs. Les Joiny, p. 74. barbares s'y jeterent en foule comme dans une ville forcée. égorgerent tout ce qu'ils trouverent de malades, & faisant un tas des armes, des machines, & de tout ce qu'ils s'étoient engagés de rendre, ils en alumerent un feu qui brûla trois jours entiers. Ce n'étoit encore, dit Joinville, que le prélude des perfidies de cette traître quenaille: ils délibérerent longtemps s'ils massacreroient le monarque & ses sujets. Toutes les voix étoient pour l'affirmative : déja ils avoient fait signe aux mariniers de remonter vers le Grand-Caire; ce qui fut exécuté fur-le-champ : dont fut mené par entre nous un très grand deuil, ainsi que s'exprime le bon sénéchal, & maintes larmes en issirent des yeux: car nous espérions tous qu'on nous du faire mourir. Mais enfin la réflexion qu'ils se rendroient par-là l'exécration de l'univers, la crainte d'atirer fur eux la vengeance de toute l'Europe, & plus que tout cela, l'envie d'avoir les huit cent mille befans d'or qu'on leur avoit pro-

mis, les ramenerent à un avis plus fage, & foutinrent en eux

un reste de bonne soi. Ainsi comme Dieu voulut, qui jamais n'oublie ses serviteurs, il fut accordé que tous servient délivrés. & les fu-on revenir vers Damiette. On voulut même les régaler avant que de les quiter : on leur aporta des beignets de fromage, rôti au foleil, & des œufs durs, que pour l'honeur de leurs personnes on avoit fait peindre par dehors de diverses couleurs.

On leur permit ensuite de fortir des vaisseaux qui leur te- II est delinoient encore lieu de prison, & d'aller trouver le roi qu'on les autres priavoit laissé, durant tout ce temps-là, dans une tente sur le fonniers. rivage. Alors il marchoit vers le Nil, environné de vingt mille Sarafins armés, qui le confidéroient avec une grande curiofité, & lui rendoient le même honeur que s'il eût été leur prince. Une galere l'atendoit, fans autre équipage en aparence qu'un homme qui faisoit le sou. Des qu'il vit le monarque à portée d'être secouru, il donna un coup de sisset, & à l'instant parurent quatre - vingts arbalêtriers François, bien équipés, leurs arbalêtres tendues & le trait dessus. Les infideles à cette subite aparition, commencerent à faire comme brebis qui font ébahies ; ne oncques avec le roi n'en demeura que deux ou trois. Auffi-tôt le maître du vaisseau lui fait jeter une planche pour l'aider à passer sur son bord : il y entre , suivi du comte d'Anjou, son frere, de Geofroi de Sargines, de Philippe de Nemours, d'Albéric Clément, maréchal de France, du fire de Joinville, & de Nicolas, général de la Trinité. Dans le même temps, les comtes de Bretagne, de Flandre & de Soiffons, le patriarche & tous les feigneurs prisonniers, tant de France que de Chypre & de la Palestine, s'embarquerent aussi sur d'autres navires: le seul comte de Poitiers demeura pour ôtage, jusqu'au paiement des quatre cent mille befans d'or, que Louis devoit donner. avant que de guiter la côte de l'Egypte.

Le faint roi, fidele à fa parole, leur fit délivrer cette fomme Son exactive au poids de la balance, qui valoit chacune dix mille livres. Tout- ce qu'il avoit à-coup on vint lui dire qu'il s'en faloit environ foixante mille promisbefans, qu'on ne pût finir de compte. Joinville lui conseilla de les emprunter des Templiers, ou de les prendre par force,

Idem, p. 754

AN. 1250.

s'ils faifoient quelque difficulté. Ce fut envain que leur grand maréchal se piquant d'une fausse exactitude dans l'occasion du monde la plus privilégiée, repréfenta qu'en recevant leurs commanderies, ils faifoient ferment de ne disposer des revenus, que par l'ordre des supérieurs : on ne sit que rire d'un scrupule si mal fondé de la part de gens qui ne se dispensoient que trop souvent de leur regle en d'autres points bien plus effenciels. Le fénéchal de Champagne s'ofrit & partit, avec la permission du monarque, pour aller forcer leurs

Liem, p. 26. cofres prétendus facrés. Déja il avoit levé la cognée pour y faire ouverture de par le roi, lorsque le bon chevalier qui l'avoit fuivi, jugea plus à propos, pour éviter l'indignation publique, de lui en remettre généreufement toutes les clefs. Joinville y puisa sans facon tout l'argent dont on avoit besoin, & l'aporta aux pieds de Louis, qui moult fut joyeux de sa venue. Ainsi le paiement fut achevé au grand contentement du religieux prince, & le comte de Poitiers remis en liberté.

Il s'embarque pour la Palestine.

Tout étoit prêt pour le départ, lorsque le comte de Montfort, qui avoit été chargé de payer, croyant avoir fait un trait d'habile homme, dit au monarque, en riant, que les Sarafins s'étoient trompés de vingt mille befans d'or, & qu'il étoit bien-aife d'avoir été plus fin que des traîtres qui n'avoient ni foi ni loi. Mais le roi se courouca aprement, dit Join-

Idem, p. 77. ville, & le renvoya, au grand danger de sa vie, restituer cette fomme à des barbares, dont l'infidélité ne faisoit point exemple pour un prince chrétien. Il mit ensuite à la voile vers la Terre fainte : le comte de Bretagne, Pierre de Dreux, s'étoit embarqué quelques jours auparavant pour la France, accompagné du comte de Flandre & de quantité d'autres seigneurs; mais il n'eut point la douce confolation de revoir sa patrie : il mourut de maladie dans le trajet. Le zele qu'il fit paroître pour la religion dans ses deux voyages d'outre-mer, & sa sidélité constante au service du roi, dans les dernieres années de sa vie, semblent avoir éfacé les premieres fautes d'un âge sujet à l'ambition & à l'emportement. On ne peut du - moins lui refuter une place distinguée parmi les plus grands hommes. de son siecle : tout la lui assure, l'intrépidité du courage, l'élévation du génie, la fublimité des vues, enfin cette profondeur de connoissances, aquites par un long usage qui l'avoit rendu comme l'oracle du conseil des croilés.

... ...

L'embarquement s'étoit fait avec tant de précipitation, Idem, p. 794 que les gens du roi ne lui avoient rien apareillé, comme de robes, 80. lit, couche, ne autre bien : à peine se trouva-t-il quelques matelas fur lesquels il pût reposer, quoiqu'il sût encore soible de fa derniere maladie. Il faifoit venir Joinville, lui permettoit de se seoir emprès sa personne, pour ce qu'il étoit malade; & après lui avoir dit en détail ce qui s'étoit passé à sa prife, & pendant sa prison, il lui ordonnoit de raconter ses aventures particulieres, trouvant toujours le moyen de raporter tout à Dieu. Tant de malheurs qui lui étoient arrivés coup fur coup, n'avoient pu, dit l'ingénu fénéchal, lui faire oublier le comte d'Artois, fon frere : il plaignoit à merveille sa mort. Un jour il demanda où étoit le comte d'Anjou, qui, quoique fur le même vaisseau, ne lui tenoit autrement compagnie: on lui répondit qu'il jouoit avec Gautier de Nemours. Auffi-tôt il se leva un peu échaufé, fe fit conduire à la chambre où étoient les joueurs, & quand il fut sur eux, print les dés & les tables, les jeta en la mer. & se courouça très fort à son frere de ce qu'il ne lui souvenoit plus de la mort d'un prince qui devoit lui être st. cher, ni des périls desquels notre Seigneur les avoit délivrés. Mais le sire de Nemours en sut mieux payé : car le bon saint roi jeta tous ses deniers après les dés & les tables en mer.

La navigation fut des plus heureufes, & les vaifleaux, au bout de fix jours, entrerent dans le port de Saint-Jean d'Acre. Toute la ville vint au-devant du roi en proceffion, & chacun mit pied à terre, dans l'efipérance de trouver quelque repos, après tant de fatigues. Telle fut la fin d'une expédition, dont les préparatifs alarmerent tout l'Orient, dont les premiers fucces firent trembler toute l'Egypte, dont les derniers malheurs remplirent toute l'Europe de deuil & de trif-tesfle. Louis se montra véritablement grand dans l'une & l'autre fortune; grand dans se triomphes, plus grand encore dans les fers, très grand par la tendre reconnoifiance qu'il exodervat out sa vie pour les bontés d'un Dieu qui l'avoit

## 518 HISTOIRE DE FRANCE, LOUIS IX.

Ass. 1350 jugé digne de fouffrir pour la gloire de fon faint nom. Loin Bill Differ. de rougir de fes chaînes ; il en fit, dit Villant \*, graver l'emtaining p.pp. preinte fur fes monnoies : exemple qui fut imité par quelpressent des princes qui avoient eu le bonheur de les parager avec lui.

\* On aura par la suite occasion d'examiner ce point de l'histoire du faint roi,

Fin du deuxieme Volume.

De l'Imprimerie de LE BRETON, premier Imprimeur ordinaire du ROL

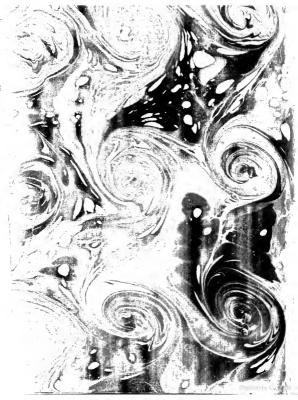

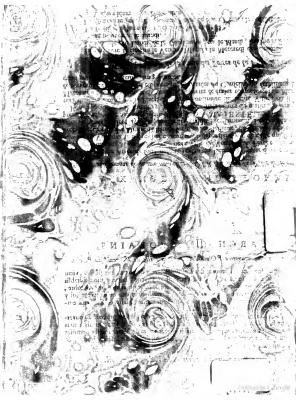

